# HISTOIRE NATURELLE

DES

# DROGUES SIMPLES.

TOME DEUXIÈME.

# On trouve chez le même Libraire. PHARMACOPÉE RAISONNÉE, ou Traité de pharmacie pratique et théorique, par N.-E. HESEY et N. J.-B. G. GUIBOURT : troisieme édition : revue et considérablement augmentée, par N. J.-B. G. Gumourr, professeur à l'École de pharmacie, membre de l'Académie nationale de médecine. Paris, 1817, in-8 de 800 nages à deux colonnes, avec 22 planches,

# HISTOIRE NATURELLE

DES

# DROGUES SIMPLES

OU

## COURS D'HISTOIRE NATURELLE

Professé à l'Écote de Pharmaeie de Paris

...

# N. J.-B. G. GUIBOURT.

Professeu fitalente de l'École de phiamarie de Pars, membre de l'Academie nationale de molecure, de l'Academie nationale des servoires et helies letters de Rogen, etc.

# QUATRIÈME ÉDITION.

CORRIGER ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE.

trooperation.

De plus de 600 figures intercalées dans le texte.



# PARIS.

# CHEZ J.-B. BAILLIÈRE.

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, Rue de l'École-de-Mélecine, 17.

A LONDRES, CHEZ H. BAHLLIÈRE, 219, REGENT-STREET.
A MADRID, CHEZ CR. BAHLV-BAHLIÈRE, LIBRAIRE.

1849.

| II | landard |   |
|----|---------|---|
| 1  |         | 5 |



# ORDRE DES MATIÈRES

# DU TOME DEUXIÈME.

|                                                                | Pages |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| DEUXIÈME PARTIE Végéraux                                       | 1     |
| Tableau des fruits                                             | 17    |
| Système de Linné                                               | 30    |
| Méthode de Jussieu.                                            | 35    |
| - dc De Candolle                                               | 4.0   |
| Distribution des végétaux en huit classes                      | 42    |
| Première classe. Végétaux acotylédonés, aphylles ou amphigènes | 44    |
| Ordre des algues                                               | 4.4   |
| — des champignons                                              | 58    |
| — des lichens                                                  | 73    |
| Famille des fougères.                                          | 84    |
| — des lycopodiacées                                            | 9.5   |
| — des équisétacées                                             | 98    |
| Groupe des rhizanthés                                          | 100   |
| Quatrière classe. Végétaux monocotylédonés                     | 401   |
| Famille des aroidées                                           | ib.   |
| — des cypéracécs.                                              | 105   |
| - des graminées                                                | 108   |
| — des palmiers                                                 | 136   |
| - des colchicacées.                                            | 150   |
| des liliacées.                                                 | 459   |
| des asnaragináes                                               |       |
|                                                                | 187   |
|                                                                |       |
| - des amaryllidées                                             | 488   |
| — des broméliacées                                             | 490   |
| — des iridées                                                  | ib.   |
| — des musacées                                                 | 197   |
| — des amomacées                                                |       |
| — des orchidées                                                | 225   |
| CINQUIÈME CLASSE. Dicotylédones monochlamydées                 |       |
| Famille des conifères.                                         | 234   |
| - des pipéritées                                               | 262   |
| Groupe des amentacées                                          | 267   |
| Famille des myricécs                                           | 268   |
| Famille des cupulifères                                        | 270   |
| - des juglandées                                               | 287   |
| <ul> <li>des platanées et balsamifluées</li></ul>              | 294   |
| des salicinées                                                 | 295   |
| — des ulmacées                                                 | 298   |
| - des morées                                                   | 299   |
| des artocarpées                                                | 310   |
| — des cannabinées.                                             |       |
| IL g                                                           |       |
|                                                                |       |

|           |                                      | Page |
|-----------|--------------------------------------|------|
| Famille   | e des euphorbiacées                  | 347  |
| -         | des aristolochiées                   |      |
| *****     | des santalacées.                     | 359  |
| _         | des daphnacées ou thymélæacées       | 357  |
| _         | des lauracées                        | 364  |
| _         | des myristacées                      | 387  |
| _         | des polygonées                       | 390  |
| _         | des chénopodées                      | 408  |
| Amara     | ntacées, nyctaginées, phytolaccacées | 444  |
| Sixiène c | LASSE. Dicotylédones corolliflores   | 414  |
| Famili    | e des plantaginées                   | 444  |
|           | des plumbaginées                     | 445  |
| _         | des primulacées                      | 418  |
|           | des labiées                          | 424  |
| -         | des verbénacées,                     | 44(  |
| _         | des scrophulariacées                 | 443  |
| -         | des solanacées                       | 451  |
|           | des borraginées                      | 468  |
| _         | des convolvulacées                   | 476  |
| _         | des bignoniacées                     | 198  |
|           | des gentianacées                     | 501  |
| -         | des loganiacées                      | 507  |
| _         | des asclépiadées                     | 519  |
| _         |                                      | 52   |
|           | des jasminées et oléacées            | 530  |
|           | des sapotacées                       | 545  |
| _         | des ébénacées                        | 541  |
| _         | des styracinées                      | 519  |
|           | -                                    |      |

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# DROGUES SIMPLES.



# VÉGÉTAUX.

Les végétaux sont des êtres vivants, dépourvus de sensibilité et incapables d'aucun mouvement volontaire. Ce peu de imos les définit; car le défaut de sensibilité et de locomobilité les distingue des animaux, et l'épithète de vivants indique qu'ils poissent des autres facultés de la vie, qui sont la nourriture par intus-susception, la croissance, le développement et la reproduction de l'espèce au moyen d'organes appropriés à ces différentes fonctions.

Les végéaux, de même que les animaux, sont tantôt composés d'un nombre Considerable de parties distinctes à la simple vue, qui naissent ou se développent successivement, et d'autres fois ils ne paraissent formés que d'une masse sans appendices, dans laquelle on a peine à découvrir des traces d'organisation. Dans tous les cas, cependant, si l'on soumet au microscope une petite partie quelconque d'un végétal, on la trouvre composée, en dernière analyse, d'un nombre considérable de petits sacs ou cavités dont la forme varie, et qui sont la base desdifférents tissus végétaux. Ces petits organes élémentaires portent les noms de celtules ou utreudes, de destres et de voisseaux.

La cellude, ou mieux l'utricule (fig. 1), est le point de départ de toute l'organisation végétale. Cést un peit is ac à paroi proppe. Fig. 1. de forme sphérique ou ellipsoîde lorsqu'îl se développe librement, et qui forme, par sa réunion avec d'autres sacs semblables, le tissu végétal le plus simple nomme tissu utrieulaire on

2 VÉGÉTAUX.

parenchyme. Lorsque les utricules sont pen serrés les uns contre les autres (fig. 2), ils conserveut leur forme arrondie, et laissent nécessairement entre eux des intervalles nommés méats inter-utriculaires; mais lorsqu'ils se trouvent comprinés les uns par les autres, en raison



du peu d'espace qui leur est accordé, les mésts disparaissent et les utricules prenuent une forme polyédrique (fig. 3), qui est souvent celle d'un dodécadère pentagonal dont la coupe représente un hexagone; mais qui peut être aussi cubique, rectangulaire ou cylindrique arrondie (fig.  $\Delta$ ).

Le clostre (de  $_{x}\lambda_{\omega\sigma\tau\eta\rho}$ , fuseau) est une cellule qui s'est allongée au point de devenir beaucoup plus longue que large, et qui se termine en pointe à



see deux extrémités (fig. 5, 6). Ces cellules, en se serrant les unes courre les autres et en se joignant par leurs extrémités anincies, de manière à remplir les vides qu'elles laisseraient sans cette disposition (fig. 7), forment un tissu reisstant qui paralt composé; à la simple vue, de parties solides, minces, longues et paralléles, auxquelles on donne le nom de fibres, et le tissu prend également le nom de tissu fibreux. Ce tissu forme la partie solide et résistant des végétants, on le bois.

La cellule, au moment où elle commence à paraître, comme organe distinct, est un petit sac formé par une membrane simple, continue et homogène (fig. 4); elle peut persister à cet état en changeant seulement de volume et de

forme (fig. 4, 5, 6); mais d'autres fois, à une certaine époque ultérieure, il se forme à l'intérieur une seconde membrane, une troisième, etc.

Lorsque ces nouvelles membranes s'étendent uniformément à l'intérieur de la première, la cellule ne change pas d'aspect au microscope, si ce n'est qu'elle réfracte plus fortement la lumière; mais, le plus souvent, les nouvelles conches présentent des solutions de continuité en s'épaissis-



sant à certains endroits plus qu'à d'autres, ce qui donne aux cellules différentes apparences telles que celles représentées fig. 8, 9, 40, 11. Les cellules peuvent aussi se remplir de matière étrangère à leur

Les cellules peuvent aussi se remplir de matière étrangère à leur propre nature; tels sont des granules d'amidon, de la chlorophylle, des cristaux de sels calcaires, etc.

Les vaisseaux sont des tubes ou canaux ouverts d'une extrémité à l'autre, et propres par conséquent à la transmission des fluides végétaux, liquides ou aériformes. On peut en concevoir la formation en



supposant que des cellules cylindriques (fig. 4) ou des clostres (fig. 7), s'étant joints bout à bout, le plan de séparation a été résorbé ou détruit par l'effort du fluide. Cette hypothèse est appuyée par cette circonstance que les vaisseaux, examinés au microscope, présentent à leur surface les mêmes apparences de points, de raies, de handes ou de spirales que les cellules (fig. 42, 13, 14 et 15).

l'oisseaux en spirale ou truchées. Ces vaisseaux sont formés d'une membrane cylindrique dans l'intérieur de laquelle s'enroule un fil d'un blanc nacré, disposé en spires serrées comme le fit de laiton d'une bretelle (fig. 16 et 17), et pouvant se dérouler comme lui Jorsqu'on le soumet à une traction longitudinale. On a donné à ces vaisseaux le nom



de trachées, en raison de ce qu'ils paraissent serrir à la circulation de l'air dans les végétaux, et on a supposé pendant longtemps qu'ils étaient formés du fil spiral seul rapproché et serré, sans membrane extérieure; parce que celle-ci se déchire ordinairement à l'elfort de traction que l'on fait éprouver à la trachée. Mais, en examinant ces organes dans une longneur suffisante, on a reconna qu'ils se terminaient en fusean aux extrémités et qu'ils se continuaient avec d'autres semblables (fig. 18), exactement comme le fout les clostres du tissu ligneux (fig. 7), de sorte qu'il faut les regarder comme une simple modification de cette espèce de cellule.

Vaisseaux laticiferes. Ces vaisseaux différent assez des précédents pour qu'on hésite à les regarder comme le résultat d'une modification. Ils sont cylindriques on inégalement renilés, formés d'une membrane homogène et transparente, et anastomosés entre eux par des branches transversales (fig. 19). Ils servent au transport de la sève élaborée qui doit servir à la nutrition du végétal et que M. Schultz a plas particulièrement désignée sous le nom de latex.

Indépendamment des cellules ou vaisseaux dont il vient d'être ques-

YÉGÉTAUX. 5

tion, les végétaux présentent encore deux sortes de cavités qui sont les leaumes et les réservoirs de sues propres. Les premières sont des cavités pleines d'air, qui se forment dans l'intérieur des plantes par la rupture du tissu cellulaire; elles occupent souvent une grande partie des tiges herbacées, de manière que tous les tissus en paraisent rejetés à la circonférence (par exemple, les tiges creuses des graminées et des mbelliferes). Les secondes sont des cavités formées çà et là dans le tissu cellulaire, par l'accumulation de sucs spéciaux, gommeux, résiueux, gommo-résineux, huileux, etc., et probablement d'abord par l'expansion des méas inter-cellulaires.

Epideome. Dans les végétaux, l'épiderme est un organe qui , sous la forme d'une membrane incolore et transparente, recouvre toutes les parties exposées à l'action de l'air. Cette membrane est formée de deux parties c'abord d'une pellicule extérieure très mince, nommée cutieule, n'offrant presque aucune trace d'organisation , si ce n'est qu'elle présente souvent, çà et là , des petites feutes en forme de bouniières , qui correspondent aux stomates; ensuite de une on, plus rarement, de plusieurs couches de cellules desséchées, généralement plus grandes que celles du tissu cellulaire sous-jacent. L'épiderme des végétaux cellulaires on acotylédonés, et celui des racines de végétaux vasculaires, non exposées à l'air, n'offrent pas d'autres parties; mais celui des parties de plantes vasculaires exposées à l'air présente, de distance



en distance, des organes particuliers nommés stomates ou pares corticaux, qui sont formés d'un double bourrelet séparé par une fente, et qui paraissent destinés, soit à une sorte de respiration au moyen de l'introduction de l'air dans leur intérieur, soit à l'exhalation de vapeurs ou à la transpiration. La figure 20 représente un lambeau d'épiderme pris sur la face supérieure d'une feuille de renoucule aquatique : e, e sont les cellules épiderniques et s, a représentent les stomates. La figure 21 représente la coupe verticale de l'épiderune d'une feuille de garance; e, e sont les cellules tratsparentes et incolores de l'épiderune, p représente les cellules du parenchyme vert sous-jecunt, s représente un sto6 VÉGÉTAUX.

mate, et la figure fait voir que les deux cellules qui le forment sont de même nature que celles du parenchyme; l est une lacune, et m répond aux méats inter-cellulaires.

Nous avons dit en commençant que hearcoup de végétaux étaient formés, à la simple vue, d'un grand nombre de parties qui naissaient les muss des autres. Les principales de ces parties, qui en comprement elles-mêmes bearcoup d'autres, sont la racine, la rige, le bourgeon, la feuille, la Reur et le fruit. Nous allons les examiner successivement.

#### Bacine.

La racine est cette partie du végétal qui s'enfonce dans la terre et l'y tient attaché. Quelquefois elle s'étend dans l'eau : d'antres fois aussi elle s'implante sur d'autres végétaux; dans ce cas, on nomme parasite la plante qui la produit.

Parties principales. On distingue deux parties dans la plupart des intereste et corps, qui en est la partie la plus apparente, et qui peut être simple ou divisé; les redicules, qui sont les divisions extrêmes du premier, et qui servent de suçoirs pour transmettre les sues de la terre au reste de la plante. Quelques auteurs admettent une troisème partie dans la racine, c'est le collet; mais la plupart du temps ce collet u'est qu'une tige, ou extrèmement raccourcie, comme dans beaucoup de plantes herbacées, ou modifiée dans son aspect et quelques unes de ses fonctions par son séjour dans la terre, comme dans les fougères. Dans les végétaux ligneux qui ont une racine et une tige bien distinctes, le coflet n'est qu'un plan imaginaire entre l'un et l'autre organe.

Durée. Les racines, eu égard à leur durée, sont dites: ammelles, lorsqu'elles naissent et meurent dans la même année; bisammelles, lorsqu'elles meurent à la fide la seconde année; vioaces, quand elles vivent plus de deux ans (1).

(1) Les plantes, de même que les racines, sont distinguées en amusules, biannuelles et vioreas. Les plantes annuelles naissent, fructifient et meurent dans le cours d'une année; exemple, le coqueient (paparer rhanz). Les plantes biannuelles accomplissent leur végatation dans le cours de deux années, c'est-à-dire que la commençant à l'époque de la dispersion des semences de leur espéee, vers l'arrière-ssison, clies poussent au printemps suivant des femilles et une faible tige dont elles se dépouillent à l'autonne; la racine reste l'hiver dans une sorte d'engourdissement dont elle sort au printemps pour repousser avec plus de force, fleurir et fructifier; la plante entière meurit à la fin de la saison telle est l'angelique (angelieu archangeli-o). Les plantes vinces sont celles qui vient plus de deva sus, cy qui peuvent fructifier un certain nombre de fois s'anti que de périr. On les distingue n'yacos s'abredées et en vivacos favetes fouraises.

RACINE.

Direction. Les racines sont perpendiculaires (pivotantes), obliques ou horizontales : ces mots ne demandent pas d'explication.

Brission. Les racines sont simples, romeuses, fusciculées on chevelues. Dans le premier cas le corps de la racine est unique on non divisé; exemple, la carotte. Dans le second, il se divise en rameaux distincts peu nombrenx, et d'un diamètre encore considerable; exemple, la rlubarbe. Dans les suivants, la petitesse et le nombre des divisions augmentent de manière à représenter, ou des fibres encore distinctes et nombreuses comme dans l'angélique, ou une sorte de chevelure, comme dans le fraisier.

Forme. Les formes des racines sont tellement variées, qu'il est difficile de douner une grande exactitude aux termes qu'on emploie pour les décrire. On distingue cependant les racines:

Fusiformes, qui vont en s'amincissant du collet à la partie inférieure; exemple, la betterave.

 $Tortu\;uses\;,\;contournées\;;\;diversement\;contournées\;sur\;elles-mêmes\;;\;cxemples\;,\;le\;polygala\;,\;la\;bistorte.$ 

Articulées, ayant de distance en distance des articulations ; exemple, la racine de la gratiole.

Tuberculeuses et grenues, formées de tubercules ou de grains arrondis, séparés par les parties fibreuses; exemple, la filipendule.

Tubérifères, Rich.; présentant sur différents points de leur étendue des tubérosités volumineuses et d'une forme arrondie. Ces tubérosités sont des espèces de bourgeons souterrains et non de véritables racines (1). Elles sont presque entièrement composées de fécule amyla-

seules sont vivaces et les tiges meurent chaque année; ces plantes peuvent vivre une dizaine d'années; exemple, la rhubarbe (rheum palmatum).

Les plantes vivaces ligneuses, qui sont les sons-arbriseaux, les arbriseaux et les arbres, conservent leur tige et peuvent vivre un grand nombre d'années. Il en est même beaucoup dont il est impossible de fixer le terne, tant il surpasse de fois la plus longue durée de la vie humanie, geramples, le claitaignier, le chêne, le baobab (ndansonia digitata). On indique qu'une plant est annuelle par le signe (D. symbole de l'année ou d'une révolution de la terre autour du sotart. Les plantes bis-annuelles sont marquées par q'ingue earacteristique de aans, qui achére sa révolution en prés de deux années terrestres; mais comme le même signe est également employé pour désigner les plantes males on les fluers males, on indique à praéent qu'une plante est bisannuelle par le signe (E). Les plantes vivaces herbacées preunent le signe 4 du Cvez gree, ou de tuverras, qui faits arévolution en oure ans et quéques jours. Les plantes vivaces ligneuses se marquent ainsi [b], figure de la faux de Satzvante et symbole du temps.

(1) Quelle que soit la justesse de cette observation et de plusieurs autres analogues, que l'on pourrait faire sur la partie souterraine d'un grand nombre de végétaux, je continuerai souvent à désigner ces parties, sous le nom YÉGÉTATIY.

cée, et fournissent aux premiers développements de la jeune tige qui s'y trouve renfermée; exemples, la pomme de terre, les orchis, etc.

Bulbiferes; terminées supérieurement par un plateau (tige raccourcie) qui porte un bulbe. Ce bulbe ne constitue pas la racine; c'est un véritable bourgeon.

Organisation. L'organisation des racines ressemble beaucoup à celle des tiges, dont je parlerai bientôt : il y a copendant ces différences remarquables que les vraies racines n'offrent pas de canal médullaire, qu'elles sont privées de trachées déroubbles à l'intérieur, de stonates sous l'épiderme, et qu'elles ne croissent que par leurs extrémités. Une autre différence non moins grande entre ces deux genres d'organes, et qui paraît être une suite des premières, c'est que les racines tendent toujours vers le centre de la terre, tandis que les tiges cherchett à s'en éloigner. Les racines des plantes parasites qui s'étendeut en tous sens sous l'écorce du végétal qui les supporte, ne forment qu'une exception apparente à cette règle; le centre vers lequel elles tendent est le centre de l'arbre, et c'est la résistance que leur oppose le bois qui les force à s'étendre sous l'écorce.

#### Tige.

La tige est la partie du végétal qui naît de la racine, s'élève dans l'air, et supporte les rameaux, les feuilles et les organes de la fructification.

Espèces, On a distingué plusieurs espèces de tiges par les noms particuliers de :

Collet ou plateau; tige extrêmement courte de beaucoup de plantes herbacées et des plantes bulbifères.

Souche ou rhizome; tige souterraine ou superficielle qui émet des radicules de différents points de sa surface; comme dans la fougère et l'iris.

Stipe; tige cylindrique des palmiers qui se trouve composée des débris de leurs pétioles.

Chaume ; tige creuse , et entrecoupée de nœuds , des plantes graminées.

Tronc ; tige ligneuse des arbres en général.

En outre, beaucoup d'auteurs ont mis au nombre des tiges la hampe,

commun de racines, parce qu'une des premières conditions, dans l'applicacation médicale des substances, est la stabilité du langage: mais l'aurai soin d'indiquer la nature particulière de celles que l'on doit regarder plutôt comme des tiges souterraines, que comme de véritables racines. TIGE.

qui est le support florifère et privé de feuilles de quelques plantes herhacées; mais cette-hampe n'est qu'un pédoncule, et la vraie tige de ces plantes est le collet qui se trouve à la partie supérieure de la racine.

Nature et durée. Les tiges sont herbacées, ligneuses, arborescentes, frutescentes, ou suffrutescentes (4).

 $Consistance. \ \ Succulentes, charnues, spongieuses, creuses ou fistuleuses, roides, faibles, fragiles, flexibles.$ 

 $Forme. \ \, {\it Cylindriques, comprimées, trigones, tétragones, anguleuses, cannelées, noueuses, articulées, effilées.}$ 

 ${\it Composition}.$  Simples, dichotomes, trichotomes, rameuses, branchues.

Direction. Rampantes, couchées, obliques, redressées, verticales, penchées, arquées, flexueuses, volubiles, sarmenteuses.

Organisation. Les végétaux présentent pour leurs tiges deux modes d'organisation bien distincts, qui peuvent servir à les diviser en deux grandes classes très naturelles. Les uns offrent des tiges droites, élaucées . rarement ramifiées . formées de fibres ligneuses, droites et parallèles ; ces fibres sont disséminées au milieu d'une substance médullaire. et on remarque qu'elles sont plus rapprochées et plus consistantes à la circonférence qu'au centre, effet dù à ce que les végétaux qui les offrent s'accroissant par le centre ou tout au moins par un bourgeon central, les fibres nouvelles qui s'y forment refoulent les anciennes vers la circonférence. On nomme ces végétaux endogènes, c'est-à-dire. formés par le dedans. Dans ceux de la seconde classe, qui offrent souvent des tiges ramifiées et des bourgeons latéraux, les fibres ligneuses sont disposées autour d'un canal médullaire unique et central, et forment des couches superposées , dont les plus jeunes sont à la circonférence et les plus âgées vers le centre. On nomme ces végétaux exogènes, c'est-à-dire formés par le dehors. Leurs tiges, lorsqu'elles sout ligneuses, sont composées de trois parties principales, qui sont l'écorce, le bois et la moelle.

L'écorce est elle-même formée de l'épiderme, à du tissu cellulaire et du liber. L'épiderme est la partie la plus extérieure; c'est, comme je l'ai déjà dit, une membrane mince, comparable à du vélin, qui recouvre toutes les parties de la plante. Le tissu cellulaire est la matière tendre, verte et succulente, qui se trouve immédiatement sous l'épiderme et

(i) Les ouvrages élémentaires qui traitent de la signification des termes organographiques des plantes, se trovant entre les mains de tous les élèves, je me dispenserai d'expliquer tous les mots que je vais citer. Je retwoie égament d'avance aux mêmes ouvrages, pour l'explication des termes presque infinis employés dans la description des feuilles, et pour tous les autres détails que je ne puis comprendre dans celui-ci.

40 végétaux.

remplit les mailles du liber. Le liber est la partie fibreuse de l'écorce; ses fibres sont paralléles à l'axe du tronc; mais, en se jetant à droite et à gauche et en se réunissant aux sinuosités, elles composent des mailles dont la forme varie suivant les végétaux.

Le bois est la partie la plus solide du végétal. On y distingue encore l'aubier et le cœur: celui-ci, qui occupe le centre, est parrenu à son dernier degré de dureié et de développement; le premier, plus extérieur, est encore imparfait et ne doit devenir vrai bois que par les progrès de la végétation.

La moelle est une substance spongieuse, renfermée dans un canal intérieur nommé caunt médullaire, qui s'étend depuis la racine exclusivement, jusqu'aux extrémités du végétal. Elle paraît être de même mature que le tissu cellulaire de l'écorce, avec lequel elle communique au moyen d'irradiations ou de conduits uni traversent le bois.

#### Eourgeons.

En général on désigne sous ce nom toutes les parties des plantes qui servent à envelopper les jeunes pousses, pour les mettre à l'abri de l'hiver, et qui sont ordinairement formées de feuilles ou de stipules avortées. On distingue parmi les bourgeons:

1° Le bulbe, qui est le bourgeon permanent des plantes liliacées. On l'a mis pendant longtemps an rang des racines; mais la vraie racine de ces plantes se compose du faisceau de fibres qui se trouve à l'extrémité inférieure: au-dessus se trouve la tige raccourcie ou le collet, et enlin le bulbe ou bourreon.

On distingue quatre genres de bulbe : dans l'un, que l'on nomme bulbe à écailles, les écailles, ou feuilles avortées dont il se compose, sont peu serrées, peu étendues et ne forment qu'une petite partie de la circonférence : ex., le lis.

Dans le secoud, que l'on nomme bulbe à traiques, les enveloppes plus serrées et beancoup plus étendues se reconvrent presque entièrement, quelquefois même font plus que la circonférence du bulbe, mais ne sont pas sondées: e.e., la scille et la iacinthe.

Dans le troisième, que l'on pourrait nommer bulbe robé, les tuniques forment toute la circonférence de l'oignon, sont entièrement soudées, et ressemblent alors à des sphéroides qui se recouvrent entièrement les uns les autres : e.e., l'oignon ordinaire, que l'on désigne communément comme bulbe à tuniques, et la tulipe, que l'on qualifie de bulbe solide ; il n'y a aucune différence entre eux.

Dans le quatrième, que l'on nomme bulbe solide ou tubéreux, les tuniques qui la formaient primitivement se sont entièrement soudées, et FEUILLES. 41

n'offrent qu'une substance homogène qui présente alors beaucoup d'analogie avec les racines tubéreuses. Ex., le safran et le colchique.

- 2º Le turion : c'est le bourgeon des plantes vivaces, situé à leur collet et se confondant quelquefois avec lui.
- 3° Le bouton, ou bourgeon proprement dit; c'est celui qui naît sur la tige et sur ses ramifications.

#### Feuilles.

Il est impossible de donner une définition exacte et en même temps générale des feuilles. Je me restreindrai donc à dire que ce sont ordinairement des parties larges, peu épaisses, vertes, mobiles, qui ornent la tige des plantes herbacées comme celle des arbres, et qui leur servent d'organes inspiratoires et expiratoires.

Les feuilles sont portées sur une quene, ou pétiole, plus ou moius longue, quelquefois très courte ou même sensiblement nulle; alors la feuille adhère immédiatement à la tige et prend l'épithète de sessile : dans le premier cas on la nomme feuille pétiolée.

On distingue eurore les feuilles en simples et en composées. Elles sont simples lorsque le limbé, on la partie large de la feuille, est continua dans toutes ses parties, comme dans le tillell; compo-ées, quand il se divise en plusieurs parties distinctes et séparées jusqu'au pétiole, quelquefois même portées chacame sur un pétiole partiel, comme dans le rosier : chaque petite feuille se nomme alors folicle.

Le contour des feuilles est anguleux, ou en cône arrondi, ou ovale; entier, ou découpé. Leur surface est lisse ou velue; leur épaisseur est souvent celle d'une feuille de papier, mais elle peut être plus considérable. Elle est quélquédois telle, comme dans certains coctus, que la feuille resemble à un large afeateu charnu.

La couleur des feuilles est ordinairement verte; lorsqu'elle est tout autre, même blanche, les feuilles sont dites colorées. Quand les feuilles ne sont colorées qu'accidentellement et partiellement, on dit qu'elles sont pamechées.

Structure. Le limbe de la feuille est l'épanouissement du pétiole, et celui-ci est composé des mêmes parties que la tige. On retrouve donc dans la feuille, de l'épiderme, du tissu cellulaire ou du parenchyme, et du tissu vasculaire ou des fibres. Ces dernières se divisent de plus en plus à partir du pétiole : elles sont d'àbord en fisceaux distincts et proéminents, que l'on nomme neveures; ensuite elles forment de simples science; enfou felles disparaissent et se mélent au parenchyme.

Usage. Les feuilles sont les organes inspiratoires et expiratoires des végétaux : elle leur servent à absorber dans l'air les fluides nécessaires à leur accroissement, et à réjeter ceux qui leur sout inutiles; elles font aussi fonction d'organes excrétoires, car elles laissent passer le superflu des humeurs qui nuirait à la vie du végétal. Les feuilles transpirent principalement par leur surface supérieure, qui est lisse, serrée et comme vernissée : elles absorbent surtout par leur surface inférieure, qui est ordinairement recouverte d'un tendre duvet.

#### Fleur.

La fleur est la partie du végétal qui renferme les organes de la fructification. Elle est ordinairement formée de quatre parties, qui sont : le colice, la corodle, l'étomine et le pistil. Elle est complète lorsqu'elle comprend ces quatre parties, et incomplète lorsqu'nne ou plusieurs lui manquent.

Le calice est l'enveloppe la plus estérieure de la fleur. Il sert comme de rempart aux autres parties; aussi est-il d'une texture plus soide et plus durable. Il est ordinairement vert, et manque quedquefois. Il peut être formé de plusieurs pièces distinctes momnées sépules. Lorsque ces pièces sont adhérentes ou soudées dans une partie plus ou moins grande de leur étendue, le calice est dit gemosépale, monosépale ou monophyllet.

La corolle est une enveloppe moins extérieure que le calice, et qui entoure inmédiatement les organes reproducteurs. C'est la partie de la fleur qui est susceptible de prendre le plus d'éclat en raison des brillantes couleurs dont il plaît souvent à la nature de l'orner. C'est aussi celle qui a communément le plus d'odeur. Elle manque plus souvent que le calice.

La corolle peut être d'une ou plusieurs pièces, dont chacune porte le nom de pétale. Une corolle d'une seule pièce est dite monapétale ou gamopétale, et celle de plusieurs, polypétale. Lorsqu'une fleur manque de corolle, ou la noume apétale.

L'étamine est l'organe mâle de la fleur. Elle est le plus souvent formée d'un filet plus ou moins long, qui porte à son extrémité une petite bolte ou authère, coatenant la poussière fécondante ou le pollen. Quedquefois le filet manque, et alors l'authère, qui n'en consitue pas mois une étamine, prend l'épithète de sessile. Le pollen fournit au sitgmate, par contact ou sans contact, la substance qui doit féconder l'ovaire.

Le pistil est l'organe femelle de la fleur. Il est tout à fait au centre et comme défendu par les autres parties. On y distingue l'oraire, le style et le stigmate. L'oraire est la partie la plus inférieure; il est presque toujours renflé, et contient le germe du fruit. Il est tantôt libre de FLEUR. 43

tonte adhérence avec les autres organes de la fleur, et tantôt plus ou moins soudé avec le calice, ce qu'on exprime en disant que l'ovaire est libre, alhérent ou demi-dulérent. Le style est un prolongement rétréci de l'ovaire, placé entre lni et le stigmate. Le stigmate est l'extré-inité entière ou divisée du style. Quelquefois le style manque : alors le stigmate est sessile.

On se fait aujourd'huj, sur l'origine et la véritable nature des différentes parties qui composent une fleur, une idée bien différente de celle qu'en avaient autrefois les botanistes, et Linné en particulier. Ce grand naturaliste supposait que la tige ou le rameau, à l'endroit de la fleur, se dilatait et s'élargissait en un plateau, et que les différentes parties de la fleur étaient une continuation de celles de la tige. Ainsi, d'après Linné, le calice était l'écorce de la plante présente dans la fructification ; la corolle en était le liber; les étamines dérivaient des couches lignenses. et le pistil répondait au canal médullaire. Mais des observations nombreuses tendent plutôt à nous faire considérer la fleur comme un raincau atrophié, dans lequel les espaces d'insertion ont presque complétement disparu; de telle manière que les feuilles, de plus en plus amoindries et dénaturées , paraissent former des verticilles concentriques dont le premier, resté le plus extérieur, constitue le calice; un second la corolle; un troisième les étamines, et un quatrième le pistil. Voici quelques unes des observations sur lesquelles cette manière de voir est fondée

1º Dans un grand nombre de plantes, on peut voir les feuilles diminer et se modifier insensiblement à mesure qu'elles se rapprochent des fleurs, tellement qu'entre les plus proches et les divisions du calice, on ne trouve presque aucune dilférence; et, réciproquement, les divisions du calice, en se dévelopant, acquièrent quelquécis une si grande ressemblance avec les feuilles, qu'il devient évident que ce sont de vériables feuilles (ex. la ross).

2º Il y a des fleurs, telles que celles des tulipiers, des magnoliers et des néunphars, qui offrent un passage unanfiete des folioles du calice aux pétales, et les fleurs de néunphar présentent un grand noubre de verticilles de pétales qui prennent pen à pen la forme et font fonctions d'étanines, en s'approchant du pistil. Réciproquement, la culture des végétaux, en produisant des fleurs doubles, ne faitque convertir les étamines en pétales, par une surabondance de nourriture qui augmente l'ampleur et la beauté de la fleur, mais s'oppose à la reproduction de l'espèce. Toutes ces transformations montrent que les étamines et les pétales ne sont pas d'une nature autre que le calice, et que les feuilles par conséquent.

3° Beaucoup d'ovaires et même de péricarpes des fruits, présentent si

4/a VÉGÉTARY.

manifestement la structure et l'apparence d'une femille pliée et sondée, ou de plusieurs femilles rapprochées et soudées, qu'il est encore certain que les uns et les autres ne sont que des femilles modifiées; par exemple, les ovaires et les péricarpes de haricots, de baguenaudiers, de séné, etc.

#### Fruit.

Le fruit est l'ovaire développé et accru par suite de la fécondation. On y distingue toujours deux parties essentielles, le péricarpe et la graine. Mais on y comprend souvent des parties accessoires que leur position rapprochée de l'ovaire et leur développement simultané rattachent à cet organe. Tel est le calice quand il est adhérent, ou lorsque, sans être adhérent, il persiste en devenant membraneux ou charnu. Enflu on considére souvent comme un soul fruit un assemblage de plusieurs fruits réunis sur un rapport commun, comme on le voit dans le cône des pins et des spins, dans la figue, la mirce, etc.

#### Péricarpe.

. Le péricarpe répond aux parois de l'ovaire fécondé et détermine la forme du fruit. On y distingue toujours trois parties : l'épicarpe, l'endocarpe et le sarcocarpe ou mésocarpe.

L'épicoupe est la membrane extérieure qui recouvre le fruit. Il répoud à l'épiderme de la surface inférieure de la feuille ou des feuilles carpellaires lorsque le fruit est isolé du calice, ou à l'épiderme de la feuille ou des feuilles calicinales, lorsque le calice était soudé avec l'ovaire.

L'endocwpe est la membrane pariétale interne du péricarpe; il répond à l'épiderme de la surface supérieure de la feuille ou des feuilles qui formaient les carpelles de l'ovaire,

Le surcocarpe ou mésseurpe est une partie parenchymateuse comprise entre l'épicarpe et l'endocarpe, et qui répond au parenchymic des feuilles carpellaires. Il est très développé dans les fruits charms; peu apparent, au contraire, dans les fruits sees; mais il existe touiours.

La cavité intérieure du péricarpe porte le nom de loge et peut être simple ou multiple. Un péricarpe à une seule loge est dit miloculaire; celui à plusieurs loges preud l'épithète de biloculaire, triloculaire, quadiriloculaire,... multiloculaire, suivant qu'il présente 2, 3, 4, ou un plus grand nombre de loges. Un péricarpe unifoculaire est généralement formé par une seule feuille carpellaire dont les bords se replient et se soudent du côté de l'axe du végétal; mais il peut aussi provenir de plusieurs feuilles non repliées, réunies par l'accolement de leurs bords. Un péricarpe pluriloculaire est toujours formé d'autant de feuilles carpellaires repliées jusqu'au centre qu'il y a de loges.

D'après ce qui précède, les cloissus qui forment la séparation des loges, résultent de la juxtaposition des replis de deux feuilles contieges, et sont composées de deux lames d'endocarpe réunies par une conche plus ou moins mince de mésocarpe. Il faut ajouter qu'elles alternett toujours avec les dirissions du sitgmate. Ces caractères distinguent les cloissus vraies de certaines divisions incomplètes observées dans quelques fruits, et qui sont formées par une extension des trophospermes.

On donne le nom de trophosperme on de placentaire à un corps placé le plus ordinairement à la jonction des feuilles carpellaires, mais quelquefois aussi sur leur nervure médiane, et auquel sont attachées les graites. La place occupée par le trophosperme fournit des caractères assez importants. Cet organe est dit:

Central, lorsqu'il occupe le centre d'un péricarpe uniloculaire, sans ancune adhérence avec les parois latérales. Ex. dans les primulacées et les santalacées;

 $\label{eq:angle_energy} Axillaire, lorsqu'il occupe l'angle central des loges d'un fruit multi-loculaire, ou, ce qui est la même chose, le bord replié jusqu'au centre des feuilles carpellaires formant les loges : <math>ex$ ., les amomées ;

Sutural, quand il occupe la suture ou le point de jonction de la feuille ou des feuilles carpellaires qui forment un péricarpe uniloculaire : e.c., le haricot;

Pariétal, quand il est placé sur la paroi même du péricarpe, par exemple, dans les cucurbitacées, les loasées, les caricées.

Le nombre des graines contenues dans un péricarpe peut varier considérablement. Lorsqu'il n'y en a qu'une seule, soit que cela dérire de la présence d'un seul orule dans l'ovaire, ou de l'avortement des autres, lorsqu'il y en a plusieurs, le péricarpe ou le fruit est dit monosperme, Quand il y a plusieurs semences dans le fruit, on le dit disperme, tétrosperme, oligosperme, polysperme, suivant le nombre qui correspond à ces appellations.

Pour que les graines puissent sortir dn péricarpe à leur maturité, il paraît nécessaire que célui-ci s'outro d'une mauière quelconque; cependant il y a des péricarpes qui ne s'ouvreut pas et auxquels ou donne le surroum d'indéhissents; ceux qui s'ouvrent naturellement sont nommés déhissents.

Les péricarpes déhiscents peuvent s'ouvrir par des deuts qui s'écartent à leur sommet, ou par des operceules d'une étendue limitée, qui se détachent du fruit; ou bien ils se partagent en uu nombre déterminé de pièces ou de panneaux de dimensions à peu prés égales, auxquels on 16 VÉGÉTABX.

donne le nom de valves. Alors on dit que le fruit est bivalve, trivalve, quadrivalve, multivalve, suivant le nombre de parties. Généralement le nombre des valves est égal à celui des loges , parce que leur rupture s'opère à l'endroit de la suture marginale des carpelles, par le décollement des cloisons. Dans ce cas, la déhiscence est dite septicide. D'autres fois le nombre des valves restant le même, la déhiscence, au lieu de s'opérer par le bord des carpelles, a lieu par la nervure médiane de la feuille, ou par le milieu des carpelles , auquel cas chaque valve emporte avec elle une cloison et la moitié de deux loges contiguës. On nomme cette déhiscence loculicide. Enfin la séparation des valves pent avoir lieu à la fois par les sutures marginales et par la ligne médiane des carpelles : alors le nombre des valves est double de celui des loges.

D'après le peu que i'ai dit jusqu'ici, on peut comprendre combien la forme et la disposition des péricarpes, et celles des fruits par conséquent. sont susceptibles de varier, et l'on ne sera pas étonné d'entendre dire que toutes les classifications de fruits qui ont été proposées n'embrassent que la plus petite partie des modifications que ces organes peuvent présenter. Je vais essayer d'étendre un peu cette classification, tout en donnant plus de précision aux termes déjà employés par les botanistes,

Je remarque d'abord qu'il y a des fruits qui proviennent d'une seule fleur, et d'autres qui résultent de la connexion de pistils fécondés arpartenant à plusieurs fleurs. Ces derniers portent le nom de fruits aaréaés.

Quant aux fruits qui proviennent de la fécondation d'une seule fleur, je fais l'observation que les uns dérivent d'un seul pistil (qu'il soit simple en réalité, ou qu'il résulte de la soudure plus ou moins complète de plusieurs), et que les autres proviennent de pistils distincts et forment, la plupart du temps, autant de fruits séparés; on les nomme fruits

multiples, ou mieux fruits séparés. Enfin, parmi les fruits qui succèdent à la fécondation d'on pistil simple en apparence, mais qui pent être en réalité composé, il y en a qui n'éprouvent pas de division bien manifeste en mûrissant, je leur conserve le nom de fruits simples ou de fruits indivis; mais les autres se séparent en parties tellement distinctes, que beaucoup de personnes

considèrent chacune d'elles comme un fruit complet; je les nomme fruits divisés ou partagés. Voici le tableau abrégé de cette classification :

#### FRUITS.

#### A . Provenant d'une seule fleur. EXPUPLES.



#### B. - Provenant de plusieurs fleurs.

| Agrégés ou Carpopléses , . | Peripheride<br>Sorose | Dorstenia, Ambora.<br>Euna, Plutanus, Casuarina.<br>Morns, Jaca, Ananassa.<br>Fagus, Castanea.<br>Pinus, Alnuz, Banksia.<br>Cupressus, Thuya. |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### FRUITS SIMPLES OU INDIVIS.

#### Fruits charnus. .

DRUPE. Fruit provenant d'un ovaire libre ou non soudé avec le calice, et formé d'un péricarpe charau et indéhiscent, dont l'endocarpe est endurci en forme de noyau. Le noyau pent être à une ou plusieurs loges, et il peut être osseux, ligneux ou cartilagineux. Lorsque l'endo-

11.

48 végétatik.

carpe, par sa consistance molle, cesse d'être facilement distingné du sarcocarpe, le fruit devient une baie.

Exemples de drupes à noqua uniloculaire osseux ou ligneux: Toutes les rosacées drupacées des genres amygdatus, prunus, cerasus; les tierbinthacées des genres schima, rhus, pistucia, mangifera; les genres andira, dipterix, commitobium de la famille des papilionacées.

Drupes à noyau uniloculaire cartilagineux : genre amyris.

Drupes à noyau pluriloculaire, pouvant devenir uniloculaire par avortement : genres spondias, elevocarpus, zizyphus, olea, cocos.

NUCULAINE. Fruit provenant d'un ovaire libre, à péricarpe charun et dont l'endocarpe durei forme des loges distinctes auxquelles on donne le nom d'ossettes ou de meudes. La nuculaine ne diffère du drupe que parce qu'elle contient plusieurs noyaux distincts. Ex., les genres rhammus, ilez, balsamodendron, icion, bussen, helquiviai, etc.

CARYONE (noix). Fruit provenant d'un ovaire sondé avec le calice et a péricarpe charun, dont l'endocarpe endurci forme un noyau uniloculaire, comme dans les genres juglans, ptevaccuya, agaltophylltum; ou biloculaire devenant uniloculaire par avortement, comme dans le genre Cornus.

MELONIDE (pomme). Fruit provenant de plusieurs ovaires infères, soudés entre eux et avec le calice. Il est formé d'un péricarpe charun dont l'endocarpe est partagé en plusieurs loges, disposées en rayons autour du centre du fruit. Il présente à l'extrémité opposée au pédoncule une rosette ou une couronne formée par les dents du calice qui ont persisté.

On distingue deux variétés de mélonide: l'une dont les loges de l'endocarpe sont cartilagineuses, comme dans les genres malus, pyros, egdonia, coffea, rubia, chiococca, hedera, pomaz, l'autre dans laquelle les loges sont osseuses, comme dans les genres mespilus, omelauchier, cotoneaster, crategus, maprus, cugenia, et genres analogues, expludis, psychotria, etc.

BAIE. On donne communément ce nom à tout fruit d'un petit volume, assez aucculent pour s'écraser facilement dans les doigts. A ce titre, les fruits de l'ît, du surean, du nerprun, du groseiller, de la bryone, de la belladone, de la morelle, de l'asperge, du berberis, du sorbier, du rosier, de la fraise, de la fraise de la framboise, du genévrier, du mûrier, du figuier et beaucoup d'autres, sont des boies. Mais, pour donner à ce mot une va-beur plus scientifique, il faut d'abord faire abstraction du volume, ce qui pourra faire donner le nom de boir à de très gros fruits, tels quê le melon et le potiron; ensuite il faut retrancher du genre tous les fruits qui ne sout ps simples, c'est-dire tous cest qui proviennent de plu-

sieurs ovaires distincts, soit qu'ils appartieunent à une seule fleur ou à plusieurs. De cette manière, parmi les fruits nommés ci-dessus, nous éliminons déjà les sept derniers, à commencer par le fruit du rosier; ensuite nous remarquerons que la baie, comme le drupe et la mèlonide, pent présenter des loges : mais comme il est de son essence d'être molle et parenchymateuse, il faut que la matière des loges, ou l'endocarpe, soit peu distincte de la pulpe, autrement le fruit deviendrait une nuculaine comme le fruit des nerpruns, ou une mèlonide comme celui des sorbiers. Souvent même, en raison de sa faiblesse, l'endocarpe disparaîtra dans la pulpe, et la baje ne paraîtra formée que de parenchyme et de semences. Enfin, pour qu'une baie soit complète, il faut que, même en conservant des loges, celles-ci soient peu apparentes ou remplies de vésicules succulentes; car si les loges étaient vides et d'une certaine capacité, la baie, réduite à un péricarpe de peu d'épaisseur, deviendrait plutôt une capsule charnuc. Tout en faisant les restrictions qui précèdent, il reste encore un nombre considérable de fruits mous auxquels on ne peut refuser le nom de baie, et dont voici un certain nombre d'exemples :

#### Baies nues.

- 1º Baie nue à une loge monosperme, Genres piper, laurus, cinnamonuan, persea, myristica. Les fruits qui appartiennent à cette section seriant des drupes, si la membrane endocarpienne avait plus d'épaisseur et de consistance. Les baies de laurier et de cannellier sont entourées, à leur partie inférieure, par le calice persistant. Celle du muscadier est débiscente à maturité.
- 2º Baie une à plusieurs loyes monospermes. Le fruit peut devenir monosperme par avortement. Ex., les genres achras, chrysophyllum, sideroxylon, bumelia, lucuma et autres de la famille des sapotées.
- 3º Baic une à une loge polysperme. Genres berberis, passiflora, carica. Dans les deux derniers genres, la baie, pourrue de trophospermes pariétaux, ressemble beaucoup à celle des cucurbitacées (péponide); mais celle-ci est infère ou soudée arce le calice.
- 4s Baic nue à deux loges polyspermes, ou uniloculaire par avortement. Genres vitis, strychnos, atropa, unudrayora, solemun, lycium, physalis. Dans ce dernier genre (alkekenge) la baie est entourée par le calice persistant et accru, sous forme d'une vessie rouge, d'un volume beaucoup plus considérable que celui du fruit.
  - 5º Baie nue, tviloculaire : genres smilax, aspargus, ruscus, etc.
- 6° Baie nuc, pluviloculaire, polysperme: genres phytolacca, nymphwa, citrus. Le fruit des citrus (orange, citron, bigarade, etc.) a reçu le nom particulier d'hespéridie. C'est une baie dont le péricarpe, plus

ou moins épais et pulpeux, contient, au centre, de 8 à 12 loges séparées par des cloisous membraneuses qui peuvent se dédoubler sans déchirement. L'intérieur des loges est occupé par des utricules remplies de suc, qui sont une extension cellulaire des parois de l'endocarpe. Les semences sont pourvues d'un épisperme cartilagineux, et sont fixées à l'angle interne de chaque loge.

#### Baies inferes ou soudées avec le calice.

- 7° Baie infère à une loge monosperme : genres antidapline , viscum , loranthus et autres de la famille des loranthées.
- 8º Baie infère à 2 loges monospermes : genre symphoricarpos.
- 9° Baie infere à 3-5 loyes monospermes, dont les loges disparaissent par la destruction des cloisons. Exemples : les genres sambucus et viburnum.
- 10° Baie infère à 3 loges polyspermes et à placentation axile : genres -musa , lonicera.
- 11º Baie infère uniloculaire polysperme, à placentation pariétale : genres ribes, cactus, opuntia.
- 42º Baie infere triloculaire à placentation pariétale. Ce fruit peut descrir complétement charme par l'obblitration des loges, et peut offirir, d'un autre côté, une vaste cavité irrégulière provenant de la déchirare du parenchyme et des trophospermes. Exemples : la plupart des fruits ceutrébiacés, e notamment ceux des genres fropaine, citrultus, ceut-mis, cucurbita, logenaria. Cette espèce de baie a reçu le nom particulier de péponide, dérivé du nom spécifique du potiron, cucurbita pepo, ou du nom gree du melon (πίπω).
- 13° Baie infere multiloculaire, à placentation poriétale: exemple la grenade. On a donné à ce fruit, reuarquable par son épicarpe coriacé, ses deux rangs superposés de loges, et ses graines renfermées dans une utricule pleine d'une pulpe succelente, le nom particulier de bolauste, qui est celui par lequel les anciens désignaient la fleur et non le fruit du grenadier.

AMPHISAQUE. Fruit polysperme, indédiscent, dur et comme ligneux à l'extérieur, charun ou rempli d'une pulpe fibreuse à l'intérieur. Exemple: le fruit du baohab (adansonia), qu'on pent anssi considérer comme une baie nue et pluriloculaire, à épicarpe solide, et le fruit du calebassier (erseentie) qui paraît être uniloculaire le fruit du calebassier (erseentie) qui paraît être uniloculaire.

## Fruits secs et indéhiscents.

CARIOPSE. Fruit monosperme et généralement nu, dont le péricarpe très mince est intimement soudé avec la graine et ne peut en être séparé. Exemples : la plupart des fruits de plantes graminées , tels que le blé, le seigle et le mais. Dans l'avoine et dans l'ivraie , le cariopso adhère à la glume supérieure , et dans l'orge il est adhérent aux deux glumes. Le fruit des polygonées est souvent aussi un cariopse ; mais il est presque toujonrs entouré par le périgone persistant , et quelquefois plus ou moins soudé avec lui.

Assoss (de denès, outre). Fruit supère et nu , sec , monosperme et nidélissent , dont le péricarpe est distinct du tégument propre de la graine et peut en être séparé. Ce fruit se rencontre suriout dans la famille des cypéracées et dans une partie des polygonées , des chénopodées et des anaranthacées. Dans ces deux dernières familles, où l'askose se moutre pourvu d'un péricarpe très mince et membraneux, il a reue nom d'utricule ; mais ce mot peut être difficilement employé en ce seus , étant déjà usité pour exprimer la cellule la plus simple du régue végétal. C'est pour cette raison que je propose le nom d'askose, auque je donne un sens qui le distingue à la foisi du caripse et de l'achaine.

ACHAINE (pronoucez akème). Fruit infère, sec, monosperme et indéhiscent, dont le péricarpe, confondu avec le tube du calice, est distinct de la graine. Ce fruit appartient à la famillé des synambérés dont il forme un des caractères les plus essentiels. Il est souvent couronné par une aigrette ou par un anneau membraneux qui représente la partie libre du calice.

Balans (de \$\frac{\partial}{\partial}\partial}\partial \text{Model}\partial \text{Position}\partial \text{Porenautd'un ovaire infere et pluriloculaire, mais presque toujours réduit à une loge et à une graine par l'avortement des autres. Il offre toujours à sou sommet les deuts excessivement petites du calice soudé avec le péricarpe, et tous deux réunis sont à peine distincts du tégument propre à la graine. Le fruit est en outre renfermé, en tout ou en partie, dans un involucre écailleux ou foliacé. Exemple : les fruits des genres carpinus , corylus, quercus, tilitocorpus, de la famille des cupulières.

CARCERULE. Fruit sec ou presque sec, uni ou pluriloculaire, polysperune, nais pouvant devenir monosperune par avortement. Ce fruit est tuojuors indéhiscent, et les loges, par conséquent, losque jul y en a plusieurs, ne se séparent pas et ne s'ouvrent pas à maturité. On peut citer comme exemple de carcérelles les fruits des geures calamus, sagus, tilla, apebla, laussonia, audiocum, etc.

SAMARE. Fruit non adhérent au calice, uni ou pluriloculaire et indéhiscent, dont le péricarpe est prolongé en ailes membraneuses. Exemples: les fruits de l'orme champlere, de l'aliante, des pérles, des frênes et des érables. A la rigueur, ces fruits ne forment pas une espèce particulière, et ne sont qu'un askose ou un carcérule dont le péricarpe retourne à la forme foliacée. Ainsi le fruit de l'orme champletre est un 22 VÉGÉTAUX.

askose qui occupe le centre d'une membrane à peu près circulaire. La fruit du pteteu triplitate as tout à fait sandhable pour la forme, mais c'est un carcérule à deux loges. Celui du frène est encore un carcérule dont une des deux loges avorte, et qui se prolonge, suivant l'axe du fruit, en une large feuille membraneuse. Le fruit des érables est un carcérule à deux loges presque distinctes, terminées chacune par une aile.

#### Fruits sees déhiscents.

FOILICULE. Fruit sec, supère, uniloculaire, polysperme, déliscent, formé par une scule feuille carpellaire repliée du côté de l'ave végétal. In e présente qu'une suture ventrale suivant languelle s'opère la dédiscence et un trophosperme simple ou bipartible, qui devient quelquefois libre par le décollement des bords du péricarpe. Le follicule est très répand à l'état de fruit composé, divisé on multiple; mais il est très rare comme fruit siunple, et on ne peut guère en citer pour exemples que les geures knightia, cadoatrium, avrocaltis, telopen, lomotia et senocarques de la famille des protéacées.

COOUE. Fruit sec, supère, formé par une seule feuille carpellaire repliée du côté de l'axe végétal. C'est également de ce côté que s'opère la principale déhiscence du fruit et que sont fixées les graines. Ce fruit offre donc de très grands rapports avec le follicule, dont il n'est neutêtre qu'une variété. Voici cependant ce qui l'en distingue le plus ordinairement : il ne contient qu'une graine, et quand il en renferme deux, elles sont fixées collatéralement à la suture ventrale, au lieu d'être placées l'une au-dessus de l'autre. Le péricarpe est plus épais, surtout du côté externe : de sorte que la loge est excentrique et rapprochée du bord interne. L'endocarpe est solide, quelquefois ligneux, et se rompt avec élasticité par la dessiccation; et la rupture se fait non seulement par la suture ventrale, mais souvent aussi par la suture dorsale; alors la coque est bivalve, et non univalve comme le follicule. Enfin, la coque est souvent indéhiscente et se rapproche alors de l'askose. Cependant il y a toujours entre eux cette différence que l'askose est un fruit axien , concentrique et régulier, tandis que la coque est excentrique et irréonlière.

La coque est très rare à l'état simple, et ne se rencontre guère que dans les genres meracange et crotonopsis de la famille des euphorbiacées, dans le geure blackburnia des zanthoxytées, et dans quelques genres de la famille des protéacées. Elle est plus commune parmi les fruits composés, partagés on multiples.

LEGUME OU GOUSSE. Fruit non adhérent au calice, sec, généralement bivalve, ou, tout au moins, portant deux sutures apparentes, l'une ventrale, l'autre dorsale. Les graines sont portées sur un seul trophosperme qui suit la suture ventrale; mais ce trophosperme se pariage en deux branches, et, lorsqu'on ouvre le péricarpe, les graines restent attachées alternativement à l'une et à l'autre valve. Exemple : les fruits de la grande famille des légumineuxes.

La gousse est, en général, uniloculaire, polysperme et à péricarpe mince et foliacé, par exemple dans les genres pisum, robinia, colutea, cytisus, evesalpinia, etc.; mais elle présente, sous ces différents rapports, des variations très considérables. Ainsi, il peut arriver que les bords de la feuille carpellaire, qui forment la suture où sont attachées les graiues, se prolongent dans l'intérieur de la gousse, et atteignent même la suture dorsale, ainsi que cela a lieu dans le genre ostrogolus ; alors le fruit est véritablement biloculaire. D'autres fois l'endosperme donne naissance à un parenchyme qui remplit l'intervalle des semences et les isole les unes des autres dans autant de cavités particulières ; alors la gousse paraît transversalement pluriloculaire, comme dans les genres udenanthera, poinciana, nucuna, dolichos, etc., et surtout dans les casses fistuleuses , dont l'intérieur est divisé en un grand nombre de loges par des diaphragmes transversaux presque ligneux, qui ne sont cependant encore que des exubérances de l'endocarpe, ou des fousses cloisons. Souvent encore , lorsque la gonsse est ainsi partagée en plusieurs cavités monospermes, il arrive qu'elle se rétrécit fortement dans l'intervalle des graines , de manière à paraître formée de petites gonsses monospermes ajoutées les unes an bont des autres , comme dans l'acacia vera, le sophora tomentosa, l'hedysorum olpinum, etc.; on dit alors qu'elle est moniliforme ou lomentacée. On la dit articulée, lorsque les pièces se séparent facilement par une sorte d'articulation, comme dans les coronilla, ornithopus, hedysarum, mimosa, entada, etc. Quant à la déhiscence, indépendamment de tous les légumes dont le péricarpe est solide, charnu ou pulpeux, tels que les eassia, ceratonia, algarobia, hymenæa, tamarindus, etc., qui ne s'ouvrent pas, plusieurs gousses ordinaires, telles que celles du pisum sativum, sont indéhiscentes. D'autres légumes sont monospermes , et , parmi ceux-ci , les uns sont entourés ou prolongés par une aile membraneuse qui les fait ressembler à une samare (genre pterocorpus et myrospermum); les antres sont épais et charnus et ressemblent à un drupe : tels sont les fruits des eynometra, copahifera, geoffroya, andira, dipterix, commilobium, etc.; seulement, la déhiscence en deux valves des trois premiers rappelle encore l'origine légumineuse du fruit. Les autres sont indéhiscents comme de véritables drupes.

SILIQUE. Fruit sec, déhiscent, polysperme, formé de deux feuilles carpellaires à soudure pariétale, et qui, par suite, présente deux tro-

phospermes suturaux opposés aux siigmates, et auxqueis sont attachées les graines. Les deux trophospermes sont réunis par un prolongement membraneux formant cloison, et qui sépare le fruit en deux loges. La déhiscence se fait par la rupture du péricarpe, et ordinairement de bas en haut, tout le long des sutures qui portent les trophospermes; de telle sorte que le fruit ouvert présente trois pièces, à savoir deux valves et une troisième pièce mitorenne formée par les deux sutures, les trophospermes, la fausse cloison et les graines.

La silique appartient à toutes les plantes de la famille des cruciferes. Cependant on est convenn de n'accorder ce nom qu'aux fruits dont la longueur dépasse manifestement la largeur. On donne le nom de silieude à la silique qui est à peu près aussi large que longue; le nombre de celles-ci est aux premières environ comme 3 est à 2.

Ajoutous que la silique peut devenir lomentacée, articulée ou indéhiscente, dans les mêmes circonstances que la gousse, et qu'un assez grand nombre de silicules se trouvent réduites par avortement à l'état d'un fruit indéhiscent, uniloculaire et monosperme.

Quelques plantes étrangères à la famille des cruciferes, comme la chétidoine, le glaucium et l'hypecoun de la famille des papaéracées, ont pour fruit une silique qui difière de celle des cruciferes par la situation des trophospermes qui sont alternes, et non opposés aux lobes du signate.

CAPSULE. On donne ce nom, en général, à tous les fruits secs et déhiscents qui ne sont ni des légames ni des siliques. Il en résulte qu'on l'applique à des fruits très variables, non seulement en raison de l'ovaire libre ou adhérent qui les a formés, mais encore par le nombre des loges, leur soudure plus ou moins intime, ou leur séparation presque complète, leur mode de déhiscence, etc. Il y a des capsules qui s'ouvrent par des trous qui se forment à la partie supérieure (papaver nigrum. antirrhinum majus), ou à leur partie moyenne (campanula persicafolia); d'autres qui s'ouvrent par une solution de continuité circulaire qui les sépare en deux parties : une supérieure formant couvercle ou opercule, et une inférieure très souvent soudée avec le calice. Ou donne à cette espèce de capsule le nom particulier de pixide et vulgairement celui de boîte à savonnette. La pixide la plus simple appartient aux genres amaranthus et chamissoa (amaranthacées). Elle est uniloculaire et monosperme, à péricarpe nu, et s'ouvre par une fissure circulaire. Dans le genre anagallis (primulacées) la pixide est uniloculaire, polysperme, et le calice adhère à la partie inférieure; la même adhérence se montre dans la pixide biloculaire des jusquiames, dans celle triloculaire des fevillea et dans quelques autres.

Les autres espèces de capsules ont une déhiscence valvaire, et cette

déhiscence est septicide, septifere ou septifrage. Mais la déhiscence peut difficilement servir à la classification des capsules, qu'il vaut mieux diviser par leur situation supère ou infère et par le nombre de leurs loges.

### FRUITS PARTAGÉS OU CARPOMÉRIZES.

On nomme ainsi les fruits qui, étant parfaitement distincts les uns des autres, proviennent cependant d'un seul ovaire; mais cet ovaire était nécessairement composé et formé de carpelles qui se sont séparées perdant leur développement. Les carpomérizes ne penvent d'ailleurs être formés que des fruits les plus simples, parmi ceux précédenment étudiés, tels que le drupe et la baie monaspermes, l'askose, l'achaine, la somore, le folticule et la coque, et ils en prennent le nom auquel on ajoute la débiscence aire ou arvianu. Les fruits partagés retournent d'ailleurs facilement à l'état de fruit simple par l'avortement d'une partie plus ou moins considérable des carpelles de l'ovaire; mais ils n'en doivent pas moins être compris daus cette division, en raison de ce qu'ils ne représentent qu'une partiect non la totalité de l'ovaire. Voici des exemples de fruits partagés :

DRUPAIRE. Exemple, le fruit des sapindes qui provient d'un ovaire central, sessile, triloculaire, et qui se trouve souvent réduit à 2 on à 1 lobe drupacé, indéhiscent, monosperme : les autres lobes se montrent avortés, à la base du lobe développé.

BACCAIRE. Dans les genres ochna et gomphia qui ont un ovaire multiloculaire surmonté d'un seul style, le fruit consiste en un certain nombre de haies monospermes implantées sur un gynophore accru (sarcobase de quelques auteurs).

ASKOSAIRE. Fruit des labiées et des vraies boraginées, formé de 4 askoses nus au fond du calice persistant.

ACHANAIRE. La famille des ombellières, indépendamment de la disposition de ses flenrs en ombelles, est caractérisée pru n'fruit composé de deux achaînes qui se séparent à maturité, en restant suspendus à la partie supérieure d'une colonne centrale ou carpopulore, et en emportant avec eux la moitié du calice qui était-soudé avec l'ovaire. M. Mirbel avait donné à ce fruit le nom très expressif de crémocorpe (fruit suspetud); mais on le nomme plus ordinairement di-achaîne. De Candolle, de son côté, a proposé de donner, à chaque partie du fruit, le nom de méricarpe (part de fruit). Il arrive quelquefois que l'une des deux parties avorte ou que le fruit ne se sépare pas à maturité.

FOLLICAIRE. Deux follicules parfaitement distincts, mais quelquefois solitaires par avortement, constituent le fruit de la plupart des apocynées et des asclépiadées. 26 VÉGÉTAUX

COCCAIRE. Fruit composé de plusieurs coques séparées à maturité; tel est celui des tropeodum qui est formé de trois coques, et celui de la fraxinelle qui en a cinq.

#### FRUITS MULTIPLES OU SÉPARÉS (CARPOCHORIZES).

Ces fruits proviennent d'oraires distincts contenus dans une même fenr. Il n'est pas toujours facile de les distinguer des fruits partagés, cu raison du passage inscusible que l'on observe entre les oraires distincts qui produisent les premièrs, et les oraires soudés qui donnent naissance aux seconds. Dans les cas douteux, l'unité ou la pluralité des styles sert à décider la question. Ainsi, quelle que soit la séparation des loges de l'ovaire dans les labiése, les bonaguiese et les ochancées, comme ces loges ne portent qu'un seul style qui part de leur centre dépriuné, on les considère comme un seul ovaire, et l'on regarde les askoess on les baies qui en proviennent comme formant un fruit partagé. Par contre, dans les sinaroubées, et dans les genres brucee, brunellin, zanathocyfon, allumbar, des zanhatoxyles, où les ovaires sont libres ou presque libres, et pourvus chacun d'un style, on les considère comme distincts, et les fruits qui en proviennent, comme des fruits s'ésarsès.

Les fruits séparés, de même que les fruits partagés, sont formés des espèces les plus simples parmi les fruits indivis; mais leur association variable avec différentes parties de la fleur persistantes et accures, et leur état de séparation compêté on de sondure plus ou moins avancée, sont autant de raisons pour en distinguer plusieurs genres qu'il a fallu désigner par des noms particuliers.

Sarcochonize, c'est-à-dire fruits (sous-entendu) charmus et si parès. Fruit multiple composé de carpelles charmus et fibres, portées sur un torus peu développé. Ex., les geures gunssia, simaradus, fruxca, aumirta, xylopia, uvaria, drymis, phœniz. On remarquera que la datte et la coque du Levant sont comprises dans les sarcochorizes. C'est que, en effet, l'une et l'autre proviennent d'une fleur qui conteniat trois ovaires distincts, et qu'on trouve quelquefois les trois carpelles développées et formant un fruit multiple; mais elles sont le plus souvent réduites à 2 ou à 1 par avortement.

XEROCHORIZE, c'est-à-dire fruits (sous-entendu) secs et séparés. Je nomme ainsi les fruits multiples, secs et non soudés, qui sont portés sur un torus ou sur un axe peu développé. On en distingue de plusieurs espèces, tels que:

Xérochorize askosaire: genres connarus, heritieria, dryas, yeum, clematis, hepatica, rammeulus, anemone, etc.;

Xérochorize samaridaire : liriodendron, ailanthus,

N'erocharize folticaire: hibbertia, tetracera, coltha, helteborus, nigelta, delphinium, aconitum, paronia, etc.

Xérochorize capsulaire : zanthoxylon , brunellia , magnolia , illicium.

AMPIICAMPIDE. Fruit multiple composé d'un grand nombre d'askoses ou de coques indehisecentes fixées à la surface d'un carpophore charun très développé. Ex., la fraise. Ce fruit differe du xérochorise askosaire par l'ampleur et la succuleuce de son carpophore qui en devient la partie principale et utile, et par la petitese relative de ses askoses. Il differe du syncorpide qui le suit, par les mêmes caractères et par la secheresse de ses carpelles.

SYNGARPIDE. Fruit multiple composé d'un grand nombre de baies portées sur un axe, et soudées ensemble. E.s., les genres rubus et anona.

CALICARPIDE. Fruits multiples renfermés dans le calice de la fleur accru et devenu bacciforme; commedans les genres rosa, calycanthus, manimia.

#### FRUITS AGRÉGÉS OU CARPOPLÈSES

Je rappelle que ce sont des fruits qui proviennent d'ovaires appartenant à des fluers distinctes, mais qui sont soudés on fiés sur un support commun, de manière à former un corps deuse, à forme déterminée, que le vulgaire considere comme un seul fruit. Dans ce genre de fructification, le mode d'agrégation et la forme des parties accessoires ont plus d'importance, pour déterminer les espéces, que la nature même des fruits. On peut y dissinguer les formes suivantes :

Exnopentation, c'est à-dire fruits (sous-entendus) portés en deduns. Telle est la figue, qui n'est d'abord qu'un réceptacle presque fermé, contenant un grand nombre de fleurs mâles et femelles entremélées, et qui devient, après la fécondation opérée dans son intérieur, un réceptacle de fruits indéhiscents, soudés avec leur périgone devenu succulent.

EPPHÉRIDE (fruits portés en dessus). Cet assemblage de fruits, qui appartient au genre dorstenia, ne diffère du précédent que parce que le réceptacle, au lieu d'être relevé en forme d'outre et de contenir les fruits dans son intérieur, est étalé en forme de plateau et porte les fruits à as surface. M. Mirbel a donné à ces deux assemblages de fruits réunis le nom de syncône.

PÉRIPHÉRIDE. Fruits fixés tout autour d'un réceptacle charnu, sphérique ou ovoide. Tels sont ceux de l'artocarpus incisa, du platane et des casuarina.

SOROSE. Assemblage de fruits portés sur un axe peu développé, et

28 VÉGÉTAUX.

soudés ou au moins très rapprochés. Ce nom a été proposé par M. Mirbel pour les fruits charmus du mûrier et de l'ananas; mais il convient à plusieurs autres, tels que les fruits agrégés de l'artocarpus integrifolia, des morinda. du viver lonaum, etc.

BALANIDE. Fruit agrégé formé de un à trois balanes contenus dans un involucre épineux; ex.: le hêtre et le châtaignier.

Cône ou STROBLE. Fruit composé d'un grand nombre d'askoses, d'achaines, de sanares ou même de semences nues, cachés à l'aisseille de bractèes membraneuses ou ligueuses, rapprochées en forme de cône ou de cylindre arrondis. Tels sont les fruits de la plupart des arbres conifères (pins, sapins, cèdre, mélèze); ceux de l'aune et du bouleau, celui du houblon, etc.

On a donné le nom particulier de galbule à des cônes à peu près sphériques, composés d'un petit nombre d'écailles un peu charnues, vertes et soudées avant leur maturité; ex.: le cyprès et le thuya. Enfin, d'autres ont employé le même nom de galbule, ou out proposé celui de pseudocarpe pour le fruit du genévier qui porte vulgairement le nom de baie de genièvre. Je peusse que le nom de malaccône, qui signific proprement cône mout, conviendra mieux pour exprimer un carpotièze de confére composé seulement de trois fruits avec leurs enveloppes, renfermés sous trois écailles deveaues tout à fait succulentes et complétement syndées.

Gralue.

La graine est véritablement ce qui constitue le fruit, de même que les étamines et le pistil constituent la fleur. Le péricarpe, le calice et la corolle sont des parties accessoires dont, à la vérité, nous tirons souvent un grand parti, mais qui ne servent que d'enveloppes aux parties essentielles.

La graine renferme les rudiments d'une nouvelle plante; c'est un œuf fécondé qui doit, après avoir passé quelque temps dans le sein de la terre, reproduire un être semblable à celui d'où il est sorti.

La graine est recouverte d'une pellicule plus on moins épaisse, que la commune robe ou spermaderme. Sur un point quelconque de sa surface se trouve une cicatrice nomnée hile ou ombilie, à laquelle aboutit un prolongement du trophosperme qui peut être comparé au cordon ombilical des animaux. On lui donne le nom de funicule ou de podosperme (1).

(1) Indépendamment de leur tégument propre ou robe, un certain nombre de graines présentent à l'extérieur une expansion membraneuse du podosperme, qui enveloppe plus ou moins la graine; ou donne à cot organe particulier le nom d'artille. Par exemple la muscade, dont l'artille est connu sons le nom de macis. La graine est composée întérieurement de deux sortes de parties : le périsperme et l'embryon.

Le périsperme (endosperme, Rich.; albumen, Gærtner) est une substance analogue à l'albumen de l'eunf, et qui sert à nourrir l'empron, jusqu'à ce que les parties dont se compose celui-ci aient acquis assez de force pour tirer leur nourriture de la terre et de l'air. Il est sec et farineux dans les graninées, huileux dans le ricin, corné dans lecafée le datier, etc. Il semble manquer quelquefois. Vembryon est l'abrégé de la plante : il est composé de la redicude ou jeune racine, de la plumule ou gemandre qui est le premier bourgeon d'où doit sortir la tiège, et des conjtédons.

Les cotylédous peuvent être définis une ou plusieurs jeuilles présentes dans la graine. En effet, ce sont de véritables feuilles, et s'il arrive souvent qu'ils en différent en apparence, cela tient à ce que leur développement a été arrêlé par l'accroissement des autres parties de la graine, ou altéré par l'absorption du pérsiperme, comme cela a lieu dans le haricot, dans l'amandier, etc., dont les graines ne paraissent entièrement composées que des deux cott/délons.

Il y a des graines qui ont deux cotylédons, et il y en a d'autres qui n'en out qu'un; et cette différence, qui semble si peu de chose à la première vue, sert à diviser les plantes en deux grandes classes très naturelles, ou en dicotylétiones et monocotylétiones. Cé qu'il y a chy plus emarquable, c'est que cette division répond exactement à celle dont j'ai parlé précédemment (p. 9), fondée sur la manière différente dont les végétax s'accroissent. En effet, une observation qui ne s'est pas encore démentie montre que tous les végétax dicotylédonés sont exopéras, et les monocotylétologs émdogènes.

L'usage des cotyledons, dans la graîne, est d'élaborer la substance untritive du périsperne, lorsqu'elle a été gonfiée par l'humidité de la terre, et de la transmettre à l'embryon. Lorsque les paries dont se compose celui-ci ont acquis assez de force pour se passer de leur secours, les cotylédons déviennent inuitles, et périssent.

#### Mélhodes.

Les botanistes des différents siècles ont imaginé un grand nombre de méthodes pour faciliter l'étude des plantes. Les premières, comme on peut le penser, étaient très imparfaites. Elles reposaient, on sur l'apparage auquel on destinait les végétaux, en raison de leurs propriétés médicinales ou alimentaires, ou sur l'habitude de ces mêmes végétaux, dont les unis vivent sur les caux, et les autres dans les bois, au milleu des plaines ou sur l'en montagnes. De Jautres bolanistes encore

classaient les plantes d'après la saison de l'épanouissement de leurs fleurs.

On comprend facilement combien des descriptions fondées sur des bases aussi sujettes à varier devaient être, simon pen fidèles, au moins peu intelligibles pour tout autre que celui qui les faisait. Aussi a-t-on peine à reconnaître maintenant les plantes dont les anciens auteurs ont voulu parler.

Parmi les méthodes modernes, on en distingue trois surtout, qui sont, la méthode de Tournefort, le système sexuel de Linné et la méthode de Jussieu.

Dans la méthode de Tournefort, qui parut en 1694, les végétanx sont d'abord divisés en herbes et sons-arbrisseaux, et en arbrisseaux et arbres ensuit les vingt-deux classes dont elle se compose, sont fondées sur l'absence, la présence et la forme de la corolle : cette méthode, recommandable par sa simplicité, ne serait plus suffisante au-jourd'hui.

Le système de Linné, plus ingénieux et bien plus étendu que la méthode de Tournefort, parut en 1736. Il est fondé sur le nombre , la position, la proportion et la connexion des étamines. Ou peut lui reprocher de disperser, dans différentes classes, des végétaux qui ont entre eux un très grand nombre de rapports naturels; mais la facilité qu'il présente pour parvenir à la connaissance des végétaux , jointe à la nomenclature dionymique dont Linné est le créateur, a opéré une véritable révolution dans la science, et a procuré à son système, tout artificiel, nne prééminence que les méthodes naturelles ont eu peine à surmonter. Pour les esprits justes et non prévenus, une bonne méthode naturelle paraissait bien être préférable à la meilleure artificielle, et, ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'était le propre sentiment de Linné, qui avait proclamé la méthode naturelle le but le plus élevé des efforts des botanistes. Il a fallu cependant, pour contrebalancer la puissance du système de Linné, que la méthode des familles noturelles. tentée par Magnol en 1689, accrue par Adanson en 1763, lentement perfectionnée par Bernard de Jussieu, ait reçu la vie des mains d'Antoine Laurent de Jussieu, dans son célèbre ouvrage le Genera plantarum, publié en 1789.

#### Système de Linné.

Ce système est fondé sur le nombre, la position, la proportion, et la connexion des étamines. Joignons-y les differents cas où les étamines et les pistils se trouvent sur des fleurs séparées, et celui où ces organes se dérobent à l'observation, et nous compléterons les bases dont Linné s'est servi pour diviser tous les végétaux connus en 24 classes.

Les onze premières classes sont uniquement fondées sur le nombre des étamines, depuis 1 jusqu'à 12, mais considérées sculement sur des fleurs qui réunissent les deux sexes, et que, par cette raison, on a nommées hermaphrodites. Ainsi, tous les végétaux à fleurs hermaphrodites qui n'ont qu'une scule étamine, sont rangées dans la 4re classe. Linné a nommé cette classe monandrie, du grec monos, un, et aner, andros, mari: l'étamine étant l'organe mâle de la fleur, Exemple, le gingembre.

| La 2º cl | . se nom | me Dianarie, c | est-a-01 | re 2 maris ou 2 | etamines; $\alpha$ | x. ia veroniqu | e, |
|----------|----------|----------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|----|
| T - 20   |          | Teiandrie      |          | 2 Atominos      | excessed to        | 1.13           |    |

| La 3° |   | Triandrie    | _     | 3 é  | tamines, | exemple le blé.     |
|-------|---|--------------|-------|------|----------|---------------------|
| La 4° |   | Tétrandrie,  |       | 4    | _        | le plantain.        |
| La 5e |   | Pentandrie,  | _     | 5    | _        | la bourrache.       |
| La 6° |   | Hexandrie,   | _     | 6    |          | le lis.             |
| La 7e |   | Heptandrie,  | -     | 7    |          | le marronn. d'Inde. |
| La 8° | _ | Octandrie,   | _     | 8    | -        | le garou.           |
| La 9e |   | Ennéandrie,  | _     | 9    |          | la rhubarbe.        |
| La 40 | ٠ | Décandrie,   |       | 10   | -        | l'œillet.           |
| La 11 |   | Dodéeandrie, | de 12 | à 20 | _        | la jouharbe,        |

La 12° et la 13° classes sont fondées sur le nombre et la position des élamines. La 12º renferme les plantes hermaphrodites qui ont environ 20 étamines insérées sur le calice ; exemple , le rosier. Cette classe se nomme icasandrie.

La 13° classe comprend les plantes hermaphrodites qui ont 20 étamines, ou plus, adhérentes au réceptacle de la fleur; exemple, la renoncule. On nomme cette classe polyandrie.

La 14° et la 15° classes sont fondées sur la grandeur respective des étamines. Ainsi dans la 14°, nommée didynamie, se trouvent encore des plantes à quatre étamines, mais dont deux plus courtes et deux plus grandes. Didynamie veut dire 2 puissances, c'est-à-dire, que deux étamines paraissent avoir une sorte de supériorité sur les autres ; exemple. Ia menthe. La 15° classe renferme des plantes à 6 étamines, qui en ont 2 petites

et / grandes; ex., le chou. On nomme cette classe tétradynamie, ce qui veut dire h puissances.

Les 16°, 47°, 48°, 49°, et 20° classes, sont fondées sur l'adhérence des étamines, soit entre elles, soit avec le pistil.

La 46° classe se nomine monadelphie, c'est-à-dire, un frère. Elle a lieu lorsque toutes les étamines sont réunies en un seul faisceau par leurs filets, les anthères restant libres; ex., la mauve.

La 17º classe, ou la diadelphie, renferme les plantes dont les éta-

32 VÉGÉTATIK.

mines, réunies par les filets, forment deux faisceaux; exemple, le haricot.

La 18° classe, qui est la polyadelphie, a lieu lorsque les étamines, réunies par leurs filets, forment plus de deux faisceaux; ex., l'oranger.

Dans la 19° classe, les étamines, au lieu d'être réunies par leurs filtes, le sont par les anthères, et forment ainsi comme une petite voûte traversée par le style; ex., la chicorée. On nomme cette classe syngénésie, ce qui signifie enqendrant ensemble.

Dans la 20° classe les étamines sont adhérentes au pistil, ou sont immédiatement posées dessus; ex., l'aristoloche. On nomme cette classe gynaudrie, de gunè, fenume, et amer, mari; voulant ainsi exprimer, par un seul mot, la réunion des sexes de la fleur.

Les 21°, 22º et 23° classes renferment des plantes dont les sexes sont séparés sur des fleurs différentes; ce que Liunéa exprimé, en les nommant diclines, c'est-d-dire, deux lits, Dans la 21° classe, les fleurs mâles et les fleurs feutelles sont portées sur un même individu; ex., le ricin. Cette classe se nomme monoécie, de monos oikos, une seule maison.

Dans la 22\* classe, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées sur des pieds différents; ex., le genévrier. Cette classe se nomme dieccie, deux maisons.

La 23° classe, nonmée polygamie, comprend des végétaux dont la même espèce présente, sur le même pied ou sur des pieds différents, des fleurs hermaphrodites et des fleurs mâles ou femelles; ex., le figuier.

La 24° et dernière classe renferme tous les végétaux dont la fructification n'est pas visible à l'œil nu. Linné l'a nommée cryptogamie, ce qui veut dire mariage coché.

Linné a sous-divisé ses classes en ordres , ses ordres en genres , et ceux-ci en espèces. Voici sur quelles considérations il a fondé les ordres.

Dans les 43 premières classes dont le caractère classique est tiré du nombre des étamines, le caractère ordinal est pris du nombre des pistils ou des styles. Ainsi nous avons pour noms d'ordres.

| La | Monogynie.  |  | ٠ |  | ٠ |  | 1 style ou une femme. |
|----|-------------|--|---|--|---|--|-----------------------|
|    | Digynie     |  |   |  |   |  | 2                     |
|    | Trigynie    |  |   |  |   |  | 3                     |
|    | Tétragynie. |  |   |  |   |  | 4                     |
|    | Pentagynie. |  |   |  |   |  | 5                     |
|    | Hexagynie.  |  |   |  |   |  | 6                     |
|    | Heptagynie. |  |   |  |   |  | 7 .                   |
|    | Octogynie   |  |   |  |   |  | 8                     |
|    | Ennéagynie. |  |   |  |   |  | 9                     |
|    |             |  |   |  |   |  |                       |

 Décagynie
 ...
 10

 Dodécagynie
 ...
 de 11 à 19

 Polygynie
 ...
 20 ou plus.

Mais chaque classe ne renferme pas un si grand nombre d'ordres; par exemple, la mouaudrie n'en a que deux, qui sont la monogynie et la digynie. La diandrie et la triandrie n'en ont que trois, et ainsi des autres.

Dans la 16' classe, qui est la didynamie, Linné a formé deux ordres fondés sur la forme du fruit : tantôt ce fruit semble être composé de quatre graines nues au fond du calice; ex., la hétoine; tantôt il est envelopé dans un seul péricarpe; ex., la digitale. Le premier cas se nomme gymnospermie, c'est-à-dire semences mues, et le second angiospermie, c'est-à-dire semences reconsertes.

La 13° classe, qui est la tétradynamie, se divise pareillement en deux ordres. Dans le premier le fruit est court, ou n'est pas quatre fois aussi long que large; on le nomme silicule, et l'ordre, tétradynamie siliculeus; ex., la moutarde. Dans le second ordre, le fruit, qui est au moins quatre fois aussi long que large, se nomme silique, et l'ordre est appelé tétradynamie siliqueuse; ex., le chou.

Dans la monadelphie, la diadelphie, la polyadelphie, la gynandrie, la monocie et la direcie, qui son fondées sur l'albérence des étamines par leurs filets, soit entre elles, soit avec l'ovaire, on sur leur position dans des fleurs différentes, les ordres sont déduits du nombre des étamines, et portent les noms des premières classes. Ainsi l'on dit: monodelphie triandrie, monadelphie pentendrie, etc. Il est évident que la nomodelphie monomérie et un cas absurde un can des l'autres de l'autres d

Dans la syngénésie les ordres sont très compliqués, et fondés sur les rapports qui eristent dans la disposition des deux sexes, et sur celle des fleurs elles-mêmes. La classe est d'abord divisée en deux ordres, savoir, la syngénésie polygomie, o û les fleurs sont réunies plusieurs ensemble dans un calice commun (alors on les nomme fleurons, c'est-dire, petites fleurs), et la syngénésie monogomie, où les fleurs sont séparées. Ce dernier ordre ne se sous-divise pas, mais le premier se partage en cinq autres, savoir :

 $1^{\circ}$  La syngénésie polygamie  $\acute{e}gale$  , dont tous les fleurons sont hermaphrodites ;

2° La syngénésie polygamie superflue, dont les fleurs centrales sont bermaphrodites fertiles, et celles de la circonférence femelles également fertiles; de sorte qu'elles semblent superflues;

3º La syngénésie polygamie frustranée, où les fleurs centrales sont hermaphrodites fertiles, et les fleurs marginales femelles stériles; de

3

· II.

sorte que, dans le style figuré de Linné, on ne voit pas trop pourquoi on les a fait venir là ;

4º La syngénésie polygamie nécessaire, où les fleurs du centre sont hermaphrodites stériles, et celles de la circonférence femelles fécondes,

de manière qu'elles sont nécessaires à la propagation de l'espèce; 5° La syngénésie polygamie séparée, où les fleurs, quoique renfermées dans un calice commun, ont encore chacune un calice propre.

La 23° classe, ou la polygamie, se divise en trois ordres : dans le premier, nommé polygamie monæcie, un même individu porte des fleurs hermaphrodites et des fleurs mâles ou femelles. Dans le second, nommé polygamie diœcie, on trouve dans la même espèce des individus qui ont toutes leurs fleurs hermaphrodites, et d'autres qui out des fleurs seulement mâles ou femelles. Dans le troisième ordre, nommé polygamie triœcie, la même espèce offre des individus hermaphrodites, d'autres mâles et des troisièmes femelles.

Enfin la cryptogamie se divise en quatre ordres, déduits simplement du port des plantes. Ce sont les fougères, les mousses, les algues et les champignons.

Pour mieux faciliter l'intelligence de ce système, il n'est pas inutile d'en joindre ici le tableau.

| d'en jondre ici le lableau.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| SYSTÈME SEXUEL DE LINNÉ.                                                                                                                                           | CLASSES.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| No. 1 Adhérentes au réceptuse                                                                                                                                      | II. Diapulrie. III. Triandrie. IV. Teltrandrie. IV. Teltrandrie. IV. Teltrandrie. VI. Heyandrie. VII. Heyandrie. VIII. Oetandrie. VIII. Oetandrie. XII. Dedandrie. XII. Dodéandrie. XII. Loosandrie. XIII. Loosandrie. XIII. Loosandrie. XIII. Polyandrie. |  |  |  |  |  |  |
| S N N D Denx étamines plus éourtes (Quatre étamines dont deux plus longues. Six étamines dont quatre plus longues. Six étamines dont quatre plus longues.          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Toutes en un faisceaux.  Far les filets.  Toutes en un faisceaux.  Far les filets.  Toutes en un faisceaux.  Far plaiseurs fais- ceaux.  En plaiseurs fais- ceaux. | XVI. Monadelphie.                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| E pistil, mais ceaux                                                                                                                                               | XVIII. Polyadelphie-                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| \\ \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \                                                                                                                            | XX. Gynandrie.                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| NON BEUNIES DANS   Fleurs mâles et femelles sur le même individu.  Fleurs mâles et femelles sur deux în-                                                           | XXI. Monecie.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| LA NÉME PLEUE. dividus différents                                                                                                                                  | XXII. Dicecie.                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| maphrodites, sur 1, 2 ou 5 individus                                                                                                                               | XXIII. Polygamie.                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| INVISIBLES A L'OSIL NU                                                                                                                                             | XXIV. Cryptogamie.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |

#### Méthode naturelle de Jussien.

Cette méthode est établie sur l'absence ou la présence, et sur la forme de l'embryon; sur la position des étamines par rapport au pistil, et sur l'absence, la présence et la forme de la corolle.

La plante est dépourvue de véritable graine, d'embryon, et par conséquent de cotylédon; ou bien elle possède une graine et un embryon pourvu de un ou de deux cotylédons. De là trois grandes divisions: les acotylédones, les monocotylédones et les divotylédones.

Les étamines sont portées sur l'ovaire, ou sont placées dessons, ou enfin prennent naissance sur le calice qui l'environne; de là trois divisions secondaires; l'épigynie, l'hypogynie et la périgynie.

Cette insertion des étamines peut avoir lieu, soit immédiatement, soit par l'intermède de la corolle; et elle est médiate, ou simplement immédiate, ou immédiate nécessaire.

Elle est médiate toutes les fois que la fleur ayant une corolle, eette corolle est monopétale, c'est-à-dire que, dans ce cas, les étamines sont toujours portées sur la corolle, qui est elle-même insérée sur l'ovaire; ou sous l'ovaire ou sur le calice.

Elle est simplement imusédiate, lorsque la fleur ayant une corolle, mais cette corolle étant polypétale, les étamines n'y sont pas attachées et s'implantent immédiatement, soit sur l'ovaire, soit dessous, soit sur le calice. On peut remarquer cependant que, même dans ce cas, l'insertiou des pétales suit celle des étamines, et réciproquement.

Enfin, l'insertion des étamines est nécessairement immédiate, toutes les fois que la fleur n'a pas de corolle, parce qu'alors il faut nécessairement que les étamines soient insérées sur l'ovaire, ou à sa base, on sur le calice.

Les plantes de la première grande division , qui comprend les acotyiédones , n'ayant pas d'organes sexiels apparents, la loi des insertions est nulle pour elles. Aussi ne forment-elles qu'une seule classe, l'Acotyliédonie , que l'auteur a partagée en un certain nombre d'ordres ou de familles. Cette classe répond à la cryptogamié de Linné.

Les monocotylédones, ou les plantes de la seconde ditision, n'ond qu'une seule enveloppe florale, que Jussieu regarde comme un calice. Il s'ensuit qu'il ne leur recounaît qu'un seul mode d'insertion, qui est l'immédiate nécessire; emis comme cette insertion peut être hypogyne, périgyne ou épigyne, il en résulte trois nouvelles classes qui out reçu, par contraction des mots qui précédent, les noms de monohypogymie , monopérigymie, monoépigymie, monopérigymie, monoferigymie, monoferigymie, monoferigymie,

Les dicotylédones, beaucoup plus nombreuses que les acotylédones et les monocotylédones ensemble, ont exigé un plus grand nombre de 36 VÉGÉTAUX.

classes qui ont été fournies par l'absence ou la présence et la forme de la corolle; caractère très secondaire en lui-même, mais qui devient essentiel par sa combinaison avec un caractère principal.

Les dicotylédones sont apétales, monopétales ou polypétales. Quand la fleur est apétale, c'est-à-dire lorsqu'elle n' a qu'une cuvicoppe florale que Jussieu a considérée comme un calice, l'insertion des étamines est nécessairement immédiate, de même que dans les monocotylédones, et elle est épigane, périgyne ou hypogyne; il en résulte encore trois nouvelles classes qui ont êté nommées épistaminie, péristaminie, hupostaminie; ce sont les 5°, 6° et 7° de la méthode.

Viennent ensuite les dicotylédones unonopétales, chez lesquelles, suivant ce qui a été dit plus haut, les étamines sont toujours portées sur la corolle, qui est elle-même hypogyne, périgyne ou épigyne; de fla ont été formés les noms de hypocorollie, péricorollie, épicorollie, qui appartiennent aux classes suivantes.

Comme on peut s'en apercevoir, on place toujours en tête de chaque division la classe dans laquelle l'insertion est la même que celle de la classe qui a fini la division précédente, afin de conserver le plus de rapports nossible entre les classes voisines.

La lunitème classe de la méthode, ou l'hypocorollic, comprend donc se dicotylédones monopétales à corolle hypogyne; la neuvième, ou la péricorollie, comprend les dicotylédones monopétales à corolle périgyne; quant à l'épicorollie, elle a été divisée en deux classes qui se distinguent en ce que, dans la 1", les étamines sont réunies par leurs anthères, et que dans l'autre elles sont libres. De là les noms de épicorollie-synauthérie et de épicorollie-chorisantèrie, affectés à la 10 et à la 11° classe de la méthode. La première répond à la syngénésie de Linné, et aux flosculeuses, demi-flosculeuses et radiées de Tournefort.

Nous arrivons aux dicotylédones polypétales. Dans ces plantes, l'insertion des étamines suit celle des pétales, et elles forment trois classes, qui sont les 42°, 13° et 14° de la méthode. On nomme ces classes épinétalie, homorétalie, vérioétalie.

Voici dix classes de dicotylédones dont un des caractères essentiels a cité pris de la diverse situation des étamines ou de la corolle , par rapport au pistil; mais ill y a des plantes de la même division qui ont les organes sexuels séparés sur différentes fleurs, et qui n'ont po être comprises dans esc classes, puisque les règles de l'insertion sont nulles pour elles. On les a réunies dans un seul groupe, nommé dicilinie, qui forme la 15° et deruière classe de la méthode, et qui répond à la monœcie, à la discie et à la polygamie de Limé.

### TABLEAU DE LA MÉTHODE DE JUSSIEU.



Ant.-Laurent de Jussieu aurait pen fait pour la science s'il se fût borné à former le tableau précédent, qui n'est encore, à plusieurs égards, qu'un cadre artificiel dont certaines divisions peuvent contenir des végétaux très dissemblables. Ce qui rendra son nom impérissable, c'est d'avoir partagé chacune de ses classes en groupes plus nombreux et incomparablement mieux définis qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui ; groupes fondés sur l'ensemble des caractères fournis par toutes les parties du végétal, de manière à rapprocher les uns des autres et à comprendre dans un mêule groupe tous ceux qui se touchent par un grand nombre de points de ressemblance, ainsi que les membres d'une même famille. Ces groupes, ainsi formés, out donc conservé le nom de familles que leur avait donné Magnol; quel que soit l'ordre suivant lequel on les dispose à l'avenir, il est certain qu'ils resteront la base de l'étude de la botanique.

La division des végétaux par familles naturelles offre des avantages incontestables sous le rapport des applications, et véritablement ce qu'il faut s'efforcer de voir dans les sciences et d'en tirer, ce sont des appli38 VÉGÉTAUX.

cations utiles au bien-être de l'homme. Or, on a remarqué depuis longtemps, et Aug. Pyr. De. Candolle a mis cette vérité dans tout son jour, qu'une graude ressemblance de forme générale réunite à la ressemblance des caractères tirés des organes sexuels et du fruit, eu un mot, que la réunion des végétaux dans une même famille indiquait presque toujours une grande conformité dans leurs qualités alimentaires, médicales ou vénéneuses. L'observation de ce fait a souvent permis à des navigateurs pris au dépourvu de nourriture dans des pays non encore explorés, de reconnaître dans des végétaux qu'ils voyaient pour la première fois, ceux qui pouvaient leur être utiles comme aliments ou comme médicaments, et ceux qu'il fallait (uir comme daugereux.

C'est ainsi que la famille des graminées, si bien caractérisée par son fruit monosperme et indéhiscent, portant un embryon monocotylé à la base de son côté convexe; par ses tiges fistuleuses, entrecompées de nœuds pleins et proéminents; par ses feuilles longues, pointuses et rabanées; par ses fleurs disposées en épis ou eu panienles, et c., nous présente des tiges sucrées, des feuilles non amères et des fruits amylacés, qui servent à la nourriture de l'homme et des animaux dans toutes les contrées de terre.

La famille des amomacées, très bien caractérisée aussi par l'organisation de ses racines, de ses feuilles, de ses fleurs et de ses fruits, nous fournit un grand nombre de rhizomes et de fruits aromatiques, et pas une plante vénéneuse.

Les labiées sont généralement aromatiques, stimulantes, et fournisseut de l'huile volatile à la distillation.

Les apocynées, les renonculacées, les euphorbineées, sont àcres et souvent très vénéneuses.

Les crucifères doivent leur âcreté et leur qualité stimulante à un principe volatil sulfuré.

Les malvacées sont émollieutes, les myrtacées aromatiques.

Les térébinthacées et les conifères sont riches en principes résineux. Enfin il est vrai de dire que, très souvent, les groupes qui out reçu le nom de familles naturelles, offrent des végétaux de propriétés analogues.

Il ne fant pas cependant exagérer la portée de ce principe et s'imaginer qu'il ne souffre pas d'exception. Loin de la, il en offre d'assez nombreuses, non seulement entre les genres d'une même famille, mais encore entre les espèces d'un même genre, et quedquedois entre les variétés d'une même espèce. Le citerai en exemple le genre atrychnos, dont plusieurs espèces offrent des semences très ambres et riches en alcalòdies vénémeux, telles quel a noix vomique et la fêve de SaintIgnace ; tandis que d'autres espèces sont dépourvues d'amertume et servent à différents usages économiques.

Je citerai encore le genre conoclavalus qui produit plusicars racines fortement purgatives, telles que celles des C. officinalis, Scommonia, Turpetlum: une racine purement alimentaire comme celle du C. Batatas, et une autre pourvue d'une huile volatile analogue à celle de la rose (C. scoparise). Enfin, je nommerai l'annandier à fruit amer, qui different à peine par la longueur respective du style et dies étamines, et dont les semences offrent une très graude différence par certains produits que l'analyse chimique peut en retirer, et par la qualité très delétère de l'essence chargée d'àcide cyanhydrique, obtenne par la distillation de la seconde variée, obtenne par la distillation de la seconde variée, obtenne par la distillation de la seconde variée.

J'ai dit plus haut que le mérite de Laurent de Jussieu consistait encore plus dans la délimitation de ses familles naturelles que dans la disposition de ses classes. On lui a reproché en effet d'avoir rejeté à la fin des dicotylédones, dans sa diclinie, des végétaux qui, par leurs rapports avec les acotylédones et les monocatylédones, semblent plutôt intermédiaires entre les uns et les autres. Les cicas, par exemple, présentent des rapports évidents de forme et d'organisation avec les fougères, de même que les conifères avec les prèles et les lycopodes, et les conifères entraînent avec eux le groupe si puissant des végétaux à châtons ou des amentacées (1); secondement, l'insertion épigynique, périgynique et hypogynique des étamines, qui a servi de base à la distinction de la plupart des classes, présente beaucoup d'anomalies et d'exceptions, surtout dans ce qui regarde les deux premiers modes qui passent de l'un à l'autre sans séparation bien tranchée. Aussi les botanistes se sont-ils accordés depuis pour n'admettre, comme base secondaire de classification, que deux modes d'insertion. l'hypogynique et le périgynique. Mais ici recommencent, pour la disposition des familles , des divergences peu importantes sans doute, mais qui n'en sont pas moins embarrassantes lorsqu'il faut se décider entre des méthodes nouvelles que recommandent des noms tels que ceux d'Aug. Pyr. De Candolle et de MM. Lindley, Endlicher, Adrien de Jussien, Adolphe Brongniart et Achille Richard. Obligé de choisir entre toutes, pour l'ordre à suivre dans l'étude des familles qui fournissent de leurs parties ou des produits utiles à l'art de guérir, je donnerai la préférence à la méthode la plus simple, qui est celle d'Aug. Pyram. De Candolle, me réservant cependant

(1) On peut dire que l'étude des végétaux fossiles vient à l'appui de ces rapprochements et ne permet pas de ne pas y avoir égard. Les premiers végétaux fossiles qui paraissent après les fongères, les prêles et les lycopodes, sont les cieadées et les coniféres. Ensuite sont venus les palmiers, les amentacées, les inadadées et successivement lous les autres. 40 VÉGÉTAUX.

d'emprunter quelquesois à ceux qui l'ont suivi une plus exacte détermination des familles.

De Candolle établit d'abord entre tous les végétaux une grande division fondée sur des caractères tirés, tout à la fois, de leurs organes de nutrition et de leurs organes de reproduction.

Ainsi, en examinant d'abord les organes de nutrition, on trouve que les végétaux sont pourrus, taniôt de vaisseaux séveux et de stomates ou de pores corticaux; ou bien qu'ils sont privés des uns et des autres, et qu'ils sont uniquement formés de tissu cellulaire. Ces deruiers se nomment, en conséguence, végétaux cellulaires et les premiers végétaux vasculaires.

En examinant ensuite les organes de la reproduction, on observe des végétuar qui produisent des fruits et des graines, dans lesquelles on trouve un embryon pourru de un on de plusieurs cotylédons; ou bien on voit des végétuar dépourrus de semences el par conséquent de cotytédons, et qui se multiplient par de petits corpuscules très simples qui se détachent de la plante mère, comme le feraient des bulbilles, et qui out reço le noun de Giongyles ou de Spores. Les végétaux compris dans la première division sont dits cotylédonés, et ceux de la seconde acotylédonés, sins que les avait nommés de Jussien.

En comparant alors ces deux modes de division, on voit qu'ils se correspondent parfaitement et qu'ils ne forment qu'une seule et même division entre tous les végétaux. Ainsi les végétaux vrasculaires sont à la fois cotylédonés, et les cellulaires sont tous acotylédonés, ce qui montre combien cette double distinction est bonne et naturelle.

Les végétaux cellulaires, étant formés d'organes peu apparents, ne comprennent que deux classes, fondées sur l'absence ou la présence d'expansions obliacées. Cette même distinction se retrouve dans toutes les classifications modernes; seulement on l'exprime autrement.

Les végétaux vasculaires ou cotylédonés ont été divisés, de même que les précédeuts, à l'aide de caractères tirés de leurs organes de végétation et de reproduction. Tantót, en effet, ils offrent des tiges presque toujours cylindriques, élancées, non ramifiées, formées de fibres droites et paralleles, disséminées au mílieu d'une substance médullaire. Ces fibres sont plus rapprochées et plus consistantes vers la circonférence qu'an centre, ce qui itent à ce que les plus nouvelles et les plus souculentes se forment au centre, en écartant et refoulant les autres vers la périphérie. Ainsi que je l'ai déjà dit (page 9) on nomme ces végétaux endogènes. c'est-à-dire croissant au dedaus; on bien, les végétaux plus des la comment de la tiges coniques, très souvent ramifées, formées de fibres ligneuses disposées autour d'un canal iné-dullaire central, en couches concentriques superposées, dont les plus dullaire central, en couches concentriques superposées, dont les plus

dures et les plus âgées sont au centre, et les plus jeunes à la circonference. Ces végétaux sont nommés exogénes, c'est-à-dire croissant en dehors. Ainsi que j'ài déjà eu occasion de le dire (page 29), cette division des végétaux en endogènes et exogènes répond exactement à celle des végétaux monocotyfélonés et dioxylélonés.

Les végétaux endogènes ou monocotylédonés se divisent en deux classes, fondées sur ce que les uns ont des fleurs et des sexes distincts, tandis que les autres en sont privés. Ces derniers, très rapprochés des végétaux cellulaires foliacés, se nomment Monocotylédones cryptogames; is faisaient partie de la cryptogamie de Linné et des acotylédones de Jussieu. Les autres forment la classe des monocotylédones phanérogames, parmi lesquels nous trouvous les graminées, les palmiers, les iridéss, les orchidées, etc.

Les végétaux exogènes ou dicotylédonés ont toujours des fleurs distinctes; mais tantôt ces fleurs n'ont qu'une seule enveloppe, tantôt elles en ont deux. Lorsqu'elles n'en ont qu'une, on considére généralement celle-ci comme un talice et non comme une corolle; ce sont les dicotylédones apétales de Jussien. M. De Candolle, se bornant à constater l'existence d'une seule enveloppe florale, noume ces végétaux monochlamydés, c'est-à-dire i a'quard qu'un madrous. Dans sa méthòde ils ne forment qu'une classe, dans laquelle on trouve les conifères, la grande famille des amentacies, les emphorbiacées.

Les dicotylédones à périgone double, ou à calice et corolle distincts, forment trois classes qui se distinguent par le nombre des divisions de la corolle et par son insertion. Lorsque la corolle est d'une seule pièce et qu'elle est hépogyne, c'est-à-dire insérée sous l'ovaire ou sur le réceptacle, elle constitue la classe des Corolliores (Labiées, Solanacées, Boraginées, Apocynées, etc).

Quand la corolle est formée de plusieurs pétales libres ou quelquefois soudés, mais toujours périgyanes, c'est-à-dire insérées autour de l'ovaire ou sur le culice, elle forme la classe des culiciflores, ois se trouve la grande famille des plantes à fleurs composées ou synanthérées, les rubiecèes, les ombelliferes, etc.

Enfin quand la corolle est polypétale, on formée de plusieurs pétales distincts et que ces pétales sont insérés sur le réceptacle avec les étamines, on entre dans la classe des thalauriflores qui comprend les rutacées, les malvacées, les crucifères, etc.

12 VÉGÉTAUX.

# DISTRIBUTION DES VÉGÉTAUX EN HUIT CLASSES,

### Par De CANDOLLE.



Telle est la méthode de De Candolle ; seulement je l'ai prise à rebours, parce que ce grand botaniste commençait sa classification par les végétanx les plus complets, composés du plus grand nombre de parties ou d'organes distincts, tandis qu'à l'exemple de Jussieu, d'Endlicher et du plus grand nombre des botanistes modernes, il me paraît plus naturel de commencer par les végétaux les plus simples, on qui n'ont ni fenilles ni organes distincts; puis par ceux qui nous offrent des feuilles, sans fleurs ni fruits, etc. Ensuite je fais subir dès le commencement à la méthode de De Candolle que modification qui, sans changer la série des végétaux, fait mieux cadrer la méthode avec celle de Jussien, et d'autres plus modernes. Cette modification consiste à retirer des monocotylédones, les cryptogames de l'ordre le plus élevé, que De Candolle y avait comprises, à cause de leur tissu en partie vasculaire et, sans doute aussi, parce que quelques observateurs ont annoncé avoir observé la présence ou la formation d'un cotylédon pendant la germination de leurs corpuscules reproducteurs. Mais comme, en réalité, ces corpuscules n'offrent aucun des caractères des véritables semences, et an'ils sont en eux-mêmes dénourvus de tout organe cotylédonaire , il paraît plus régulier de réunir tous les végétaux qui les présentent dans une seule division, sous la dénomination d'acotylédonés. Enfin je joins encore aux acotylédonés un petit nombre de plantes d'une organisation plus élevée, puisqu'elles sont pourvues de fleurs et d'organes sexuels bien déterminés, et qu'elles font partie des planérogames dans la plupart des méthodes: mais ces plantes ne contenant dans leur graine, au lieu d'endosperme et d'embryon cotyfédoné, qu'un amas de granules reproducteurs analogues aux spores des acotyfédonés, doivent encore faire partie de ceux-ci. Voici donc, en définitive, l'ordre que je suivrai dans la clasification des familles.

#### Végétaux.



Indication des principaux groupes (1) ou des principales familles naturelles comprises dans les classes el-dessus.

 $4^{\rm re}$  classe. A colylédones ophylles ou Amphigènes : Algues, lichens, champignous.

(1) Depuis plusieurs années, les botanistes ont senti l'utilité d'introduire entre la division par classes et celle par familles, une division intermédiaire qui indiquât entre certaines familles une affinité plus grande que celles qu'elles montrent pour les autres. Cette alliance particulière devient surtout évidente pour plusieurs des grandes familles de Jussieu, dans les quelles ou a . établi des divisions ultérieures qui les ont converties en groupes de familles ; tels sont les algues, les lichens, les champignons, les coniféres, les amentacées, les térébenthacées, les légumineuses, les malvacées, etc. M. Endlicher a étendu cette disposition à tout le règne végétal, et dans son Genera plantarum, publié de 1836 à 1840, 277 familles, comprenant 6838 genres, sont réparties en 62 groupes auxquels l'auteur donne le nom de Classes. Mais alors il donne aux divisions qui répondent aux elasses de Jussien, de De Candolle et de Richard, le nom de Cohortes, et aux divisions supérieures les noms de sections , de régions ou d'embranchements. Je neuse qu'en conservant le nom de classes aux divisions movennes des diverses méthodes (22 dans Tournefort, 24 dans Linné, 13 dans Jussieu, 8 dans De Candolle, 10 dans Endheher, 20 chez M. Richard), on pourrait appliquer aux groupes immédiatement inférieurs le nom d'ordres ; alors la classification végétale comprendrait les subdivisions suivantes: embranchements, classes, ordres, FAMILLES, tribus, gennes, sous-genres, espèces, variétés; dont les principales et les plus essentielles à bien définir scraient toujours les familles , les genres et les espèces.

2º GLASSE. Acotylédones foliacés ou Acrogènes: Hépatiques, mousses, fougères, marsiléacées, lycopodiacées, équisétacées, characées.

3° CLASSE. Acotylédones anthosés ou Rhizanthés: Balanophorées, cytinées, raflésiacées.

4° CLASSE. Monocotulédones: Aroilées, cynéracées, graminées.

4º CLASSE. Monocotylédones: Aroidées, cypéracées, graminées, palmiers, mélanthacées, liliacées, asparaginées, iridées, amomées, orchidées.

5º CLASSE. Dicotylédones monochlamydées: Cicadées, coniferes, amentacées, urticées, euphorbiacées, protéacées, santalacées, leagnées, daphnacées, laurinées, polygonées, chénopodées, amaranthacées, nyctaginées, phytolaccacées.

6º CLASSE. Dicotylédones corolliflores: Plantaginées, plumbaginées, globulariées, myoporacées, labiées, verbénacées, acanthacées, scrophulariacées, solanacées, boraginées, curvolvulacées, sésamées, bignoniacées, gentianées, loganiacées, asclépiadées, apocynées, oléacées, ébénacées, sapotacées.

7º CLASSE. Dicotyledones coliciflores: Ericacées, vacciniées, campanulacées, lobéliacées, synanthérées, dipsacées, valérianées, rubiacées, caprifoliacées, araltacées, ombelliferes, grossulariées, cactées, cucurbitacées, myrtacées, rosacées, légumineuses, térébinthacées, rhannées.

8º CLASSE. Dioxyleidones thalamiflores: Ochnacées, simarouhées, rutacées, zygophyleies, ozalidées, géraniacées, ampelidées, méliacées, sapindacées, acérinées, gutifrieres, hypéricinées, aurantiacées, liliacées, byttnériacées, bombacées, malvacées, caryophyllées, polygalées, violariées, cistinées, capparidées, crucifires, fumariacées, papaveracées, ménisjermées, anonacées, magnoliacées, renouclacées.

# PREMIÈRE CLASSE.

Vègétaux acotylédonès aphylles ou Ampigènes.

### ORDRE DES ALGUES.

Végétaux très simples, vivant dans l'eau douce ou salée, et quelquefois dans l'air très humidie; quelques uns (geure protacocus) se composent de vésicules isolées qui, chacune, forment un individu. D'autres fois, les utricules sont réunies en chapelets et engagées dans une membrane gélatiniforme (nostoch). Plus souvent ce sont des filaments simples ou rameux, continus ou articulés, des lanières ou des expansions, de forme et de consistance variées. Les uns flottent dans ALGUES. 45

l'eau saus tenir au sol; mais les autres se fixeut aux rochers au moyen d'un emplément ou d'une griffe qui ressenble à une racine, mais qui est dépourvue de tout pouvoir d'absorption. Les organes de reproduction sont assez variés: tantôt ils sont formés par la matière même de la plante qui, dans cortains points, se condense en corpuscules reproductions; tantôt les spores sont contenues dans des utricules (sporvidées) réunies en grand nombre dans des conceptacles sur la paroi desquels elles sont fixées, entremélées de filaments que l'on regarde comme des organes males (authéridées).

M. Decaisne divise les algues en quatre sous-ordres :

4º Les zosporées, caractérisées par des spores vertes, développée dans les cellules du tissu même de la plante. Ces spores exécutent des mouvements spontanés, immédiatement après leur sortie, au moyen de cils vibratoires dont elles sont pourvues. Elles sont donc, à ce moment de leur existence, tout à fait comparables à des animaxi rinfosires; mais bientôt le mouvement s'arrête et la spore se développe en un vécetat immobile.

Familles: Oscillatoriées, nostoehinées, confervacées, ulvacées, conterpées.

2º Les synsporées ou conjuguées; elles ont les spores formées dans l'intérieur d'un article, par la concentration de la matière verte résultant de la conjugaison de deux articles distincts.

3º Les aplosporées: Spores vertes ou brunes développées isolément dans des utricules, dépourvues de mouvements spontanés, et généralement accompagnées de filaments à la base desquels elles s'insèrent.

Familles: Vauehériées, spongoidées, laminariées, fueacées.

4º Les choristoporées (c'est-à-dire spores se formant ensemble). Spores rouges privées de mouvements spontanés, développées à par à dans dès cellules spéciales faisant partie du tissu général de la plante; souvent aussi renfermées dans des conceptacles.

Familles: Céramiées, rytiphlées, eorallinées, chondriées, spherococcidées, gastéroearpées.

Les algues sont généralement composées d'une matière gélatineuss amylacée qui les rend propres à la nourriture de l'homme, toutes les fois qu'elle n'est pas acconpagnée d'une huile odorante qui en rend l'usage désagréable. Presque toutes celles qui vivent dans la mer renferment un certain nombre de sels qui en ont été soutirés et qu'elles se sont appropriés. Un assez grand nombre contiennent de l'iode, qui s'y trouve, soit à l'état d'iodure alcalin, soit en combinaison directe avec leur propre substance. Nous ne mentionnerons que les algues qui sont utilisées comme médicament, comme aliment, ou pour l'extraction de l'iode.

#### Varec vésiculeux.

Fuens resiculosus, I. Sous-ordre des aplosporées, famille des fucacées. Cette plante abonde sur les côtes de France, dans l'Océan et dans la Méditerranée. Elle adhère aux rochers par un court pédicule qui s'élargit en une fronde membraneuse, étroite et rubanée, plusieurs fois ramifiée, entière sur les bords, pourvue d'une nervure médiane proéminente et de vésicules aériennes, sphériques on ovales, formées çà et





là par le dédoublement de la lame du fuçus. La fructification est renfermée dans des renflements tuberculeux portés à l'extrémité des divisions de la froude (fig. 22); chaque point tuberculeux étant percé d'une ouverture qui répond à une cavité intérieure ou conceptacle (fig. 23) rempli de spores renfermées chacune isolément dans un égument propre (périspore), et entremélées de filaments stériles (anthéridies).

Le varec vésiculeux est long de 30 à 50 centimètres; il est d'un vert brunâtre foncé et ethale une odeur forte et désagréable. En le distillant avec de l'eau et en traitant le produit distillé par l'éther, on en extrait une luille blanche, deni-solide, qui en est le principe odorant. Le fucus bouilli avec de l'eau donne une liqueur tout à fait neutre, qui contient du chlorure de sodium, du sulfate de soude, du sulfate de chaux et une substance mucliagineuse qui jouit de toutes les propriétés de la grossa-line ou pectine. Cette liqueur n'offre que des indices d'iode par l'amidon et le chlore; mais l'essai est trompeur; pour y trouver l'iode, il faut précipier la pectine et une partie des sulfates par l'alcool, évaporer l'alcool, y ajouter de la potasse et calciner. Le résidu exhale une forte dour d'acide sulflydrique; on dégage cet acide par l'acide chlorhy-

ALGUES.

drique, on chauffe, on filtre et on v ajoute de l'amidon et du chlore: alors on obtient une coloration bleue assez foncée, preuve de la présence de l'iode.

Le varec vésiculeux, réduit en charbon dans un creuset fermé, forme ce qu'on nomme l'Ethiops végétal. Ce charbon exhale une forte odeur hépatique, et ne doit pas être saus action dans les maladies du système lymphatique, contre lesquelles il a été conseillé : mais il agit d'une manière différente du charbon d'éponge, qui doit sa propriété à l'iodure de calcium qu'il contient.

On trouve sur les côtes de France un grand nombre d'espèces de





varecs qui jouissent des mêmes propriétés que le précédent et qui servent concurremment aux mêmes usages; tels sont entre autres le fucus serratus (fig. 24) et le fucus siliquosus (fig. 25).

## Laminaire saccharine (fig. 26).

Laminaria saccharina, Lamx. Sous-ordre des aplosporées, famille des laminariées. Cette plante adhère fortement aux rochers par nne griffe rameuse qui donne naissance à un ou plusieurs stipes arrondis,



longs de 15 à 25 centimètres, terminés chacun par une fronde plane, entière, longue et étroite, qui peut acquérir 2 ou 3 mêtres de longueur sur 20 à 30 centimètres de largeur. Cette fronde est minec, junuitre, transparente et ondulée sur les bords, tandis que la partie moyenne est sensiblement plus épaisse, plus consistante, presque opaque et d'une teinte verditre foncée. Cette différence tient à ce que la fructification se trouve étende par plaques sur tonte la surface mitoyenne de la fronde. Cette fructification se compose d'ailleurs de sporidies à une seule spore incluse, accompaguées de filaments stéries, élargis an s/mmet, plus on moins soudés.

La laminaire, préalablement lavée pour enlever l'eau salée qui la mouille, et séchée, présente une couleur rousse ou verdâtre, une odeur pru marquée et une sayeur douceâtre et nauséahonde. Elle se reconvre, quelque temps après sa dessication, d'une ellforescence blanche qui offre un goût sucré et qui paraît être du sucre cristallisable (Leman, Dict. seiences nator); imis ce caractére n'est pas partículier

à la laminaire saccharine, et beaucoup d'autres varces le présentent également; tels sont entre autres les laminoria digitate et bulbosa, les funcs silfquosses, resiculossa, etc. D'après M. Gaultire de Claubry, de toutes les plantes qui viennent d'être nommées, la laminaire est celle qui contient le plus d'iode et elle le contient à l'état d'iodure alcalin.

# Polysiphonie brune-noiratre.

Polysiphonia atro-rubescens, Greville; hutclânsia atro-rubescens, Agardh; sous-ordre des choristosporées, famille des rytiphlées. Cette petite algue desséchée paralt formée de filaments noirs, assez fins et un pen-feutrés, d'une structure articulée ou cloisonnée. Elle a une très ALGUES. 69

forte odeur de varec, une conleur brune presque unire et une saveur salée. Traitée par l'alcoul, elle lui cède une matière grasse, verte et odorante, une substance rouge solnble dans l'eau, et des sels dans lesquels l'amidon et le chlore n'indiquent pas la présence de l'iode. Le fucus traité ensuite par l'ean lui céde encore de la matière colorante rouge, de la gomme, un sel calcaire très abondant et quelques antres sels qui prement une teinte à peine violacée par l'amidon et le chlore.

Il semblerait d'après cela que l'Instituise noirâtre ne devrait pas contenir d'iode; mais si on la prend après l'avoir épuisée par l'eau et l'alcool, si on l'humecte de potasse et si on la chauffe au rouge, alors on obtient une masse charbonneuse qui devient pyrophorique et ammoniacale par son exposition à l'air humide, et qui cependant ne contient pas de cyamure de potassitum (la production de l'ammoniaque est due à la décomposition simultanée de l'air et de l'eau par le charbon) (1); mais ce,ce masse charbonneuse ayant été traitée par l'eau, la liqueur filtrée a pris une couleur bleue très intense et a produit un abondant précipité bleu avec l'amidone et le chiore.

Ces essais m'ont prouvé que l'hutchinsie noirâtre contient, comme l'éponge, une assez forte proportion d'iode combiné à sa propre substance, et non à l'état d'iodure alcalin; mais elle diffère de l'éponge en ce qu'elle ne contient pas d'azote au nombre de ses éléments. Cette substance si riche en iode fait partie de la Poudre de Sency contre le goître; et il est remarquable que les auteurs de cette poudre aient su la choisir au milieu des autres fucus préconisés contre cette maladie.

Sun L'Ione. L'iode a été découvert en 4812, dans les eaux-mères des soudes de varecs, par Courtois, salpétrier à Paris. Il a été étudié d'abord par MM. Clément, Gay-Lussac et Davy, mais c'està M. Gay-Lussac surtout qu'on doit la connaissance de ses propriétés (Ann. de Chim., xcx). Il résulte des expériences de co climiste célèbre, que l'iode est un corps simple, analogue au chlore et au soufre, et qui, dans l'ordre naturel, doit se trouver placé entre eux, mais beaucoup plus près du premier que du second. Aussi fait-il partie du genre des bromoides, avec le broine, le chlore et le phthore ou fluore.

Ectroction. On obtient en Normandie, par la combustion et l'inicinération des vareces, une surci de sonde de fort mauvaise qualité, et qui, avant la découverte de Courtois, n'était guère employée que pour la fabrication du verre. Aujourd'hui on lessive cette soude, on épuise la liqueur, par des cristallisations successives, de tout le carbo-

(1) Ce fait, anciennement observé par moi, a été publié en 1836 dans la troisième édition de cet ouvrage.

II.

nate alcaliu et de la plupart des autres sels qu'elle contient. L'eau-mère retient l'ibodure de sodium mété à du suffure, du bromure et du chlorure; on y ajoute du bi-oxide de manganèse en poudre fine et on éxapore à siccité. Le suffure ayant été décomposé par ce moyen, on introduit le mélange dans des cornues à col très court; on y ajoute une quantité déterminée d'àcide suffurique concentré dont l'action se porte sur l'odure de sodium, de préférence au bromure et au chlorure, et l'on chauffe dans des fourneaux à réverbère. L'iode mis à nu et volatilisé vient se condenser dans le réctoineit.

On peut également retirer l'iode des eaux-mères de soude de varec, en les traitant d'abord par l'oxide de manganèse, pour se débarrasser des suffures; faisant dissondée le résidu, assez fortement chauffé, an moyen de l'eau, et faisant passer dans la liqueur filtrée un courant de chlore jusqu'à ce que tout l'iode ait été précipité. On le sépare de la liqueur surrageaute, et on le sistille pour l'Obetin' plus por.

Propriétés. L'iode se présente sons la forme de paillettes ou de tables quadrangulaires aplaties et obliques; il jouit de l'éclat métallique et de la couleur grise foncée du carbure de fer (plombagine). Il a une odeur forte et fatigante analogue à celle du chlore, mais plus faible; il possède une saveur très ferv, et forme sur la pean une tache jaune brune foncée, qui finit par se dissiper à l'air; sa pesanteur spécifique est de 4,988 à la température de 17 degrés centigr.

L'iode entre en fusion à 107 degrés et bout à 175 ou 180 degrés; cependant il se volatilise dans l'eau bouillante en raison du mélange de sa vapeur avec celle de l'eau. De queque manière qu'on le volatilise, avec l'eau ou dans l'air, sa vapeur offre une conferr violette magnifique qui lini a valu son mon d'iode, tiré de laože; violet.

L'iode est à peine soluble dans l'eau, qui en acquiert cependant une couleur janne très marquée et des propriétés énergiques; il est soluble en grande proprition dans l'alcool et dans l'éther, et leur communique une conleur rouge très foncée. Il est inattaquable par l'oxigène et par les acides qui en sont saturés; unais avec l'interardèe de l'eau, qu'il décompose, il exerce une action puissante sur les acides qui sont au nuinimum d'oxigènation et il les fait passer à l'état d'acides très oxigénés, en devenant lui-inéme acide i odolghérique (fodide hydrique). Cet effet a particulièrement lieu avec l'acide suffurerus, et néamnoins, à l'aide de la chaleur, l'acide suffurique concentré décompose l'acide indipytrique et reforme de l'ean, de l'acide suffureux et de l'iode; c'est même par ce provédé qu'on obtenait d'abord l'iode des eaux-mères de varec.

Usages. En 1819, M. Coindet, de Genève, ayant constaté l'efficacité de l'iode contre le goître, depuis cette époque ce corps n'a pas cessé

ALGUES 51

d'être employé comme médicament, sous toutes les formes, et principalement depuis l'heureuse application que le docteur Lugal en a faite au traitement des maladies acrofuleuses. L'iode est encore employé comme réactif pour découvrir l'amidon dans les substances végétales. Il suffit en effet de verser quelques gouttes de teinture d'iode dans une liqueur contenant de l'amidon, ou même de plonger dans cette teinture, étendue d'eau, une racine ou une partie végétale quelconque amylachée pour y développer une belle couleur bleue due à la combinaison de l'iode avec l'amidon.

Falsifoation. L'iode est quelquefois falsifié dans le commerce avec de l'eau, différents sels, ou de la houille. L'iode pur ne doit pas mouiller le papier dans lequel on le presse; après avoir été traité par l'eau, l'eau évaporée à sécrité ne doit laisser aucun résidu; enfin il doit être complétement soluble dans l'alcool, et entièrement voluble dans l'alcool, et entièrement voluble dans l'alcool, et entièrement voluble ans l'alcool, et entièrement voluble and l'alcool de l'experiment et entière et entière de l'experiment et entière et entière et entière et entière et et entière et entière et et entière et et entière et entièr

### Coralline blanche ou officinale.

Corollina offeinalis I..., production marine très commune sur toutes les côtes d'Europe, sur la nature de laquelle les naturalistes ont été en grand désaccord; les uns, tels que Ellis, Linné, Lamarck, Lamouroux, l'ayant regardée comme un polypier, tandis que Pallas et Spallanzani, l'ont considérée comme une plante. Aujourd'hui cette dernière opinion paraît devoir l'emporter sur la première, et dans la classification de



 M. Decaisne, les corallinées forment une famille dans le sous-ordre des algues choristosporées.

La coralline officinale se présente sous la forme de petites touffes d'un blanc verdâtre, composées d'un très grand nombre de tiges fines, articulées et ramifiées (fig. 27). Conservée sèche, dans un lieu exposé à la

lumière, elle devient tout à fait blanche; elle est de plus complétement opaque et très cassante, propriétés qu'elle doit à la grande quantité de carbonate de chaux qu'elle contient. On ne peut cependant la comparer au corail qui est un axe calcaire continu, entouré d'une écorce charnue, dans laquelle sont logés des animaux à huit tentacules rayonnés: d'abord parce qu'on n'a jamais pu déconvrir d'animany dans la coralline, ensuite parce que la matière calcaire est uniformément rénandue dans toute sa masse et entre les mailles d'un réseau cartilagineux. qu'il est facile de mettre en évidence en dissolvant le carbonate de chaux par un acide faible. Enfin la coralline blanche est pourvue d'organes de fructification tout à fait comparables à ceux des algues choristosporées. Ce sont des conceptacles pédicellés, ovoïdes, ouverts à l'extrémité, qui naissent à l'aisselle des articles de la tige ou des ramifications, et qui contiennent un certain nombre de sacs nommés périspores on sporidies, dont chacun contient 4 spores superposés (fig. 28).

L'analyse de la coralline faite anciennement par Bouvier a donné :

| Carbonate de chaux | 61,  |
|--------------------|------|
| - de magnésie      | 7,4  |
| Sulfate de chaux   | 1,9  |
| Chlorure de sodium | 1,0  |
| Silice             | 0,7  |
| Phosphate de chaux | 0,3  |
| Oxide de fer       | 0,5  |
| Gélatine           | 6,6  |
| Albumine           | 6,4  |
| Eau                | 14,1 |
|                    | 100, |

Cette analyse a été regardée comme une preure de la nature animale de la coralline; mais, dans l'analyse de Bouvier, rien ne prouve que les deux corps nominés par lui gélatine et albumine, soient réellement de la gélatine et de l'albumine animales. (Voir Annales de chinnie, 1. VIII, p. 308.)

On attribue à la coralline blanche des propriétés anthelmintiques.

# Mousse de Corse.

Nommée aussi coralline de Corse on helminthocorton

La mousse de Corse est un mélange de plusieurs petites algues qui croissent sur les rivages de l'île de Corse, qu'on ramasse sur les rochers et qu'on nous envoie telles qu'on les ramasse, c'est-à-dire mé-

5.2

langées en outre d'impuretés et de beancoup de gravier. Les botanistes out compté dans la mousse de Corse jusqu'à vingt-deux espèces d'algues, qui n'ont pu être comprises dans les seuls genres de Linné, ce qui a forcé à en faire de nouveaux. Les principales sont: le Gigartina hel-milhécorton, Lamx., qui a reçu son non de la mousse de Corse, et qui en fait la partie essentielle et principale; les Fueus purpureus et plumouss; le corvollina officiaulis; le conferon fusciculdar, etc. Sans entrer dans le détail des caractères de crs différentes substances, voici ceux qui inpartienneut au giupritus helimithocorton.

ALGUES.

Cette plante appartient au sons-ordre des choristosporées et à la famille des splaeroccoidées. Elle est composée d'un nombre infini de petites fibres rémeis par leur base à des parcelles du gravier sur lequel elles végétaient (fig. 29). Chaque fibre doit être considérée comme une petite tige qui se bifurque en deux rameaux bifurqués deux fois eux-mêmes, c'est-à-dire, un'elle est dichotome. Ces fibres sont d'un gris-

Fig. 29.



rougeàrie sale à l'extérieur, ce qui forme également la couleur de la masse; mais elles sont blanches en dedans. Elles sont sèches et assez dures à casser lorsqu'on conserve la mousse de Corse daus un lien sec; elles deviennent souples et humides forsqu'on la garde daus un lieu humide; enfin la mousse de Corse a nue odeur marine forte et désagréable et une savenr fortement salée. On doit la choisir légère et contenant le moins de gravier possible. Elle est estimée comme vermifuge. On l'emploie en poudre, en intusion, en gelde ou en sirop.

On trouve dans le neuvième volume des Annales de chimie une analyse de la mousse de Corse faite par Bouvier, et dont voici les résultats; 100 parties de cette substance ont fourni : gélatine végétale 60,2 ; quelette végétal 41,0; sulfate de charx 11,2 : sel marin 9,2; carbonate de chaux 7, 5; fer, magnésic, silice, phosphate de chaux 4, 7; total 100, 8. Daprès cette analyse, la mousse de Corse contiendrait plus de la moitié de son poids d'une matière propre à former gelée avec l'eau; et cependant cette substance, prise dans le commerce, ne produit pas de gelée. De pense que l'analyse de Bouvier est exacte, mais que la mauvaise habitude qu'ont les commerçants de placer la mousse de Corse dans des lieux très humides est la cause de la destruction du principe gélatineux. La mousse de Corse ne contient qu'une très petite quantité d'iode.

### Carrageen ou Mousse periée.

Nommée aussi nousse d'Irlande; fuscus crispus de Linné, cénoudrus polynorphus de Lamouroux, sous-ordre des choristosporées, famille des spharococcoïdées. Cette substance sert de nourriture au peuple dans les pays pauvres qui avoisinent les mers du Nord, et même en Irlande, o elle est commune. Il y a quelques années, elle a été proposée en Angleterre comme un aliment médicamenteux analogue au salep ou à l'arrow-root; et en effet aucun autre fucus ne peut lui être comparé pour cet usage, à cause de sa blancheur parfaite, et de l'absence complète de l'iode et de l'huile fétide qui rendent si désagréables les autres espècss.

Le carrageen est formé d'un pédicule aplati qui se développe en une fronde plane, dichotome, à segments linéaires-cunéiformes, sur lesquels on observe quelquefois des capsules hémisphériques, sessiles et concaves en dessous. Il est long de 2 à 3 pouces, et varie beaucoup dans sa forme, qui est tantôl plane ou toute crispée, élarje ou filiforme, obtuse ou pointue. Tel que le commerce nous l'offre, il est sec, crispé, d'un blane jaundire, d'une deur faible et d'une saveur une lagineuse non désagréable. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, il s'y gonfle presque aussitôt considérablement, devient blane, gélatineux et paraît même se dissoudre en partie. A la chaleur de l'ébulition, il se dissout presque complétement et forme 5 on 6 fois son poids d'une gelée tres consistante et insipide. (Journ. de Chim. méd., t. viii, p. 662.)

# Autres algues alimentaires.

Dans nos pays civilisés, où la culture est ordinairement abondante et variée, les algues ne formeront jamais un aliment important et seront restreintes à l'usage de la médecine; mais dans beaucup de contrées du globe où l'agriculture est peu avancée et où les animux manquent ou sont proserits pour la nourriture par des motifs religieux, les algues forment une partie importante de la nourriture du peuple, comme à Cephan, aux liées de Sonde et aux liées Moluques. Au nombre

ALGUES. 55

de ces algues qui nous parviennent quelquefois par la voie du commerce, je dois citer la mousse de Jafaa ou mousse de Ceptaa sur laquelle j'ai publié une notice en 1842, dans le 8° volume du Journal de chimie médicule.

Cette substance est le gracilaria tichensoides de Greville, appartenant a la famille des chondriées de M. Decaisne et au sous-ordre des churistosporées. Elle est en filaments presque blancs, ramifiés, longs de 8 à 11 centimètres lorsque la plante est entière, et de l'épaisseur d'un gros fil à coudre. Elle paraît cylindrique à la vous simple, mais à la loupe elle offre une surface inégale et coanne nerreuse ou réticulée. La disposition des rameaux est quelquefois pédais el plus souvent simplement alterue. La terminaison des rameaux est semblable à leur subdivision; c'est-à-dire que l'extrémité en est rarement hifurquée ou formée de deux parties également écartées de l'axe commun. Le plus souvent les rameaux est terminent par un prolongement unique et effié, beaucoup plus fort et plus développé que leur deruière ramification.

La mousse de Ceylan présente me saveur légèrement salée avec un goût peu prononcé d'algue marine. Elle croque sous la dent. Elle se gonfle fort peu dans l'éau froide, et n'y dévient ni gluante ni transparente, comme le fait le carroquen, qui s'y dissout d'ailleurs en partie. Elle reste parâtiement séche et cassante à l'air, ce qui montre qu'elle a été privée par des lavages à l'eau douce des sels hygroscopiques de l'eau marine. L'iode la colore en blen noirâtre, mélé d'une teinte rouge. Elle renferme donc une certaine quantité de natière amylacée. Elle contient de plus à l'intérieur une sorte de squelette calcaire qui produit une grande quantité de bullés d'acide carbonique, lorsqu'on la plonge dans de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique.

30 grammes de mousse de Ceylan out été bouillis avec 4000 gram. d'eun jusqu'à réduction d'un quart. Il en est résulte 750 gram. d'un melange qui resemble à un épais potage au vermicelle. La décoction ayant été continuée encore quelque temps et le liquide exprimé, j'en ai obtenu une liqueur épaisse, opaque et blanchâtre qui, additionnée de 30 gram. descre et d'une petite quantité d'hydrobat de canuelle, a formé 150 gram. d'une gelée très cousistante, demi-opaque et comme cassante, qualités qu'elle doit sans doute au sel calcaire qui s'y trouve interposé.

Cette gelée est d'un goût fort agréable, en raison de l'aromate que j'y ai joint, et je pense qu'elle doit former un aliment médicamenteux fort nourrissant; mais le marc de la décoction pourrait lui-même être utilisé comme aliment. En effet, ce résidu, quoique fortement exprinci, est sous forme de filaments demi-transpraetts, qui occupent assez de volume pour remplir deux assiettes ordinaires, et susceptible d'être accommodé comme des choux on des graines de légumineuses: tel est, en effet, l'usage principal de cette algue dans les contrées où elle croît.

400 parties de mousse de Ceylan produisent par la calcination 14 parties d'un résidu grisâtre qui conserve la forme du végétal, comme le phosphate de chaux garde celle des os de mammifères. Ce résidu, traité par l'eau, se dissont en partie. La liqueur est complétement neutre, ce qui exclut la présence dans le végétal d'un sel à acide organique. Cette liqueur se trouble à peine par le nitrate d'argent, mais précipite très fortement par le nitrate de baryte et l'oxalate d'ammoniagne. Le correacen se conduit de même, et il est remarquable de voir deux plantes. oni vivent an sein de l'eau salée, nè pas contenir sensiblement de chlorure de sodium, mais se charger en abondance des sulfates qui l'accompagnent. Pour le carrageen, ces sulfates sont principalement ceux de soude ou de chaux, et pour la mousse de Ceylan les sulfates de chaux et de magnésie, que l'on sépare en traitant le produit de l'évaporation des deux sels par de l'ean alcoolisée, qui dissout sculement le sulfate de magnésie. On le reconnaît alors facilement à son amertume propre, et à la propriété de former du phosphate ammoniaco - magnésien par l'addition du phosphate d'ammoniaque.

La portion de cendre que l'eau ne dissout pas est formée de carbonate de chaux, que l'on pent décomposer et dissoudre par un acide, et d'un résidu insoluble qui offre un mélange de petits grains de quarz roulé et d'une sorte d'argile rougeatre.

En opérant de cette manière, les onze parties de cendre produites par cent parties de mousse de Ceylan, ont été trouvées composées de

|                            |  |  |  | 44.0 |
|----------------------------|--|--|--|------|
| Quarz et argile            |  |  |  | 2,5  |
| Carbonate de chaux.        |  |  |  | 4,6  |
| <ul><li>de chaux</li></ul> |  |  |  | 2,6  |
| Sulfate de magnésie.       |  |  |  | 1,3  |

Enfin, je me suis assuré que la mousse de Ceylan ne contient pas d'iode, en l'himectant de potasse et la calcianat. Le produit de la calcination, traité par l'ean, fournit une liqueur alcaline qui, neutralisée d'abord par un acide, n'éprouve pas ensuite la moindre coloration bleue par une addition d'amidon et d'acide suffuriers.

A l'occasion de la monsse de Jafua, que plusieurs auteurs ont regardée comme la matière première des célèbres nids d'hirondelles salanganes, je dirai quelques mots de ces nids eux-mêmes. Beaucoup d'opinions ont été émises sur la substance qui les compose. Suivant l'une, la salangan

ALGUES. 57

tire de son jabot ou de son estomac, par des efforts analogues à ceux du vomissement, tons les matériaux dont elle compose son uid; et Everard Home a cru reconnaître dans le jabot de cette hirondelle l'organe sécréteur de cette sorte de mucus. Mais cette opinion ne s'accorde pas avec le fait bien avéré que les salanganes qui habitent au milieu des terres . volent incessamment par troupes, vers le rivage de la mer, dans la saison où elles construisent leurs nids, et y recherchent une matière muqueuse sous forme de filaments, qu'elles rapportent à leur habitation. Cette matière doit donc entrer dans la fabrication du nid; mais quelle peut en être la nature? Suivant les uns, elle est d'origine végétale et se compose de fucus abandonnés sur la plage par la marée descendante, et au nombre desquels on a compté le spongodium bursa Lmx, le gelidium corneum Lmx . l'alaa corullaides de Rumphius , ou fucus edulis de Gmelin, et le aracitaria lichenoides ou mousse de Ceylan, Suivaut les autres, elle est de nature animale et se compose de parties molles de mollusques ou polypes, anxquelles les salanganes font subir un commencement de déglutition. Cette dernière opinion est conforme à l'examen chimique qui a été fait par Doebereiner de la matière gélatineuse de ces uids : cette substance lui avant paru être de nature complétement animale, et très analogue au mucus. Mais la première opinion pent être également vraie, parce que les nids de salangane varient beaucoup dans leur contexture et par la nature des matériaux dont ils sont formés. On en trouve, en effet, qui sont presque uniquement formés d'une matière gélatineuse demi-transparente, dure, compacte et continue, comme une membrane desséchée; ce sont les plus estimés, et c'est à cette sorte de nid que se rapporte l'analyse de Doeberiner. D'autres offrent une sorte de réseau formé de cette même matière gélatineuse, d'algues marines et même de lichens terrestres, auxquels la première substance sert de ciment : d'autres enfin paraissent privés de matière gélatineuse et sont complétement rejetés comme aliment. M. Delessert possède un uid de la première espèce, et l'École de pharmacie un de la seconde, qui lui a été donné par M. O. Henry, Ce dernier nid, en forme de coquille ou de bénitier, se compose de quatre couches assez distinctes : la plus inférieure ou la première, qui a été appliquée sur le plan incliné en avant qui supportait le nid, est brune, terne, dure, rugueuse, non compacte ni continue, mais formée plutôt de filaments gélatineux agglutinés. Audessos de cette matière brune, et en suivant la direction inclinée du support, se présente peu à peu une couche d'une substance plus pure, blanche, transparente, d'apparence gommeuse ou gélatineuse, en partie compacte et membraneuse comme celle qui forme le nid dela collection de M. Delessert; mais en partie aussi sous forme d'un réseau incolore et transparent, qui ressemble à une matière muqueuse élaborée et non

organisse. Au-dessus de cette couche gélatineuse on trouve, surtout du côté externe du nid, une couche assez épaisse d'un foucs rouge-rosé, à rameaux dichotomes, nerveux, comprimés, représentant assez bien le gracitaria compressa de Greville, représenté par lui sous le nom de spharvocccus lichemoides, dans le Scottish cryptogamic flora, vol. VI, tab. 341.

Enfin la partie supérieure et interne du nid est formée par un lichen terrestre, blanc, cylindrique, très fin, qui est, d'après la détermination de M. Montagne, l'alectoria crinalis d'Acharius. Le tout est entremêlé cà et là d'une bave muqueuse, qui en maintient les différentes parties. Telle est la description exacte du nid de salangane de l'École de pharmacie, qui un'a suggéré une explication de la différence peu commune de texture et de composition que l'on observe dans les nids d'une même espèce d'oiseau. Je pense que les salanganes sont d'autant plus portées à composer leur nid d'une matière gélatineuse continue qui . une fois desséchée à l'air, devient complétement imperméable, qu'elles habitent plus près des bords de la mer ; parce qu'elles sentent la nècessité de mettre leurs œufs et leurs petits à l'abri de l'air froid et chargé de vésicules salées, qui s'élève des rochers battus par les vagnes : tandis que celles qui construisent leurs nids dans des lieux éloignés du rivage. ou dans des cavernes abritées du vent de mer, éprouvent un moins grand besoin d'employer cette même substance, et se contentent d'en former un réseau ou un ciment non continu. Au surplus ces nids si vantés, formés principalement d'une matière azotée, en partie digérée et dégorgée par des oiseaux, ne peuvent avoir de prix, ainsi que je l'ai dit en commençant, que pour des peuples auxquels des idées religieuses prescrivent de ne pas se nourrir de chair, ou qui vivent dans une grande pénurie de substances alimentaires.

# ORDRE DES CHAMPIGNONS.

Les champignons sont des végétaux terrestres nés dans des lieux humides et ombragés, sur des corps organisés languissants ou morts, et
en état de décomposition. Ils se composent en général de deux parties
distinctes, l'une végétaitive, l'autre de reproduction. La première, nommée myectium, qui parait être l'état primiti de tout champignon, est
formée de filaments gréles, simples ou ramifiés, mes ou engagés dans la
substance même du corps sur lequel le champignon vit en parasite. La
seconde partie, qui naît de la première, se compose de spores queiquefois nues, mais plus souvent contenues dans un réceptale de forme et
de grandeur tres variées, qui porte le nom de péridium dans les champignons de forme arrondie, et qui est communément regardé comme le
champignon provenent dit.

On divise les champignons en cinq sous-ordres, qui sont :

4º Les gymnomycétes ou coniomycétes (ce qui veut dire chumpiyumus nus ou chumpiyumos pulvéralents. Ces champignos nous offerut des sportides simples ou à phasieurs loges qui, à une certaine époque de leur existence, paraissent composer toute la plante. Tels sont les uredo, champignosn parasites qui semblent uniquement composés de sportides uniloculaires, développées en quantités innombrables sons l'épiderine des tiges, des fleurs ou des fruits, qu'elles font périr et détruisent quelquéois complétement. Les plus unisibles à l'agriculture sont, aus contredit, ceux qui attaquent le hlé, et qui sont connus sons le nom de charbon, de earie et de rouille des blés (uredo segetum, uredo caries, uredo rubigo.)

2º Les hyphonyedets, champignons composés d'un mycélium filamenteux, libre et distinct, dont une partie des filaments dresses portent des sporidies, tantôt nues, tantôt renfermées dans le sommet des tubes qui se déchire pour les laisser à nu. Telles sont les nucédinées, les bussées et les nuecorées.

3º Les gostéromgeles, champignons consistant en un péridium charnu, membraneux ou floconneux, d'abord clos, puis se déchirant irrégulièrement, dont la substance intérieure se convertit en sporidles répandues sur les fibres ou contenues dans des réceptacles (sporanges ou thèques).

On eu forme trois familles, les tubérocées, les lyeoperducées et les clathracées. Dans la première se trouvent les truffes, champiguous souterrains, très recherchés pour la table, à cause, de leur partim et de leurs propriétés excitattes. Ces champiguous, privés de racines, sout formés de tubérosités arroudres ou lobées, lises ou hérissés en tresisée de rucosiformés de tubérosités arroudres ou lobées. Ilses ou hérissés de rucosi-



tés. Leur substance intérieure est charune, entièrement formée d'utricules pressées, rondes, oblongues ou allongées, dont un certain nombre se développent et donnent naissance intérieurement à de petites truffes qui se dispersent dans la terre après la destruction de la truffe mère (voir les figures 30 et 31, cm) représentent la truffe noire comestible (tuber eibarium) de grandeur naturelle et fortement grossie). Dans la seconde famille so trouvent les lyeoperdom ou resses-de-loup (fig. 32), champignons formés d'un mycélium radiciforme, duquel s'élève un ou plusieurs péridiums arrondis et souvent très volunineux, dont la chair,



ferme et blanchâtre dans la jeunesse. se convertit en une poussière (sporidies) de coulenr fauve ou verdâtre. portée sur des filaments d'une apparence feutrée. Arrivé à maturité, le péridium s'ouvre irrégulièrement au sommet pour laisser échapper la poussière reproductrice. Cette poussière pent être employée comme dessiccative, à l'instar de celle de lyconode, et comme hémostatique. propriété qu'elle possède à un hant degré. Les clathracées sont des champignous produits par un mycélium radiciforme duquel s'élève un corps sphérique ou ovoïde dont l'enveloppe se déchire pour laisser passer

un péridium treillagé et percé à jour, remarquable par la beanté et la régularité de ses dessins, et contenant un réceptacle muqueux rempli de sporidies, qui s'écoulent avec la matière diffluente du réceptacle. Tels sont entre autres les phollus, les clutres et les lanternes.

4º Les seléromycètes ou pyrénomycètes: mycélium produisant des excroissances fongueuses, la plupart noirâtres, endurcies, d'une texture obscurément celluleuse, soliaiters, agrégées ou soudées, d'àbord fermées, puis s'ouvrant par le sommet; à noyau distinct, mou, sousdéliquescent. Sporidies entourées par la mucosité ou renfermées dans des thèques. Exemples, les spherrie et les hypocytons.

55 Les hyménonageites: inycélium produisant des excroissances fongueuses, dont une partie de la surface (hymenium) est formée par les utricules productrices des spores. On peut y former quaire familles, qui sont les trémellinées, les closoriées, les heteellocées et les pitéa-ées. Ce sont ces familles qui fournissent le plus grand nombre des champignons tant comestibles que vénéneux. Parmi les premiers, je citerai:

La trémelle mésentère, La clavaire corail, La morille comestible, tremella mesenteriformis. clavaria coralloides. Marchella esculenta. Les hydnes , presque toutes comestibles.

Le mérule chanterelle , presque toutes comestible , presque toutes contentible , presque t

Ce dernier est le seul usité à Paris. Cultivé sur des couches, il est formé d'un stipe court, épais, cylindrique, formant une sorte de collet à la partie supérieure, et d'un chapeau arrondi, presque hémisphérique, blanc en dessus, à lames rougeâtres en dessous, d'une consistance ferne, d'un goût et d'une odeur agréables.

Parmi les champignons vénéneux , je citerai , comme ceux qui le sont le plus ,

| Les agarics | meurtrier,     | agaricus | necator.    |
|-------------|----------------|----------|-------------|
|             | à verrues,     | _        | verrucosus, |
| -           | fausse-oronge, | _        | muscarius.  |
| -           | bulbeux,       | _        | bulbosus.   |

Les meilleurs remèdes à employer dans les cas d'empoisonnement par les champignons sont l'éther et l'émétique : l'éther pour calmer les accidents déjà déclarés ; l'émétique pour évacuer ce qui reste de poison dans le caual alimentaire.

Il n'y a pas de végétaux qui se jouent plus que les champignons, ou

que les agaries de Linné, de la loi que l'on a voulu trop généraliser, que des organes semblables dans les végétany répondent à une composition chimique et à des propriétés médicinales analogues. La composition chimique est cependant assez régulière dans ces végétaux, et se fait remaraner dans tous par une grande prédominance de principes azotés, qui les met presque sur le même rang que les substances animales, et qui est cause que, parmi les animaux, ce sont principalement les carnivores qui les mangent : mais à côté de ces principes nourrissants, il



s'en trouve d'autres qui sont éminemment vénénenx dans quelques espèces, et qui manquent dans les espèces les plus voisines, de sorte que la plus grande habitude ne met pas toujours à l'abri des accidents les plus funestes. Un des exemples les plus frappants de cette discordance de la forme avec les propriétés médicinales on alimentaires, est fourni par les deux champignons qui portent les nons d'oronge vraie et de fianse oronge. Tous deux appartiennent aux amanties ou aux agaries à volon, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés, pendant leur-jeune âge, dans une poole que le champignon perce en grandissant. Leur principale différence consiste en ce que, dans l'oronge vraie (agarieux aurantiaeux, Bull., fig. 3h), aucune partie du volva n'est retenue par le chapeau qui s'élève, tandis que dans la fausse oronge (agorieux mussarius, L., fig. 35) le volva laisse sur le chapeau qui s'élève, tandis que dans la fausse oronge (agorieux mussarius, L., fig. 35) le volva laisse sur le chapeau qui s'élève, tandis que dans la fausse oronge (aforties sons forme de tubercules anutleux,





dont la couleur blanche tranche avec la belle teinte orangée du chapeau. Or, cette différence assez légère en dénote une bien grande dans la qualifé; car l'oronge vraie est un des clampignons les plus recherchés comme aliment, et l'agaric moucheté est un des plus vénénenx.

On demanders ann doute pourquoi, quand il est si difficile de distinguer les hons champignons des mauvais, on ne se met pas pour tonjours à l'abri de leurs effets nuisibles en les bannissant tons du nombre de nos aliments. Cette question est aisée à faire dans les villes on dans les pays abondants en blé et en pâturages, où les champignons sont une nourriture de luxe; mais il y a beaucoup de contrées moins favorisées où le peuple tronre dans les champignons des bois un suppléunent d'autant plus utile à sa nourriture, que leur nature animalisée les rend très notirités sous un petit volume.

Vauquelin et M. Braconnot ont fait sur les champignons des recherches chimiques qui confirment pleinement ce que je viens de dire. Anisi Vanquelin a retiré du champignon comestible (ogaricus campestris): 1º de l'adipocire ou graisse cristallisable; 2º de l'huile grasse; 3" une matière sucrie; 4" de l'albumine; 5" de l'osmazome ou matière animale soluble; 6" une antre substance animale insoluble dans l'alcosi; 7" de la fongine ou partie fibreuse des champignons; 8" de l'acétate de polasse. Il est vrainent remarquable qu'un champignon, dont la structure paraît si simple et si homogène, contienne tant de principes differents; il l'est encore plus de voir que sur ces buit principes cinq appartiennent au règne animal. (Am. de chim., L LXXXV, p. LXXXV).

#### Polynore du mélèze ou Agarie blanc.

Linné a défini les agaries des champignons à chapean horizontal, lamelleux en dessous, et les bolets des champignons horizontaux, poreux en dessous. Suivant cette division, le champignon comestible s'est tronvé compris dans les agaries, et d'autres champignons, qui avaient porté de tout temps le nom d'agaries, ont été rangés dans les bolets. Anjourd'hui ce dernier genre est partagé en trois.

4º Boletus, champignons à stipe central, à chapeau hémisphérique et charun, dout la partie inférieure est formée de tubes tapissés intérieurement par la membrane fructifére (hymenium). Ces tubes sont indépendants les uns des autres ou séparables, et non continus avec la suissance du chapeau.

Exemples: le bolet du bouleau, boletus betulinus (fig. 36).

— comestible, — edulis (fig. 37).

— indigotier. — comescens.

2º Polyporus, champignons à chapeau charnu ou subéreux, dont



les tubes sont séparés par une cloison simple, et font corps avec la substance même du chapean. Exemples : le polypore du mélèze, polyporus officinalis.

— amadouvier, — igniarius.
— ongulé, — fomentarius.

3º Dædalea, champignons à chapeau sessile présentant inférieurement des lames anastomosées qui forment des cellules irrégulières d'une substance homogène à celle du chapeau.

Exemple: l'agaric labyrinthiforme, dædalea betulina,

Ce dernier genre nous intéresse peu; mais le polypore du mélèze et les polypores ongulé et amadouvier doivent être examinés spécialement.

# Polypore du métèze.

Le polypore du mélèze ou agarie blanc croît sur le tronc des vienx mélèzes, dans la Circassie en Asie, dans la Carinthie en Europe, et sur les Alpes du Trentin et du Dauphiné. Il se présente sous la forme d'un



cône arrondi, recouvert d'une écorec rude, dure, ligueuse, et marquée en dessus de sillons circulaires qui indiquent son âge (fg. 38): sa substance intérieure est blanche, légère, spongieuse. Il varie en bonté, suivant le pays d'où il vient: celui d'Asie et de la Carinthie est le plus estimé; celui du Dauphiné, qui est petit, pesant et jaunâtre, est le moins hon.

L'agaric blanc se trouve dans le commerce privé de son écorce et mondé au vif. On doit le choisir bien blanc, léger, sec, non ligneux, spongieux et pulvérulent; il est pourvu d'une saveur dou-

ceâtre, devenant bientôt, et tout à la fois, amère, sucrée, et d'une âcreté considérable; il irrite fortement la gorge lorsqu'on le pulvérise; il est inodore.

L'agaric blanc est un purgatif drastique et hydragogne. M. Bracomot en a fait l'analyse, et en a retiré, sur 100 parties : 72 d'une matière résineuse particulière, 2 d'un estrait amer, et 26 de matière fongueuse insoluble. La matière résineuse jouit de propriétés bien singulières : elle est blanche, opaque, granuleuse dans as cassure et peu aspide; elle se fond et brûle comme les résines. Elle est plus soluble à chand qu'à forid dans l'aleod, et s'en précipie en uthercules allongés par le refroitissement; elle est insoluble dans l'eau froide, qui cependant la divise avec beaucoup de facilité; une petite quantité d'ean bouillante la dissont et en forme un liquide épais, visqueux, filant comme du blanc d'œuf, moussant très fortement par l'ébollition, coagulable par l'eau froide. L'éther, les huiles fixes et voluites, les alcails, la dissolvent; elle rougit la teinture de tournesol; l'acide nitrique paraît avoir peu d'action sur elle. (Bull. de phorm. 4, 1812, p. 304).

# Agaric de chêne.

Deux polypores servent à préparer la substance connue sons le noml d'agarie de chêne: l'un est le POLYPORE ONGULÉ, polyporus fomentarius, Fries et Pers. (boletus fomentarius, L.; boletus ungulatus, Buil.); l'autre est le POLYPORE AMADOUVER (polyporus ignitarius, Fries et Pers, boletus ignicirus, L., Buil.);

Le polypore ongulé (fig. 39) est un champignon sans tige, fixé par le côté et par la partie supérieure au tronc des vieux arbres, et surtout

des clènes, des lètres et des tilleuls. Il présente à peu près la forme d'un sabot de cheval et peut acquérir jusqu'à 2 pieds de diamètre. Il est formé d'une écorce brune, très dure, marquée d'impressions circulaires qui indiquent son âge; l'intérieur est plus on moins rouge, fibreux et un p. u ligneux. Pour le préparer, on le prive de son écorce, on le fait tremper dans l'eau et u le bat vece des maillets, afin



de rompre les fibres ligneuses. On le fait sécher et on le bat de nouveau jusqu'à ce qu'il soit devenu peu épais, très souple et moélieux au toncher. On doit choisir celui qui réunit ces qualités au plus haut degré. Il est employé principalement pour arrêter le sang des sangsues ou des vaisseaux rompus.

Le bolt amadouvier est moins ligneux que le précédent, presque mon et élastique dans sa jennesse, ce qui est cause qu'il se gerce en vicillissant. On le prépare comme le précédent et il sert aux mêmes usages; mais c'est lui surtout qui sert à faire l'amadou. A cet elfet, on l'étend, en le battant toijours, en lames três minces dont on augmente

encore souvent la combustibilité en le trempant dans une solution de nitrate de potasse ou de poudre à canon.

Ni'um il l'autre des polypores précédents ne paraît avoir été examiné chimiquement : celui dont M. Racounot a publi é l'analyse paraît être le polyporus dryadeus de Fries et Persoon (boletus pseudo-igniarius, Bull.), qui diffère des premiers par sa comissiance plus molle, sa couleur plus pâle, sa largeur qui une dépasse pas 3 on 4 ponces, et surtout par sa composition chimique; car M. Bracounot u'y siguale pas de principe astringent, et il est comu que les polypores famentarius et igniarius servent à la teinture en noir. Quoi qu'il en soit, M. Bracounot a retiré du polypore faux-amadourier récent : de l'eau, de la fougine, un sucre incristallisable, une matière adipeuse jaune, de l'albumine, de l'actide acétique, un autre acide végétal particulier momné oxide bolétique (syant beaucoup de rapports avec l'acide succinique), de l'acide phosphorique, de la polasse et de la chaux saturant en partie les acides précédents. (Aum. de chim., t. LXXX, p. 272.)

La fongine forme la partie solide des claumjegnons et joue chez eux le même rôle que le ligneux dans les végétaux planérogames. Mais elle differe beaucoup du ligneux par sa constitution chimique; car elle contient de l'azote, donne de l'ammoniaque à la distillation, et se putréfie à la manière du gluten.

#### Ergot du seigle on Seigle ergoté.

Dans les années pluvieuses, plusieurs graines céréales, mais principlaiement le seigle, présentent une altération singulière: on trouve à la place d'un certain nombre de grains, dans les épis, un corps solide, brunâtre, allougé, recourbé, ayant quelque ressemblance de forme avec l'ergot d'un coq, d'où lui est venu le nom de seigle ergoté on d'ergot (fig. 40).

L'Ébaçor est un corps brun-violet, souvent recouvert d'une effloreceuce grisitre, long de 4 à 5 centimètres, mais pourant en acquérir le double en conservant une épaisseur de 2 à 3 millimètres, rarement à (fig. 41). Il est d'une forme irrégulérement carrée ou triangulaire, aninci aix extrémités, souvent marqué de une ou de plusienrs crevasses longitudinales, et quelquefois aussi de crevasses transversales. On observe à l'extrémité supérieure un petit paquet blanclàtre d'une matière molle et cérébriforme, dont la substance coule en partie le long de l'ergot (voyez fig. 42, qui représente deux ergots fortemeu grossis; le premier très jeune et à l'état récent; le second plus âgé et desséché). Cette substance diminue beaucoup de volume par la dessiccation et manque presque tonjours dans l'ergot du commerce, e navant été détaché par le choc ou par le frottement. L'ergot médicinal se compose donc presque exclusivement du corps allongé brun-violet décrit d'abord.



L'ergot est ferme, solide et casse net lorsqu'on veut le ployer. La cassure en est compacte, homogène, blanche an centre, se colorant

d'une teinte vineuse près de la surface; d'une saveur peu marquée d'abord g suivie d'une astriction persistante vers l'arrière-bouche.

L'odeur de l'ergot récent rappelle celle des champignous ; desséché et respiré en masse, il présente une odeur plus forte et désagréable; conserré dans un air humide, il éprouve une alteration purtide, dégage une odeur de poisson pourri et dévient la proie d'un sarcopte semblable a celui du fromage. Il est donc important pour les pharmaciens d'avoir l'ergot récemment séché et de le conserver daus un lieu bien sec.

L'analyse de l'ergot a été faite par plusieurs chimistes. Vauquelin en a retiré : 1º une matière colorante jaune fauve, soluble dans l'alcod, d'une saveur d'huile de poisson; 2º une huile grasse, abondante, d'une saveur douce; 3º une matière colorante violette, soluble dans l'eaou d. dans l'alcod, a pplicable sur la laine et la soie alunées, ayant beauconp d'analogie avec celle de l'orseille; 4º un acide libre (phosphorique ?); 5º une matière azotée abondante, très putrescible, fournissant une huie épaisse et de l'ammoniaque à la distillation; 6º de l'ammoniaque à la distillation; 6º de l'ammoniaque à la rouné in aimon qu'on peut obtenir à la température de l'eau bouillante. Il n'y a trouvé in aimon ni gluter.

Tels sont les résultats obtenus par Vanquelin. Ce grand chimiste ayant examiné comparativement un selevotium. 4 trouva des différences notables, et crut pouvoir regarder comme probable que l'ergot n'était pas un selevotium, a insi que l'admettait De Candolle (Avan. de chim. et de phys., 1. III. p. 202 et 337). Mais si l'on fait attention, au contraire, que cette analyse offre une grande analogie avec celle des champignous comestibles, il paraîtra bien plus probable que l'ergot est en effet un champignou. Je reviendrai plus lois uns crette contion.

On doit à M. Wiggers une analyse plus récente et plus complète de f'erget (Journ. pherm., t. XVIII, p. 525). Ce chimiste ayant traité d'abord 100 parties d'ergot pulvérisé par l'éther, en a retiré 36 parties d'une huile grasse, rouge-brune, d'une deur fort désagréble, et un peu de cérine cristallisable; le reste se composit d'une huile goule blanche, très soluble dans l'éther (35 pour 1001).

Le seigle ergoté, traité ensuite par l'alcool, lui cède 10,56 d'un extrait rouge, d'une odeur de viande rôtie, grenu, déliquescent, que l'eau sépare en deux parties : l'une est insoluble, pulvérulente, d'un rouge brun, d'une sareur amère un peu âcre, ni acide ni alcaline, insoluble dans l'eau et dans l'éther, soluble dans l'alcoul. M. Wiggers loi donne le nom d'ergotine. L'autre substance est soluble dans l'eau, et contient un extrait azuté semblable à l'osmazome, du sucre cristallisable, et des sels inorganiques.

Le seigle ergoté épuisé par l'alcool, ayant été traité par l'eau, lui a

cédé un extrait contenant du phosphate acide de potasse, de la gommo et un principe azoté d'une couleur rouge de sang. Le résidu était composé de fongine, d'albumine, de silice et de phosphate de chaux. Voici les résultats de cette analyse:

| Halla massa man ann aifiabla     | 0 =      |
|----------------------------------|----------|
| Huile grasse non saponifiable    |          |
| Matière grasse cristallisable    |          |
| Cérine                           | <br>0,76 |
| Ergotine                         |          |
| Osmazome                         |          |
| Sucre cristallisable             | 1,55     |
| Gomme et principe colorant rouge | 2,33     |
| Albumine végétale                | 1,46     |
| Fongine                          |          |
| Phosphate acide de potasse       | 4,42     |
| — de chaux                       | <br>0,29 |
| Silice                           | 0,14     |
|                                  | 102 20   |

L'ergotine de M. Wiggers est probablement une matière colorante résinoîde. Elle get différente de la préparation qui porte aujourd'hui le nom d'ergotine, et bien à tort, parce qu'il ne fandrait pas donner un nom qui doit être réservé pour un principe sui generis, à un produit aussi complexe que l'est la préparation invende par M. Bonjeun.

Pour préparer son ergetine, M. Bonjean épuise de la poudre de seigle ergoté par de l'eau. Il évapore les liqueurs jusqu'en consistance de sirop et y ajoute un grand excès d'alcool qui en précipite toutes les parties gommenses et les sels insolubles dans l'alcool.

Mais ce liquide retient évidemment en dissolution les sels déliquesceuts, l'ergoline de M. Wiggers, l'osmazome, le sucre et d'autres substances encore. C'est ce mélange, obtenu par l'évaporation de l'alcool et nommé ergotine par M. Bonjean, que ce pharmacien propose comme un spécifique contre les hémorrhagies de toutes natures, et auquel il attribue aussi la propriété obstétricale, hien qu'il ne l'applique pas à cet usage.

Maintenant que nous connaissons l'ergot par ses caractères physiques et par sa composition chimique, examinons les opinions qui ont été émises sur sa nature.

Pendant longtemps, l'ergot a été regardé comme un grain altéré et développe d'une manière auormale; mais en 1802, De Candolle le considéra comme un champignon du genre des selerotium, lequel, en s'implantant sur l'ovaire, le faisait périr et se développait à sa place : il lui doura le non de selerotium clawas. Les caractères physiques des selerotium s'accordaient en effet avec ceux de l'ergot; cependant ces champignons n'étaient pas très bien définis, et récemment M. le docteur Léveillé, s'appuyant sur ce que la plupart des botanistes n'ont pu observer dans es végétax ni hyménium ai spores, a regardé les selérotium comme des champignons arrêtés dans leur développement, ou comme un mycélium condensé qui, placé dans des circoustances favorables, se transforme en agaries, en clavaires ou en divers autres champignons. (Annoles des sciences naturelles, 1863, BOTANIQUE, LXXIX.)

En 1823, M. Fries composa de l'ergot du seigle et d'une autre espèce obsertée sur un pașadum, un genre particulier de champignons auquel il donna le nom de spermezia, mais en mettant lui-même en question si ce n'était pas une maladie du grain. Cette dernière opinion, qui est aussi la plus ancienne, est aujourd'hui la plus générelament adoptée; je ne crois pas cependant qu'elle soit conforme à la vérité.

Tous les observateurs ont constaté que l'apparition de l'ergot est précédée dans la fleur de celle d'une substance mielleus qui colle eusemble les étamines et le style et s'oppose à la fécondation, et la plupart ont admis que l'ovaire non fécondé se développe alors d'une manière anormale, en formant une sorte de môle souvent recouverte par les débris de la substance mielleuse desséchée.

D'après M. Léveillé, ce suc mielleux qui précède l'ergot constitue un nouveau champignon de l'ordre des gymnomycètes, auquel il a douné le nom de sphacetia septenn. Il preud naissance au sommet de l'ovaire, dont il détache l'épiderme garni de poils, et il forme un corps mou, visqueux, difforme, d'un blanc jaunâtre, au-dessous duquel apparaît un point noir qui est l'ovaire non fécondé et altré. Celui-ci crôt bientôt d'une manière anormale et sort de l'épi en poussant devant lui la sphacélie. M. Léveillé pense que cette sphacélie constitue la partie active de l'ergot et que celui-ci est incre lorsqu'il en est privé. (Mémoires de la Société linuéenne de Paris, t. V, p. 565.)

Il ne faut pas confondre la sphacélie de M. Léveillé avec le spermadia de M. Fries. La sphacélie est la partie blanchâtre qui surmonte l'ergot et qui manque presque complétement dans celui des pharmacies, ce qui u'est pas favorable à l'opinion de M. Léveillé sur l'innocuité de celui-ci. Le spermadia de M. Fries est l'ergot la inéme?

Plusieurs autres observateurs, tels que MM. Phillipar, Phœbus, et Quekett, dont je n'ai pu consulter les mémoires en original, paraissent avoir adopté l'opinion que l'ergot est une maladie du seigle causée par la présence d'un champignon de la nature de celui décrit par M. Léveillé; seulement M. Quekett lui a donné le noun d'ergotetia obortifaciens, et en a présenté une figure qui ne me paraît pas exacte, ou qui se rapporte à quelque autre coniomycète étranger à la production de l'ergot.

M. Fée est le dernier botaniste qui se soit occupé de l'ergot (1). On peut fui reprocher d'avoir admis plusieurs opinions inconciliables sur la nature de ce singulier corps; mais la description exacte qu'il a donnée des différentes parties de l'ergot, me permettront, je crois, de formuler une opinion plus précise que celles qui ont précédé, sur la nature de l'ergot.

D'après mon honorable et savant collègue, la sphacélie se développe dans la fleur des graminées entre l'ovule, fécondé ou non, et la feuille carpellaire qui doit former le péricarpe; il détache complétement celleci et la soulève sous la forme d'une coiffe à laquelle l'auteur donne le nom de sacculus. L'ovule mis à nu, recevant toujours les sucs nourriciers de la plante, se développe d'une manière anormale, s'hypertrophie et forme l'ergot, auquel M. Fée donne le nom de nosocarya (grain malade). Ainsi l'auteur, après avoir commencé par dire qu'il regardait. avec De Candolle, l'ergot comme un champignon, finit par conclure que c'est une production pathologique ou une hypertrophic du périsperme. Il faut cependant opter entre ces deux opinions qui ne peuvent pas être vraies toutes les deux; pour moi, je préfère la première, et pour l'établir d'une manière plus nette, je sépare d'abord la sphacélie de l'ergot et je dis que la sphacélie est un champignon gymnomycète, que j'ai trouvé uniquement formé de deux espèces de parties (2) : 1° d'une masse de sporidies ovoïdes-allongées, appliquées les unes contre les autres, très



faciles à séparer par l'eau, et dont quelques unes offrent des spores très petites dans leur intérieur; 2º de kystes sphériques ou peut-être seulement d'amas circulaires composés d'une quantité considérable de sypores très petits. J'emprunte à M. Fée les deux figures qui les représentent (fig. 43, 44).

- (1) Mémoire sur l'ergot du seigle, etc., Strasbourg, 1843.
- (2) Pavais préalablement traité la sphacélie par l'éther et l'alcool afin de la priver de matière grasse.

J'ai pris ensoite l'ergot lui-même ou le nosocarya de M. Fée; je l'ai coupé en tranches minces et l'ai traité plusieurs fois par l'éther et par l'alcool pour le priver de l'huile qu'il contient; mais il est d'une substance tellement compacte que ces menstrues y pénétrent à peine, et que la plus grande partie du corps gras y reste enfermée. J'ai traité ensuite cet ergot par l'eau et je l'ai écrasé par petites parties sous le microscope; je n'y ai rouvé que deux sortes de substances.

1° Des gouttelettes d'huile (fig. 45) reconnaissables à leur forme exactement sphérique, à leur transparence et à leur pesanteur spécifique juférieure à celle de l'eau.

2º Des cellules polymorphes isolées, soit telles que M. Fée les a représentées (fig. 46), soit telles que je les ai vues (fig. 47). Je ne puis décider si les petilts corps sphériques qui paraissent contenus dans ces cellules, sont de l'huile ou des spores. Si ce sont des spores, il n'y a pas



le moindre doute que l'ergot lui-même ne soit un champignon; si c'est de l'huile, la quesion est plus dificite à résondre : cependant je remarquerai que les cellules polymorphes de l'ergot ont la plus graude analogie avec les cellules stériles des truffes, et que l'absence (même supposée constatée) des spores dans l'ergot, serait une ressemblance de plus entre l'ergot et les sclérotium, que M. Léveillé regarde comme des champignons arrêtés dans leur développement, et privés de spores. De Candolle avait donc eu raison de faire de l'ergot une espèce de sclerotium. Comment d'ailleurs soutenir l'opinion que l'ergot est un ovaire ou un grain devenu malade par l'application extérieure d'un champignon (la sphacelle), u'offeant junais riene cependant de l'organisation primitive, ni de la nature chimique du grain; présentant au contraire toute la composition d'un champignon et que ce ne soit pas un champignon!

En résumé l'ergot n'est pas un ovaire ou un grain altéré. L'ergot est un champignon qui, qurès la destruction de l'ovaire, s'est greffé à sa LIGHENS. 73

place sur le pédoucule. Quant à la production de l'ergot par la sphacélie, je l'àdnets sans l'expliquer (1). Je erois d'ailleurs qu'on est loin de connitire tout ce qui se rapporte à la filiation, aux développements successifs ou aux métamorphoses des champigaons. Enfin, si l'on veut admetre une ressemblance de plus entre l'ergot du seigle et les sclérotiums, je dirai que je conserve plusieurs ergots recueilis par M. Gendrot, phar-

macien à Rennes, et que ces ergots ont donné naissance, sur un grand nombre de points de leur surface, à des champignons composés d'un site grête et cylindrique, terminé par un corps charus sphérique on quelquefois didyue, finement tuberculeux sur toute sa surface. Ce champignon (Bg. 48) paraît bien se former dans l'întérieur de l'ergot, car il en soulève la surface, origent parait par que propose de la surface, origent parait parai



l'extérieur, sons la forme d'un bouton jaunâtre. Un peu plus avancé, ce bouton, devenu aphérique, ex porté sur un second uthercule qui en s'allongeant forme le stipe. Ce champignon ressemble beaucoup, quant à la forme, au sphæropus fungorum de Paulet. (Pl. 183 bis, fig. 6.) Conclusion dernière: l'ergot est un champignon analogue aux selevotium, et devra suivre ceux-ci partout où il plaira aux mycologistes de les placer.

# ORDRE DES LICHENS.

Les lichens sont de petites plantes agames qui croissent sur les murs, sur la terre, les écorces d'arbres, les bois en décomposition, et qui, de même que les autres végétaux cellulaires, ne peuvent se développer que

(1) La masse intérieure de la sphacélie m²a paru se continuer d'une manière non interrompue avec celle de l'ergot, et on ne peut dire of l'une finit et où l'autre conuence. L'ergot, au contraire, est articulé sur le pédoncule (fig. 42) et présente une terminaison nette de ce côté. Cependant, de même que cela a lien dans une grefle ordinaire, on peut suivre des lignes fibrenses qui, tout en changeant de nature, se continuent du pédoncule dans la base de l'ergot. Cette observation paraît favorable à ceux qui repardent l'ergot comme un grain aféré et toujours mourir par le végétal qui la produit. Mais jé la crois pen importante en ce sens, parce que la même continuité de fibres er renarque cutre l'écorce des arbers qui portent les polypores et la substance de coux-ci; cé je ne pense pas que l'on venille prétendre que les polypores ne sojent n'une de corce modifiée.

dans un milieu humide. Lorsque la sécheresse arrive, ils meurreu to se séchent seulement, en conservant leur force vitale qui leur permet de croftre de nouveau, forsque la condition d'humidité qui leur est nécessire est revenue. Les licheus sont formés d'une expansion cellulaire très variable dans sa forme et sa consistance, nommée thadlus, et d'organes reproducteurs dispersés sur le thallus ou fixés à ses extrémités. Ces organes reproducteurs consistent dans des conceptacles ou aporthécions tautôt ouverts, tantôt fernés, contenant des noyaux ou thèques, dans l'inférieur dessuels sout contenues les sorores.

Autrefois on classait les lichens d'après la consistance et la forme de leur thallus en lichens pulvérulents, crustacés, foliacés et filamenteux: Maintenant on les divise en quatre familles d'après les caractères de leurs organes reproducteurs.

- 4° Coniothalamées. Apothécions ouverts, à noyau se dissolvant en spores nues; thallus fugace ou pulvérulent.
- 2º Idiothalamées. Apothécions d'abord clos, puis déhiscents, laissant échapper un noyau gélatineux composé de spores nues. Genres opegrapha, graphis, urceolaria, etc.
- 3" Gasterothalamées. Apothécions toujours clos, ou s'ouvrant irrégulièrement par la rupture de leur base; novau intérieur déliquescent ou sans consistance. Genres verrucaria, endocurpon, etc.
- 4º Hyménothalamées. Apothécions ouverts, scutelliformes, à noyau discorde persistant. Genres lecidea, patellaria, ciadonia, stereocaulon. parmelia, sticta, cetraria, roccella, etc. Tous les licheus alimentaires, médicamenteux ou tinctoriaux, appartiennent à cette dernière famille.

# Lichen d'Islande (fig. 39).

Cetraria islandica, Ach.; physcia islandica, DC.; lichen islandicus, L. Ce lichen croît très abondamment dans le nord de l'Europe,





et surtout en Islande. Mais on le trouve aussi dans presque toute l'Europe; notamment en France, dans les Vosges et sur les montagnes de l'Auvergoe. Il croit sur l'écorce des arbres et sur la terre. Il est formé d'un thallus blancgrisâtre, lacinié et souvent clilié sur lo bord, offrant sur une de ses faces des taches blanches que l'on pourrait prendre pour un organe fructière; mais elles sont dues à des interruptions de la membrane extérieure du thallus, qui est de nature amylacée, toujours plus est de nature amylacée, toujours plus LICHENS. 75

ou moins colorée, et qui laisse voir la partie interne, formée principalement de sels calcaires et d'un blanc de craie.

La fructification consiste dans des conceptacles orbiculaires et planes, ixés obliquement à la marge du thallus, mais elle manque souvent. Le lichen d'Islande sec est coriace, sans odeur marquée, d'une saveur auière désagréable; mis à tremper dans l'eau froide, il se gonfle, devieut un peu de muellage. Si on y ajoute une partie de son principe amer et un peu de muellage. Si on y ajoute une dissolution d'iode, toute la membrane externe du thallus se colorera en bleu noirâtre, et la partie centrale calcaire parafira alors, daus les parties interrompes, avec toute sa couleur blanche. Le lichen, soumis à l'ébulition dans l'eau, se dissout en grande partie, et le liquide se prend en gelée par le refroidissement.

M. Berzélius a retire de 100 parties de licheu d'Islande :

| Sucre incristallisable                 |   | 3,   |
|----------------------------------------|---|------|
| Principe amer                          |   | 3    |
| Cire et chlorophylle                   |   | 1,   |
| Gomme                                  |   | 3,   |
| Matière extractive colorée (apothème). |   | 7    |
| Fécule                                 |   | 44,  |
| Squelette féculacé                     |   | 36,  |
| Surtartrate de potasse                 |   | 1,   |
| Tartrate et phosphate de chaux         | ) |      |
|                                        |   | 102, |
|                                        |   |      |

Le principal but de M. Berzélius, en s'occupant de cette analyse, était de trouver un moyen de priver le lichen d'Islande de son amertume, qui, seule, empêche que le peuple en fasse sa nourriture habituelle dans les pays pauvres en substances alimentaires; car on ne parrient que tres imparfaitement à lui ôter cette amertume par la décoction dans l'eau, et d'ailleurs la décoction dissout également la partie nutritive du lichen. Le procédé qui a le mieux réussi à M. Berzélius consiste à faire macérer le lichen, une ou deux fois, dans une faible dissolution alcaline; à l'exprimer, à le laver exactement et à le faire sécher, si l'on n'aime mieux l'employer humide, pour en préparer toutes sortes de mets. (Ann. de chim., t. XC, p. 277.)

Ou a proposé d'appliquer le même procédé aux préparations platmaceutiques du lichen; mais indépendamment de ce que la présence d'une petite quantité de principe auser peut être utile à l'action médicatrice du lichen, il serait à craindre que le lavage n'enlevât pas tout le sel alcalin. Je pense qu'il vaut mieux, dans les pharmacies, faire chauffer le lichen une ou deux fois avec de l'eau, presque jusqu'au point d'ébullition (à 80 degrés environ). Ce procédé suffit pour priver le lichen de la plus grande partie de son amertume; ce qui en reste alors n'est nullement désagréable.

Pour retirer le principe amer du lichen, auquel on a douné le nom de cérorrin, le docteur Herberger a indiqué le precédé suivant: on traite le lichen pulvérisé par de l'alcool à 0,883 de pesanteur spécifique; on fait bouillir, on filtre et on ajoute à la liqueur 12 grammes d'acide citoritydrique liquide par 500 grammes de lichen employé. On additionne le mélange de quatre fois et denie autant d'eau en volume, et on abandoune le tout pendant vinge-quatre heure;

Il se forme un précipité que l'on sépare au moyen d'un filtre et qu'on exprime. On traite ce précipité à froid par de l'alcool ou de l'éther pour le priver des matières grasses qu'il contient. On le traite enfin par deux cents fois son poids d'alcool bouillant, on filtre et on laisse refroidir. Le cétrarin se précipite. On distille l'alcool pour avoir le resta

Le cétrarin se présente sous la forme d'une poudre très blanche, légère, inodore, inaltérable à l'air, décomposable au feu. Il a une saveur très amère, surtout lorsqu'il est dissous dans l'alcool. 400 parties d'alcool absolu n'en dissolvent cependant que 0,28 à freid et 4,70 lorsqu'il est bouillant. Il est moins soluble dans l'éther et encore moins soluble dans l'eau. Il est tout à fait neutre par rapport aux couleurs végétales; les alcalis le dissolvent facilement et le laissent précipiter par les acides. L'acide suffurique concentré de dissout et le colore en brun; l'acide nitrique le transforme en acide oxalique et en corps résinoïde; l'acide chlorhydrique concentré le colore en bleu foncé et le dissout en partie, etc.

#### Lichen pulmonaire.

Pulmonaire de chêne. Lichen pulmonarius, L.; Lobaria pulmonarius, D.C.; Stieta pulmonaria, Ach. Ce lichen croît au pied des vieux troncs, dans les forêts ombragées; son thallus est cartilagineux, très grand, étalé, divisé en lobes profonds et sinueux. Il est marqué en dessus de concavités séparées par des arêtes saillantes, réticulées, d'un vert fauve ou roussitre. La surface inférieure est bosselée, blanche et glabre sur les convexités, brune et velue dans les concavités. Enfin ce thallus, à l'étar récent, présente une certaine analogie d'aspect avec un poumon coupé; de fà le nom de la plante, et probablement aussi l'àdée que l'on a cue de l'employer coutre les maladies du pournon. Elle est inusitée aujourd'hui pour cet usage; mais on l'emploje pour la teinture.

LICHENS. 7

#### Lichen pixidé.

Lichen pixidatus et lichen cocciferus, L.; Seyphophorus pixidatus et seyphophorus cocciferus, D.C.; Cenomyce, Ach. Ces deux espècres différent en ce que le lichen cocciferus est moins denté à son bord supériour, et porte des tubercules d'un rouge vif, tandis que le lichen pixidatus est pulso profondément denté et porte des tubercules bruns. Du reste, tous deux sont formés d'un thallus membraneux dupnel s'évent des pédicules (podétions) droits, fistuleux, cylindriques, s'élargissant par le haut, et terminés par une coupe hémisphérique qui leur donne à peu près la forme d'un bilboquet. Ces podétions produisent sur leurs bords dés conceptates ou apothécions convexes, privés de rebord, hruns ou rouges, recouverts d'une lame prolifère gélatineuse. Ce lichen est moins gélatineux que celui d'Islande, moins amer et cependant plus désagréable. Il est peu usité.

La petite plante que l'on noumait autrefois sunée du evine humain, qui a été si vantée contre l'épilepsie, et que l'on avait, dit-on, la folie de payer jusqu'à mille francs l'once, est le lichen saxonitis de Linné (parmellis saxotitis, Ach.). Ce qui la rendait si rare était la condition imposée de u'employer seulement que celle qui croissait sur les crânes lumains exposés à l'air. On loi substituait souvent un antre petit lichen filamenteux, l'ichen pitentus de Linné (usnea plicata, D.C.). Tous deux sont entièrement onbliés.

## Lichens tinctoriaux.

Les lichens fournissent à la teinture quatre condeurs principales : la brune, la jaune, la pourpre et la bleue. Les teintes brunes sont fournies par le lichen pustuleux (gyrophora pustulata) et par le lichen pulmonaire (stieta pulmonario). Ce dernier produit sur la soie, en employant comme mordant le bitartate de potasse et le chlorure d'étain, une couleur carmélite fort belle et très solide. On le récolte principalement pour cet usage en France, dans les Vosges; mais il est peu abondant.

Les couleurs jaunes sont produites par les deux espèces suivantes :

LICHEN DES MURAILLES. Lichen pavietinus, L.; parmelia pavietina, Ach. Ce lichen, le plus commun de ceux qui se montrent chez nous sur les vieux murs et sur le tronc des arbres, est formé d'un thallus orbiculaire et lobé, vert, jaune doré ou gris, suivant son âge. Schrader en aretiré une natière colorante jaune, soluble dans l'alcond et l'éther, cristallisable, très fusible, devenant rouge par les alcalis. Il a une odeur

semblable à celle du quinquina, et donne à la distillation une huile volatile butyreuse et verdâtre. Il a été employé comme fébrifuge et est usité dans la teinture.

Licuex Velenx. Lichew udpinus, L.; Evernica vulpina, Ach. Ce lichen est d'un beau Jaune; il est composé d'expansions filamenteuses qui se dépriment diversement par la dessiccation. Lorsqu'on l'agite avec la main, il s'en sépare une poussère jaune très irritante. Le principe colorant risédu uniquement dans la croîte ou membrane extérieure, car l'intérieur est parfaitement blanc. M. Bébert, pharmacien à Chambéry, a extrait de ce lichen un principe colorant jaune, très facilement cristallisable, peu soluble dans l'acodo, l'éther et les alcalis, qui n'en alèrent pas la conleur. Il jouit de caractères cides et a été nommé acide vulpinique (Journ. de pharm., 1. XVII, p. 696). Ce lichen pourrait être très utile à la teinture : il croît en abondance dans les forêts de l'Ausbourg, au pied du mont Cenis et au petit Salui-Bernard.

Les licheus qui produisent la coaleur rouge-violette ou blene portent le nom d'OaseILLE, qui est aussi le nom de la plate d'un rouge-violacé qui en est préparée. Il y en a de deux genres bien différents, ceux de mer et ceux de terre. Les orseilles de mer croissent sur les rochers, au bord de la mer, dans un grand ombre de lieux; elles appartiennent au genr voccello, et portent dans le commerce le nom d'harbe de tel on tel pays. La plus estimée est l'orseille des Comurés, dité herbe des Comuries, voccella tinetoria, L. (fig. 50). Elle a la forme d'un petit arbrisseau dépouru de feuilles, long de 3 à 8 centimètres, à rameaux presque cylindriques, d'un blane gristier, devenant quelquefois brundse.

Viennent ensuite les herbes du cep Vert, de Modbre, de Mogodov, de Mondaigne, etc. L'herbe du cap Vert differe peu de celle des Canaries et appartient, comme elle, au roccella tinctoria. L'herbe de Madère est mélangée de roccello furiformis, très pauvre en principe colorant, toujours blanche, à thallas plane, rubané, dichotome, long de 5 à 10 centimètres. L'herbe de Mogador appartient au roccella tinctoria ou à une espèce voisine, le roccella phycopsis. L'herbe de Valparaiso et le roccella fasciala (Bors Saint-Vincent); celle de l'île de la Rénnion (Bourbon), roccella Montagni de Bellanger, est très blanche, plate, rubanée, analogue au roccella fuciformis et d'aussi mauvaise qualité.

Les orseilles de terre végétent sur les rochers déundés des Pyrénées, des Alpes et de la Scandinarie. Elles affectent la forme de petites croûtes irrégulières, d'une couleur blanchâtre ou grisître, qui adhèrent fortement aux rochers; elles portent dans le commerce le nom de lichen de tel out plays. Le lichen blant des Pyrénées est le variolarin LICHENS 79

doubda, de Cand. Le lichen d'Auvergne, ou parelle d'Auvergne, est le veriodoria overina ou orizina d'Achard; et tous deux ne forment qu'une espèce, varioloria correllina d'Achard, qu'il ne faut confondre ni avec le lichen parellus L. (Lecanora parella, Ach.), ni avec le lichen crovillius, L. (isidium cordilium, Ach.).

Le lichen tartareux de Suède est le lichen tartareus, L., ou lecanora tartarea, Ach., etc.

Aucun de ces lichens ne contient de matière colorante toute formée. Pour leur faire produire une couleur rouge-violette, il faut les mettre





en pâte et les laisser pourrir avec de l'urine, et au contact de l'air, Après quedique temps on y ajoute de la chaux, qui met à un l'ammoniaque produite, et on y ajoute de temps en temps, s'il est nécessaire, de nouvelle urine : c'est cette pâte qui poire dans le commerce le nom d'orscille. En voici les caractères physiques : elle est d'une consistance soilde, d'une conieur rouge-violette très foncée, d'une odeur forte et désagréable; elle offre à la vue beaucoup de débris presque entiers de la plante, et elle est parsemée d'un grand nombre de points blancs, pariassant être un sel ammoniacal. Elle communique à l'eau une couleur rouge foncée, et fournit aux tissus des teintes très vives, mais peu durables.

Les travaux de Robiquet ont jeté un grand jour sur la production de cette matière colorante. Cet habile chimiste a opéré sur le variolaria deoibata des Prénées et l'a traité par l'alecol bouillant. Pour ne plus revenir sur la partie du licheu insoluble dans l'alecol, je dirai qu'elle ne c'éde à l'eau qu'un peu de gomme accompagnée d'un set claciere soluble, et que le nouveau résidu insoluble est formé de tissu cellulaire contenant une grande quantit d'avalate de claux.

La leinture alcoolique, faite à chaud, dépose, en se refroidissant, une matière blanche (variolarine), cristalline, insoluble dans l'eau, non fusible au feu qui la décompose, peu soluble dans l'éther. Par aucun moyen on ne peut faire prendre à cette matière une coulcur violette.

La teinture alcoolique a été évaporcé à siccité, et l'extrait a été traité par l'ean froite. Le résitit insoluble était formé de chlorophylle, d'une matière grasse, blanche, cristallisable, fusible, volatile, toutes deux solubles dans l'éther, et d'une matière résinoide, d'un brun-rougedre, soluble dâns l'alcool. Autune de ces trois substances ne pouvait produire la couleur de l'Orseille.

Il ne restati plus à examiner que la partie de l'extrait al coolique qui avait été dissoute par l'exan. La liquent evaporée était sirqueuse, très sorcée, et a laissé cristalliser une mattère sucrée, a vant la forme de longs prismes opaques et jaunditres. L'analyse arrivée à ce point, tout espoir d'obtenir la matière colorighene de l'orseille semblati perdie; mais biénoit la demière substance, qui semblati n'être qu'une sorte de sucre, a présenté des différences essentielles avec exprincipe immédiat.

Le sucre ordinaire, exposé au feu, se fond, se boursoufic, dégage une odeur de caramel, et laisse enfin un charbon très volumineux.

Le sucre de variobaire se fond en un liquide transparent qui entre faciliement cu debuliton et qui se volatilise entièrement. Efin ce sucre de variolaire, qui a reçu le nom d'orzine, ciant mis en contact avec du gaz amnonnac et de l'oxigêne absorble sé diéments du premier, un certain nombre de molécules du scond, et se convertit en une belle couleur violette nommée orzine, qui est celle même de l'orseille.

L'orcine cristallisée = 
$$C^{18} \underline{H}^{12} O^8 = C^{18} \underline{H}^7 O^3 + 5 \underline{H} O$$
 (1).  
L'orcine =  $C^{18} \underline{H}^{10} O^8 \underline{Az}$ ,

La réaction s'exprime ainsi :

$$C^{18}\,H^{7}\,O^{3} + O^{5} + \underline{Az}\,H^{3} = C^{18}\,H^{10}\,O^{8}\,\underline{Az}.$$

Analyse du variolaria lactea, par Schunck. Cette variolaire ayant tét traitée par l'éther dans un appareil à déplacement, l'éther évaporé a fourni une masse cristalline qui, lavée avec un peu d'éther froid et dissoute dans l'alcool bouillant, cristallise de nouveau, et constitue un corps nommé lézanorine. Ce corps est tries soluble dans les alcalis; les solutés, àdditionnés

(1) D'après les formules de M. R. Kane.

LICHENS. 84

immédiatement d'un acide, laissent précipiter de la lécanorine non altérée; mais si on attend quedques heures, ou si l'on fait bouillir le soluté alcaim, les acides en désgent de l'acide carbonique, et la liqueur conienta alors de l'orcine. Parcillement, lorsqu'on fait bouillir un soluté saturé de lécanorine dans de l'eau de baryte, l'alcali se précipite à l'état de carbonate, et l'orcine resse pure dans la liqueur.

La lécanorine =  $C^{20}H^9\,O^9$ ; l'orcine cristallisée =  $C^{18}\,H^{12}\,O^8$ ; la réaction peut être ainsi représentée :

$$C^{20} \text{ Hg O}^9 + 3\text{HO} - C^2 \text{ O}^4 = C^{18} \text{ H}^{12} \text{ O}^8 \text{ (Kane)}.$$

Analyse du roccella tinctoria. Ce lichen a été analysé par deux chimistes, M. Heeren et M. R. Kane. Ce dernier en a retiré cinq matières organiques différentes, mais qui peuvent être des modifications les unes des autres.

- 4. Érythritine. Matière amorphe, jaune pâle, soluble dans l'alcool, l'éther et les solutés auclins d'où elle est précipitée par les acides. Elle se combine aux oxides métalliques par voie de double décomposition. Elle est insoluble dans l'eau froide ou chande; mais, soumise à l'ébullition dans l'eau, elle se convertit en une substance brunâtre, très soluble et amère, nommée amarghérine. L'érythrilline = 0°2 Héro.
- 2. Roccelline ou acide roccellique. Matière blanche, cristalline, insoluble dans l'ean, très soluble dans l'alcool, soluble dans l'éther, fusible à 430 degrés, analogne anx acides gras, =  $\mathbb{C}^{17}$   $\mathbb{H}^{16}$   $\mathbb{O}^4$ .
- 3. Érythrine. Matière blanche, cristallisable, à peine soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'eau bouillance, et formant un soluté incolore qui brunit rapidement à l'air. Elle est très soluble dans l'alcol, l'éther et les solutés alcalins, d'où les ackies la précipitent. Le soluté alcalin brunit à l'air. Celui formé par l'ammoniaque passe au rouge vineux. L'érythrine est formée de  $C^2$   $H^3 C^9 = \Gamma^2$  irribriline  $H^3 + O^3$ .
- 4. Amarythrine. Substance brune, très soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alco \(^1\). insoluble dans l'éther; d'une saveur douce etamère, et d'une odeur de caramel. Elle est liguide et ne peut être desséchée sans décomposition. Elle est formée de C<sup>2</sup> H<sup>13</sup> Off = érythrine + O<sup>3</sup>.
- 5. Télérythrine. Une forte solution d'amarythrine, exposée pendant longtemps à l'air, se convertit graduellement en cristaux blancs, granulaires, auxqueis M. Kane a donné le nom de Létrythrine. Ce nouv au composé est très soluble dans l'eau, moins soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. Il a une saveur douce et amère; il contient C<sup>22</sup>, H<sup>o</sup>Ots = amarythrine H<sup>4</sup> + Ot.

Analyse de l'orseille en páte, par M. R. Kan. D'après cette analyse, pour laquelle je renvoie au mémoire de l'auteur (Ann. chin., phys., 1824, 1. l. l. l., p. 21), l'orseille en pâte contient au moins trois principes colorants rouges, qui s'y trouvent combinés à l'ammoniaque. Le premier, nomme oretine, est une belle maitère rouge, pou soluble dans l'actod, à peine soluble dans l'étiler; elle est très soluble dans l'actod, à peine soluble dans l'étiler; elle est très soluble dans l'actod, à peine soluble dans l'est mais l'actod, à peine soluble dans l'étiler; elle est très soluble dans l'actod, à peine soluble dans l'étiler; elle est très soluble dans l'actod, à de l'actod d

degrés différents, jouissant des mêmes propriétés, et ne pouvant être distinguées que par l'analyse.

La première , nommée alpha-orcéine , = 
$$C^{18} H^{10} Az O^5$$
.  
La seconde , dite béta-orcéine , =  $C^{18} H^{10} Az O^8$ .

Elle paraît être identique avec l'orcéine de Robiquet.

Si l'on représente l'orcine auhydre par  $G^{18}$   $H^{2}$   $O^{3}$  et qu'on ajoute  $H^{3}$   $\Delta z + O^{2}$ , on formera l'alpha-orcéine. Si on admet que celle-ci absorbe en plus  $O^{3}$ , on aura la bêta-orcéine, ou orcéine de Robiquet.

Le second principe colorant de l'orseille préparée est nommé azoéry-thrine. Il est solide, d'un rouge vineux, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, soluble dans les alcalis; il est composé de  $C^{22}\,H^{10}\,\lambda z\,O^{22}$ .

Le troisième, dit acide érythroléique, est demi-liquide, oléagineux, soluble dans l'éther et l'alcool, presque insoluble dans l'eau, insoluble dans l'essence de térébenthine, soluble dans les alcalis. Composition: (2812208.

### Tournesol en pains.

On nomme ainsi de petits pains carrés formés principalement de carbonate de chanx et d'une matière colorante bleue, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, et très sensible à l'action des acides qui la rougissent, ce qui est cause qu'on l'emploie très fréquenament comme réactif. Les alcalis la ramément au bleu, sans la verdir, ce qui la distingue des couleurs de la mauve et de la violette.

Pendant longtemps, sur la foi de plusieurs auteurs et notaminent de Valmont de Bonare, on a cru que le tournesed en pain était obteun , en Rollande, avec le tournesed en d'orpeaux, que l'on prépare dans le midi de la France, et surtout au village de Grand-Gallargues (Gard) avec une plante euphorbiacée nonmée maurelle (crozophora tincorior, a. J.). Ce qui pouvait autoriser à soutenir cette opinion, c'est que, en effet, presque tout le tournesel en d'arapeaux était transporté en Bollande ou à Hambourg, et que c'était de Hollande que nous vensit le tournesol en pains. J'ai partagé pendant quelque temps cette opinion; mais j'ai dû l'abandonner lorsque, ayant fait venir du Midi du tournesole en drapeaux, je n'ai pu en retirer qu'une teinture vineuse que les alcalis ne faisaient pas virer au blecu.

Déjà, anciennement, Bouvier, Chaptal et Morelot, avaient annoncé que le tournesol en pains pouvait être préparé avec la parelle d'Auvergne (voriolaria orcina), par un procédé un peu différent de celui qui sert à préparer l'orseille.

On ramasse cette plante (dit Morelot), on la fait sécher, on la pulvérise, et on la mêle dans une auge avec la moitié de son poids de cendres gravelèes, également pulvèrisées. On arrose le mèlange d'urine humaine, de manière à en former une pâte, et on y ajoute de l'urine de temps en temps pour remplacer celle qui s'évapore.

On laisse ce mélange se putréfier pendant quarante jours, durant lequels il passe peu à peu au pourpre. Alors on le met dans une seconde auge parallèle à la première, et on y mête encore de l'urine;
quelques jours après, la pâte devient bleue. A cette époque, on la divise dans des baques, on y ajoute encore de l'urine et on y incorpore de la
claux. Enfin on ajonte à la pâte, qui est devenue d'une belle couleur
bleue, assez de carbonate de chaux pour lui donner une consistante
ferme; on la divise eu petits paralléhippiédes droits, que l'on fait sécher.

Plus récemment, différents auteurs ont annoncé que le tournesol était labriqué avec le lichen tartareus, L. (lecemora tartareus, Ach.), lequel sert, en Allemague et en Augleterre, à la fabrication de pâtes tinctoriales, commes sous les nouss de persió et de cubbeor. Enfin M. Gélis a montré que le roccella tinctoria lui-même pouvait sertir à la fabrication du tournesol, en faisant voir, par des expériences directes, que cette plante, exposée à l'action réunie de l'air, de l'urine putréfiée et de la chaux, ne produit que de l'orseille; tandis que par l'addition du carbonate de potasse ou de soude, il se produit une belle couleur bleue, qui est celle du tournesol.

Analyse du lowrasol en pain, par M. R. Kane. Il résulte de cette nablyse que les matières colorantes du tournesol sont rouges et non bleues (on le savait déjà), et que la couleur bleue est due à la combinaison de trois principes colorants nommés arolitanine, étythrolitanine, et éty-involtine, acte les slacifs du tournesol, qui sont la poisses ou la soude, la chaux et l'ammonlaque. Quand on rougit le tournesol par un acide, on ne fait que mettre en liberté est trois matières colorantes.

L'étyiroléine est demi-fluide, soluble dans l'éther et dans l'alcool avec une belle couleur rouge; cile est faiblement soluble dans l'eau; s'oalbie dans l'ammoniaque avec une magnifique couleur pourpre sans nuance de bleu; elle forme avec les oxides méculiques blancs des laques violettes. Elle n'est pas volatie. Elle est formée de (28 µ2 04, Cest de l'acide érythroléique (nage 82) avec moitié moins d'oxiciere.

L'érythroitimine est d'un ronge par. Elle est un peu soluble dans l'eau, vies soluble dans l'alcool. Le soluté saturé à chaud cristallise par refroidissement. Elle forme avec la potasse un soluté bleu, et avec l'ammoniaque un composé bleu lusoluble dans l'eau. Elle forme avec plusieurs oxides mélalliques des laques d'une belle couleur pourpre. Elle est composée de (28) 123 013 ou (28) 1270 24 110. C'ext le troisième degré d'oxidation d'un radical C<sup>8</sup> 1127 dont les deux premiers sout :

> L'érythroléine. . . .  $C^{26}$   $H^{22}$   $O^4$ L'acide érythroléique. .  $C^{26}$   $H^{22}$   $O^8$ L'érythrolitmine. . . . =  $C^{26}$   $H^{22}$   $O^{12}$

Tous trois paraissent dérivés de la roccelline de Kane ( $G^{26}$   $\underline{H}^{24}G^{6}$ ) qui , en perdant  $\underline{H}^{2}$   $O^{2}$ , se convertit en érythroléine , laquelle ensuite forme les deux autres en se combinant avec l'oxigène.

L'azolitmine est d'un rouge brun foncé et insoluble dans l'eau. Dissoute dans la potasse ou l'ammoniaque, c'est elle surtout qui forme le bleu particulier du tournesol. Elle ne diffère des deux orcéines de l'orseille que par une oxigénation plus avancée, ainsi qu'on le voit dans le tableau suivant.

Alpha-orcéine. . . C<sup>18</sup> H<sup>10</sup> Az O<sup>5</sup>
Béta-orcéine. . . C<sup>18</sup> H<sup>10</sup> Az O<sup>8</sup>
Azolitmine. . . . C<sup>18</sup> H<sup>10</sup> Az O<sup>10</sup>

# FAMILLE DES FOUGÈRES.

Plantes herbacées et vivaces, pouvant devenir ligneuses et arborescentes sous les tropiques; elles présentent alors le port d'un palmier. Leurs feuilles sont quelquefois entières : le plus souvent, elles sont profondément découpées, pinnatifides ou décomposées; toujours elles sont roulées en crosse ou en volute au moment où elles naissent de la tige. Les organes de la fructification sont généralement situés à la face inférieure des feuilles, le long des nervures ou à l'extrémité du limbe ; dans un certain nombre, la fructification est disposée en épis ou en grappes isolées des feuilles. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la fructification est dispersée sur les feuilles, généralement elle est groupée en petits amas de formes variées, nommés sores, tantôt nus, tantôt recouverts d'une membrane ou indusium, dont l'origine et le mode de déhiscence varient beaucoup également, et servent à caractériser les nombreux genres de cette famille. Ces amas sont formés par des capsules celluleuses. souvent pédicellées, nommées thèques ou sporanges, et qui paraissent entièrement composées de spores libres, retenues par un anneau circulaire qui se rompt avec élasticité pour leur permettre de se disperser (fig. 51). Lorsque la fructification est isolée des feuilles, elle se présente sous la forme de capsules bien différentes de celles ci-dessus décrites. et qui paraissent provenir du limbe des folioles supérieures qui aurait avorté, et qui se serait replié de manière à former chacun une coque à parois épaisses, pleine de spores libres. Par exemple l'osmonde commune.

Les fougères fournissent à la pharmacie leurs stipes souterrains on rampants, qui portent improprement le oun de raccines, et leurs feuilles. Ces deux parties sont douées de propriétés généralement assez différentes, les feuilles étant sourent pourves d'un aronne agréable qui permet de les employer en infusion béchique et adoucisante, tandis que la souche contient ordinairement un principe amer ou astringent, et un autre de nature luillesse et d'une odient forte et désagréable, qui un autre de nature luillesse et d'une odient forte et désagréable, qui FOUGÈRES. 85

jouit d'une propriété vermifuge très marquée. Cette souche contient aussi de l'amidon; mais il n'y a que les peuples les plus malheureux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui aient pu en faire leur nourriture habituelle. En Europe, cen'est que dans les temps de grande disette que ies habitants des campagnes y ont eu recours.

### Fougère mâle.

Nephrodium filix mas, Rich.; Polypodium filix mas, L. car. gen. Sporanges ou thèques pédicellées, à anneau vertical, fixées sur une veine gonflée au milieu du réceptacle; sores arrondis, disposés par séries sur la face inférieure des feuilles. Indusium réniforme fixé à la

feuille à l'endroit du sinus. Car. spéc., feuillage bipinné; pinnules oblongues, obtuses, dentées; sores rapprochées de la côte du milieu; stipe garni de paillettes (fig. 51).

La partie de la plante qui est employée en médecine porte communément le nom de racine; mais c'est plutôt une tige souterraine, une souche, enfin ce que Linné nommait stines. Cette souche est composée d'un grand nombre de tubercules oblongs, rangés tout autour et le long d'un axe commun: reconverts d'une enveloppe brune. coriace et foliacée, et séparés les uns des autres par des écailles très fines, soyeuses et d'une couleur dorée. La vraie racine de la plante consiste dans les petites fibres dures et ligneuses qui sortent d'entre les tubercules que je viens de décrire. L'intérieur de la souche est



d'une consistance solide; d'une couleur verdâtre à l'état récent et jaunâtre à l'état sec; d'une saveur astringente un peu amère et désagréable; d'une odeur nanséeuse.

La souche de fougère mâle a été analysée par M. Morin, de Rouen,

qui en a retiré, par le moyen de l'éther, une substance grasse d'un jaune brunâtre, d'une odeur nauséabonde et d'une saveur très désagréable. Cette substance, indépendamment de sa matière colorante (oblorophylle altérée?), était formée d'huile volotile odorante, d'étaîne et de stéarine. L'alcool appliqué au résidu épuisé par l'éther, en a extrait de l'oxide goldique, du tamini et du sucre incristallisable; l'ean a dissous ensuite de la gomme et de l'amidon; le résidu était formé de ligneux. Les cendres obtenues de la souche non traitée par les menstrues, étaient formées de carbonate et sulfate de potasse, chlorure de potassium, carbonate et phosphate de chaux, alumine, silice et oxide de fer. (Journ. de mbarm. L. X. D. 223.)

L'huile de fongère mâle paraît jouir d'une propriété anthelmintique et tenifuge très marquée; aussi a-t-on proposé plusieurs procédés pour l'obtenir; le plus simple cousiste dans l'emploi de l'éther appliqué à la racine pubérisée, par la méthode de déplacement (1).

On employait autrefois, concurremment avec la racine de fougère celle de deux autres plantes de la même famille, qui portaient l'une et l'autre le nom de fougère femelle; 'une est la petite fougère femelle (polypodium filix femina, L.; athyrium filix femina, R.); l'autre est la grande fougère femelle (pteris aquilina, L.). Ces espèces ne sont plus usifiées.

### Polypode commun , valencement Polypode de chêne.

Polypodium vulgore, L. Car. gén. Fructification réunie en groupes distincts, épars sur le dos des feuilles, non couverts d'un tégument.— Car. spéc. Feuillage pinnatifide; ailes oblongues, sous-dentées, obtuses; racine squameuse (fig. 52).

Ce que nous désignons sous le nom de racine polypode n'est, de même que dans la lougière, qu'une tige radiciónme, ou une souche. Cette souche récente est converte d'écailles jaunâtres, dont quelques unes subsistent après la dessiccation; séchée, elle est grosse comme un tuyan de plume, cassante, aplatie, offrant deux surfaces bien distinctes: l'une tuberculeuse, qui donnait nissance aux feuilles; l'autre

(1) Cette huile varie en couleur et en consistance suivant la partie de la souche d'où elle provient. La partie inférieure de la souche, celle qui est la plus ancienne et la plus éloignée de la pousse de l'année, fournit une huile brune, rick épaisse et l'une clouer fort désagretable. La partie supérieure de la souche donne une huile lirquide, d'une belle couleur verte et d'une odeur trè inn moiss désagretable. La peut être la plus active. J'ai reque de Genère, on l'Punile de fougére mâle est très usiète contre le ver solitaire, quelquefois de l'huile brune, le plus souvert de l'huile vertue, le plus souvert de l'huile vertue, le plus souvert de l'huile vertue, le plus souvert de l'huile vertue,

FOUGÈBES. 87

unie, est garnie de quelques épines provenant des radicules; du reste elle

est brune ou jaunâtre à l'extérieur, verte à l'intérieur, d'une saveur douccâtre et sucrée, mêlée d'âcreté, et d'un goût nauséeny : son odeur est désagréable et analogue à celle de la fougère. La sonche de polypode passe pour être laxative et apéritive. Elle contient, d'après l'analyse faite par M. Desfosses, de Besancon, de la qlu ou plutôt un corps complexe moitié résineux et moitié huileux, du sucre fermentescible, un corps analogue à la sarcocolle, une matière astringente, de la gomme, de l'amidon, de l'albumine, des sels calcaires et magnésiens, etc.



Souche de Calaguala.

D'après Ruiz, l'un des auteurs de la Flore péruvienne, le véritable calaguala est le stipe d'une fougère du Pérou, qu'il a décrite sons le nom de nolunodium calaquala; mais, même dans cette contrée, on lui substitue la souche de deux autres fougères, qui sont le polypodium crassifolium , L. , et l'acrosticum huacsaro , Ruiz. Suivant Ruiz , également, le vrai calaguala, dans son état naturel, est une souche cylindrique un peu comprimée, mince, horizontale, rampante et flexnense. converte sur sa surface inférieure par de longues fibres branchues , d'un gris foncé, et portant sur la face supérieure des feuilles disposées par rangs alternatifs. Elle est d'une couleur cendrée à l'extérieur, et couverte sur toute sa longueur par de larges écailles; à l'intérieur elle est d'un vert clair, et remplie de beaucoup de petites fibres. Après sa dessiccation, et lorsque les écailles ont été enlevées, elle est, à l'extérienr. d'un gris foncé ; tandis que l'intérieur est jaunâtre, compacte et offre une certaine ressemblance avec la canne à sucre. Le goût, qui est d'abord doux, est suivi d'une amertume forte et désagréable, jointe à une légère viscosité. Enfin , la racine , entièrement mâchée , offre une sorte d'odeur d'huile rance.

D'après cette description de Ruiz, je puis dire que je n'ai jamais vu le véritable calaguala, et je suppose que cette substance a dû être apportée bien rarement en France. D'ailleurs, on s'accorde généralement à penser que le calaguala venu en Europe est produit par l'aspidium coriaceum de Swartz, avec lequel on confoul de polypodium adiantiforme de Forster, et que l'on suppose, d'après cela, venir également dans les Antilles, à l'ile Bourbon, à la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il en soit de cette opinion, voici la description des racines de calaguala que j'ai en ma possession, et auxquelles je m'abstiendrai d'assigner aucue origine.

Promière espèce. Souche brune rougeatre à l'extérieur, et d'une prosseur variable depuis celle d'une petite plume jusqu'à celle du doigt : elle est flexueuse, ou contournée par la dessiccation; aplatie et marquée de rides profondes, lougitudinales; la surface en est unie et luisante sur toutes les parties profunientes exposées au frottement, tandis que les sillons sont remplis par des écailles fines et rougeatres. La face inférieure se recommaît à des pointes piquantes peu apparentes, qui proviennent des radicules, et la face supérieure à des chicots assez forts, durs et ligneux, qui sont formés par la partie inférieure du pétiole des feuilles. Ces chicots ne partent pas du mitieu de la face supérieure, mais



sont disposés alternativement d'un côté et de l'autre, sans suivre cependant une régularité constante. L'intérieur de la souche est d'un rouge pale et rosé comme la racine de historte. Sa saveur est douce, sans ancune astringence ni amertume; sa consistance est assez molle, et elle s'écrase facilement sous la dent. Les insectes la piquent assez promptement, et l'iode y démontre la présence de l'amidon. Au total, cette espèce de calaguala, représentée figure 53, a la forme d'une grosse racine de polypode commun.

Deuxième espèce (fig. 54). Souche brune à l'extérieur, grosse comme une forte plune, longue, droite ou un peu arquée; cylindrique et offrant sur un côté une nervure longitudinale qui donne naissance à de nombreuses radicules, dont il ne reste que des pointes ligneuses et piquantes. Tout le reste de la surface est convert de longues fibres lignenses, cylindriques, roides, dures et piquantes, couchées ou dressées le long de la souche commune : ces fibres sont évidemment la partie inférieure du pétiole des feuilles. L'intérieur de la souche est rougeatre,

Fig. 54.



très dur et très difficile à broyer sous la dent ; la coupe en est compacte , luisante et comme gorgée d'un suc desséché. La saveur est astringente , sans aucune amertume.

Je regarde comme appartenant à la même espèce une souche qui offre la même forme cylindrique, la même nevraure saillante inférieure chargée de radicules, et la même disposition des pétioles sur tont le reste de la surface du rhizome. Cependant cette sorte est encore plus dure et plus compacte, et les pétioles sont réduits à l'état de tubercules allongés non isolés du rhizome; même saveur astringente, dépourrue d'amertime.

Troisième espèce (fig. 55). Souche petite, de la grosseur d'une

Fig. 55.



plume, d'un gris rougeatre à l'extérieur, offrant une surface inférieure

plane, inégale ou creusée en goutière, et couverte de pointes radiculaires. La surface supérieure est bombée, demi-cylindrique, toute hérisée de tubercules courts, recourbés, couchés courte le rhizome, on formant le plus souvent avec lui un angle très marqué; l'intérieur est compacte, brundire, dur sous la deut, et d'une saveur très astringente. L'amertune manque dans toutes ces racines.

Vanquelin a soumis à l'analyse chimique la souche de calaguala (probablement la première espèce), et en a retiré les principes suivants, que j'énonce d'après l'ordre de leur plus grande quantité: unatière ligneuse, matière gommeuse, résine rouge, âcre et ambre; matière sucrée, matière aunglacé, matière colorante particulbre, acide malique, chilorure de potassium, chaux et silice. (Ann. chim., t. LV, p. 22.)

FAUX-CALAGUALA, CHAMPIGNON DE MALTE. J'ai trouvé une fois qui était formée par une plante très singulière nommée chémpignon de Malte, laquelle croît en plusieurs lieux du littoral de la Méditerranée. Cette plante naît sur les racines de plusieurs arbres ou arbrisseaux, à la manière des hypocistes et des orobranches. Elle est formée d'une simple



chaton non développé (fig. 56). Il possède une saveur astringente et légèrement acide. Il se ramollit dans l'air lumide, s'altère et devient la proie des insectes. Linné le regardait comme utile contre les hémorrlagies, le flux de sang, la dyssenterie, etc. On le prenait en pondre dans du viu ou du houillon.

#### Capittaires.

On a donné ce nom à des plantes appartenant primitivement aux genres adiantam et asplenium, telles sont le capillaire du Canada, le capillaire de Montpellier, le capillaire commun, le polytric, la sauvevie, le cétéroch et la scolopendre.

CAPILLAIRE DU CANADA. Adiantum pedatum, L. Car. gén. Sporanges disposées en sores marginaux, oblongs ou arrondis, pourvus d'un indusium continu avec le bord de la feuille et libre du côté inté-





ricur. — Car. spéc. Feuillage pédalé; rameaux à folioles pinnées, oblongues, incisées sculement sur la marge interne et représentant comme une moitié de feuille. Pétioles très glabres (fig. 57). Ce capillaire nous vient du Canada. Ses pétioles sont fort longs, ronges ou bruns et très lisses. Il se divisent à la partie supérieure en deux branches égales qui portent des ramifications du côté interne seulement; ¿ est ce qui constitue le feuillage pédalé. Les folioles sont touffres, douces au toucher, d'un beau vert, d'une odeur agrébale, d'une sareur douce un peu styptique : on en fait par infusion un sirop très rgréable et très usité. Il entre également dans la composition de l'élixir de Garus.

CAPILIAIRE DU MEXIQUE. Il y a quelques années que, pendant un temps assez long, le capillière du Canada avait complétement disparu du commerce. Alors on a tenté de lui substituer une autre espèce apportée du Mexique, l'adiantum trapeziforme, L. Ce capillaire est pourvue de pétioles ligneux longs de 60 à 100 continières, bramchas, très ramifiés, lisses et d'une couleur noire; les folioles sont alternes, rionbofdales ou trapeziformes, incisées et pourvues de sores sur les deux côtés opposés au pétiole; elles sont d'un vert foncé et comme noirrière, d'une cousistance ferme et très faciles à se détacher de la tige, ce qui présente un grand incouvénient pour le commerce. Mais à l'usage, ce capillaire un'a paru être aussi aromatique et fonrair des médicaments assis agréables que celui du Canada.

CAPILIAIRE DE MONTPELLIER. Adiantum copillus Veneris, L. Cor. spéc. Peuillage décomposé; folioles alternes, cunéiformes, pédiclélor. Se capillaire diffère des précédents par ses péloles gréles, louges au plus de 20 à 30 centimètres, portant de petits rameaux alternes, écartés, subdivisés eux-mêmes et munis de folioles cunéiformes, à deux ou trois lobes terminaux ou opposés au pétiole (fg. 56). Il croît surtout aux environs de Montpellier, dans les lieux humides et pierreux. Il a une odeur peu marquée et moins agréable que celle des deux précédents, et peut difficilement leur être substitué.

CAPILLAIRE COMMUN OU CAPILLAIRE NOIR, Asplenium adiantum niigrum, L. Car. yen. Sporanges fixées sur des veines transversales et rassemblées en sores linéaires. Indusium membraneux ne latéralement d'une veine et libre du côté de la côte médiane. — Car. spéc. Fronde sous-tripinnée, folioles alternes; foliolules lancéolées, incisées, dentées

Ce capillaire croît sur les murailles, et dans les lieux humides, an pied des arbres; il pousse des pétioles longs de 10 à 20 centimètres, garnis à leur partie supérieure de folioles profondément incisées, diminuant graduellement de grandeur jusqu'au sommet, et d'un vert très foncé. Il est peu usité.

POLYTRIC DES OFFICINES, Asplenium trichomanes, L. Car. spéc. Feuillage pinné; folioles obovées crénelées, les inférieures plus petites. Ce capillaire se distingue des autres par la petitesse de ses folioles, qui, sans être opposées, sont rangées comme par paire le long du pétiole, et qui sont presque rondes, légèrement crénelées, et très





chargées sur l'une de leurs faces d'écailles fauves qui couvrent la fructification. Il est peu employé dans la ville; mais les hôpitaux en consomment une assez grande quantité, comme succédanté des espèces précédentes. Il a peu d'odeur,

Sauve-vie, ou Rue des murailles, Asplenium ruta-muraria, L. Car. spéc. Feuillage alternativement décomposé; folioles cunéiformes crénelées.

CEFERACH, DAUBADE on DAUBADILLE. Ceterach officinarum, D.C.; Asplenium ceterach, L. Car. gén. Sparanges rassemblées en sores linéaires ou oblongs, dépourvis de véritable tégument, mais reconverts d'écailles qui en tiennent lieu. — Car. spéc. Feuillage pinnatifide: lobes alternes, conflueuts, oblus.

Cette plante pousse des pétioles courts, qui forment, à leur partie supérieure, comme une seule feuille découpée alternativement d'un

côté et de l'autre, jusqu'à la côte du milieu (fig. 59) cette feuille est chargée sur le dos d'un nombre infini d'écailles qui en couvrent entiè-

Fig. 59.



rement la fructification, et qui, lorsque la plante est sur la terre et Fig. 60. que le soleil frappe dessus, la font paraître



que le soleil frappe dessus, la font paraftre dorée, d'où lui sont venus ses deux derniers nous. Séchée, elle a une odeur agréable et une saveur astringente senbable à celle de la racine de fougère, par conséqueut assez désagréable. Le cétérach est fort vanté contre les maladies du poumon et les affections calculeuses de la vessie.

SCOLOFENDEE, scotloquendrium officinale Smith; 'esplenium scotlopendrium, L.—
Cor. gén. Sporanges réunies en sores géninés, placés sur deux veines contigués, et couverts de deux indusium comirents, s'ouvrant enfin par une ligue longitudinale.—Car. spéc. Fronde simple, cordée, ligulée, très entière; stipe vela (fig. 60).

Cette plante pousse, de sa souche, des feuilles pétiolées, très entières, longues,

vertes , luisantes. Ces feuilles présentent sur le dos deux rangs de lignes

parallèles, formées par la fructification. Elles ont une saveur douce et une odeur de capillaire assez agréable.

La scolopendre se nomme aussi langue de cerf, à cause de la forme de ses feuilles, qui a été comparée à celle de la langue d'un cerf. On l'emploie en infusion; elle entre dans la composition du sirop de rlubarbe composé, et des électuaires lénitif et catholicum composés,

### FAMILEE DES LYCOPODIACÉES.

Les lycopodiacées sont des plantes très rameuses, souvent étalées ou rampantes, toutes convertes de petites feuilles verticillées ou disposées en spirales, et portant en outre deux sortes d'organes, dont la nature et les fonctions sont encore incertaines. Tantôt ce sont des capsules globeluses ou réniformes, uniloculaires, s'ourant par une fente transversale, et renfermant un grand nounbre de granules très petits, d'abord réunis quatre par quatre, puis devenus libres par la destruction des cellules qui les avaient engendrés. Tautôt ce sont des capsules plus grosses, à 3 ou 4 valves, à 3 ou 4 loges, contenant seulement 3 ou 4 spores volumineuses. Ces deux espéces de capsules sont quedquebies feunies sur le même individu, et semblent jouer dans ces plantes le même rôle que les fleurs mâles et femelles, dans les végétaux monotiques et dioiques, et heaucoup de botanistes peusent que les petites capsules remplies d'une poussière jaune très fine, sont des anthères avec leur polder, et les autres des fleurs femelles.

Cette opinion très probable est corroborée par la nature chimique de la poussière jaune que nous nommons *Lycopode*, qui est semblable à celle du polleu des plantes phanérogammes.

Les lycopodiacées paraissent douées de propriétés très actives; l'herbe même de lycopodium clavatum est vomitive, et l'on rapporte que des paysans du Tyrol, ayant mangé des légumes cuits dans l'eau où avait macéré du lycopodium sélago, éprouvèrent des symptômes d'irresse et des vomissements.

Le l'ycopode officinal (lycopodium clacedum, fig. 61) croît surtont en Allemagne et en Suisse. Il se plait dans les bois et à l'ombre; il pousée des tiges très longues, rampantes, qui se ramifient prodigieusement en s'étendant toujours davantage sur la terre. Il s'élève d'entre ces ramifications des pédoncules longs comme la main, ronds et délies, portant à leur extrénité deux petits épis ey lindriques génuinés, qui sont composés de capsules réniformes, esselles, à deux valves. C'est dans ces capsules que se trouve contenne la poussière que nous nommons lycopode.

Le lycopode est une poussière d'un jaune tendre, très fine, très légère, saus odeur ni saveur, et prenant fen avec la rapidité de la poudre, lorsqu'on la jette à travers la flamme d'une bougie; de là lui est aussi venu le nom de soufre végétal, et l'usage qu'on en fait sur les théâtres pour produire des feux effravants mais peu dangereux.

1.e lycopode est employé en pharmacie pour rouler les pilules, et, par suite, empêcher qu'elles n'adhèrent entre elles; on l'emploie aussi avec succès pour dessécher les écorchures qui surviennent entre les cuisses des enfants.

Le lycopode, jeté sur l'eau, reste à sa surface; par l'agitation, une partie tombe au fond; par l'action du calorique, tout se précipite, et l'eau acquiert une saveur circuse, et contient une assez grande quantité





de mucilage susceptible de se prendre en gelée par la concentration, comme celui du lichen.

L'alcool pénètre sur-le-champ le lycopode, et la poudre tombe au fond. A l'aide de la chaleur, on obtient une teinture légère que l'eau blandit. La teinture alcoolique, rapprochée et précipitée par l'eau, donne ensuite un extrait dans lequel la saveur et la fermentation, à l'aide de la levure, indiquent la présence du serce. L'éther, versé sur du lycopode, se coloire en jaune-verdâtre; cette teinture, mélée d'alcolo et d'eau, laisse précipiter de la circ. Enfin la partie du lycopode insoluble dans ces différents menstrues, et qui équivant aux 0,89 de la poudre primitive, est jaune, pulvérolente, combustible, presque semblable au lyco-

pode lui-même. Ce résidu constitue un principe organique azoté nommé pollénine, dégageant de l'ammoniaque par la potasse caustique, susceptible de se putréfier lorsqu'il est humide, et de se convertir en une sorte de fromage.

Le lycopode est souvent falsifié, dans le commerce, par du talc (craie de Briancon) ou par de l'amidon. Pour reconnaître le premier, on peut battre dans une fiole, avec de l'eau, la substance falsifiée; par le repos, le lycopode vient surnager en très grande partie, tandis que le talc se précipite. L'amidon se connaît, soit en traitant directement le mélange par de l'eau iodée, soit en faisant bouillir le lycopode falsifié avec de l'eau, et versant dans la liqueur fiitrée un soluté d'iode, qui la colore en bleu foncé dans le cas de la présence de l'amidon.

Le lycopode paraît aussi avoir été falsifié avec le pollen de plusieurs végétaux; et notamment avec celui des pins et des sapins, du cedre ou des typha. Je ne pense pas que cette falsification, qui serait au reste peu importante, soit aussi commune qu'on l'a supposé. Quant à moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Dans tous les cas, il est facile de la reconnaître à l'aide du microscope, de même que les deux falsifications précédentes. à cause des caractères physiques très tranchés et très uniformes du lycopode.

Le lycopode mouillé avec de l'alcool, et vu au microscope, est essentiellement formé de granules isolés qui sont à peu près des sections de sphères formées par trois plans dirigés vers le centre (fig. 62). Il est très rare qu'on trouve ces grains réunis, mais ils affectent différentes

Fig. 62.

















très imparfaitement transparents, formés d'un tissu cellulaire dense, granuleux à leur surface, et de plus munis dans l'intervalle des cellules de très petits poils ou appendices terminés en massuc. Le pollen des conifères est plus jaune que le lycopode et en parti-

cules moins fines. Celui du pin, vu au microscope, affecte nn grand nombre de formes bizarres (fig. 63), qui me paraissent résulter de la soudure de trois granules, dont un mitoyen, généralement plus volumineux, et deux autres plus petits, placés comme en aile aux extrémités du premier; de plus, le grain du milieu offre presque toujours une tache opaque, à bords irréguliers, que je considère comme le vestige d'un 11.

quatrième granule avorté. Tous ces granules sont formés de tissu cellulaire, et sont dépourvus d'appendices superficiels.

Fig. 63.



Le pollen de cèdre m'a paru être formé quelquesois de trois granules distincts accolés (fig. 64); mais le plus souvent les granules sont telle-

ment soudés ou continus, que les grains paraissent formés d'une seule masse de tissu cellulaire, de forme elliptique, et renflée anx deux extrémités.

Le pollen de typha est d'un jaune foncé, en pondre assez grossière,

Fig. 65.



non mobile, comme celle du lycopode, et à peine inflammable. Il paraît toujours formé, au microscope, de quatre granules soudés, tantôt nus, tantôt recouverts d'une enveloppe membranense, transparente (fig. 65).

# FAMILLE DES ÉQUISÉTACÉES.

Les seules plantes qui nous restent à mentionner, parmi les cryptogames foliacées (acotylédones acrogénes), et qui, à mesure que nons approchons davantage des phanérogames, montrent des organes de fructification plus distincts, sont les préles, végétaux d'un port tout particulier, que Linné avait compris dans la famille des fougères; mais qui forment aujourd'hui un groupe séparé, et dont le nom latin equisetum (crin de cheval) leur a été donné à cause d'une certaine ressemblance de forme avec la queue d'un cheval.

Ce sont des plantes d'une organisation semblable (les colomites) qui ont paru des premières à la surface du globe, lorsque le refroidissement et la solidification des couches superficielles permirent aux êtres organisés de s'y développer. Ce sont elles qui, par leur profusion et leur aille gigantesque, ont formé, après leur enfousissement, ces amas considérables que la chaleur centrale, jointe à une forte pression, a dans la suite convertis en houille. Les prelès d'aujourd'hin, faibles restes de cette végétation primitive, n'offrent guêre plus de 2,5 à 3,5 mètres de hauteur sons la zone torride, et de 0,66 à 1 mètre ou 1+2,0 dans nos climats. Elles se plaisent dans les marécages, sur le bord des rivières et dans les prairies hunides, où elles nuisent aux bestiaux par leur qualité fortement dirurétique.

Les preles sont des plantes herbacées, vivaces, à tiges simples ou ranœuses, creuses, striées longitudinalement, très rudes au toucher. Elles sont entrecoupées de nœuds, dont chacun est entouré par une gaine fendue en un grand nombre de lanières, et donne souvent naissance à



Fig. 66.

Fig. 63.

des rameaux verticillés, filiformes et articulés comme la tige principale. La fructification est portées une ées rameaux particuliers et constitue un épi ou un chafon cylindrique terminal (fig. 66), tout couvert de réceptacles particuliers, verticillés, stiptiés, terminés par un écusson pelté. Celui-ci (fig. 67) porte inférieurement de six à buit capsules uniloculaires, déhiscentes du câté interne par une fente longitudinale, et pleine de petits corpuscules vers et aphériques (fig. 68), autour desquels sont enroulés quatre filaments partant de leur base, et terminés par un rendement en forme de unassue. On suppose que ces quatre rendements sont

des anthères.

# VÉGÉTAUX ACOTYLÉDONÉS.

incipale espèce de prêle d'Europe est la prêle d'hiver (equiscientale), qui s'élère à la hauteur de 1 mètre à 1 mètre 1/2, et Tuli a la tige dure et les articulations très écartées, ce qui permet que l'on s'en serve pour poir les ouvrages d'ébénisterie et même les métaux. Cette dureté de la prêle est due à ce que son épiderme est incrusté de silice. Davy, en poussant au chalumean un fragment de prêle d'hiver, en a obtenu un globule de verre transparent. Plus récemment, M. Braconnot a extrait de la prêle livoriatie un acide particulier, aqued il a donné le nom d'acide équisétique. Mais, d'après M. Victor Regnault, est acide est identique avec l'acide pyromalique de M. Braconnot (acide malcique de Pelouze), obtenu en distillant de l'acide malique pur à une température de 180 à 200 degrés (Ann. de chim. et phys., 2° série, 1. LXII, p. 208).

La prêle a été conseillée comme diurétique et emménagogue; elle doit être employée avec une certaine réserve.

# GROUPE DES RHIZANTRÉS.

Ce groupe ne renferme que des plantes très extraordinaires, vivant sur la souche d'autres végétaux, composées de tissu cellulaire, avec quelques vaisseaux en spirale imparfaite. Elles sont généralement pourvues de feuilles squamiformes, imbriquées, privées de vaisseaux et de stomates; les fleurs sout hermaphrodites ou unisexuelles; le fruit est à une ou plusieurs loges, et renferme un grand nombre de semences dépourvues d'embryon et uniquement fornuées d'un tissu cellulaire rempil de spores. Ce groupe comprend trois familles, dont la première, celle des balanophorées a été précédemment citée à l'occasion d'une de ses espèces, le eynomorium coccineum, qui est quelquefois substituée par fraude au calaquala.

La seconde famille, celle des rafflésiacées, renferme des plantes qui sont presque uniquement formées d'une fleur colossale, entourée de larges écailles. La troisième, celle des cytinées, coutient l'hypociste (cytinus hypocistés), pelite plante parasite, épaisse et charune, qui croit dans le midi de la France, en Espagne, en Italie, en Turquie et dans l'Asio-Mineure, sur la racine des cistes, ainsi que l'indique son nom. On en obtient un extrait astringent, dit une d'hypociste, qui n'est plus guère employé que pour la thériague.

Sue hypociste. — Pour ohtenir ce suc, selon les nus, on pile les baies de la plante; selon d'autres, la plante entière, et on en exprime le suc, que l'on fait épaissir au soleil jusqu'à ce qu'il soit tout à fait solide. Suivant d'autres encore, on préparerait cel extrait par macération et décoction dans l'eau, et par évaporation de la liqueur au moyen du feu.

Le vrai suc d'hypociste a une forme toute particulière; il est en uasses de 2 à 3 kilogranmes, formées par la réunion de petits pains orbiculaires du poids de 30 grammes environ, qui sont devenus diversement anguleux en se soudant les uns avec les autres, et qui se distinguent encore dans la masse par leur surface propre, qui est grisàrre; du reste, cet extrait a une cassure noire et loisante, et une saveur aigreleute et astringente. Il est souvent altéré dans le commerce avec du seu de réglisse, qui lui communique sa saveur douceitre particulière.

# QUATRIÈME CLASSE.

Végétaux monocotylédonés.

### FAMILLE DES ABOÏDÉES.

Plantes vivaces, herbacées, dont les fleurs, le plus souvent unisexuées, sont réunies sur un spadice unique et ordinairement enveloppées par une spathe. Ou les divise en deux tribus principales (1):

- 4º Les aracées ou colocasiées, dont les fleurs sont dépourroes d'écilles et séparées sur le spadice, de manière que les fleurs femelles ou les pistils en occupent la partie inférieure, les fleurs màles ou les étamines la partie noupene, la partie supérieure restant nue. Genres arisavam, biaram, aram, dracemelus, colocaina, collodium, aram, dracemelus, colocaina, collodium.
- 2º Les callacées ou orontincées, dont les étamines sont disposées autour des pistils, de manière à former des fleurs hermaphodites qui peuyent être nues, comme dans le genre calle, ou munies d'un périgone régulier, comme dans les genres pothos, dracontium, orontium, acorus.

### Racine d'Arum.

(Nom vulgaire: Genet, on Pied-de-Feau,)

Arum vulgare, Lamarck; A. maculatum, L. (fig. 69). Cette plante croît en France dans les lieux ombragés; la racine est formée d'un tubercule ovoïde de la grosseur d'un marron, garnie de radicules à la naissauce

(1) Les pistiacées, que beaucoup de bolanistes réunissent aux aroïdées, doivent plutôt en être séparées, pour former une famille distincte plus rapprochée des lemnacées ; je ne parlerai d'ailleurs ni des unes ni des autres. des tiges, qui partent de différents points de la surface, et qui produisent d'autres tubercules succédant au premier, l'année d'après. Ces tubercules sont jaunâtres au dehors, d'un blanc d'amidon en dedans, d'une saveur âcre et caustique; les feuilles sont toutes radicales, longuement





pétiolées, hastées, extières, offrant, contrairement à celles dies autres monocoyfédones, des nervures latérales diversoment anastomosées. Ces feuilles sont tamôt entièrement vertes, tamôt veinées de blanc ou de violet foncé, ou tachetées de noir. La fleur est composée d'une spothe en torme d'oreille d'ane, verdâtre en debors, blanche en dedans, du centre de laquelle s'élère un support ou spudice, pourpre, un et renfle en forme de massue dans sa partie supérieure, convert d'étamines au milieur, et pistilière inférieurement. On remarque, comme un phénomène inféressant de physiologie végétale, que ce spadice s'échauffe d'une manière très sensible au moment de la fécondation. (Le même phénomène s'observe sur l'aram italicum, qui est plus grand dans toutes ses parties que l'arun vulgaire, et dont le spadice est jamaître.) Les fruits

sont des baies globuleuses , rapprochées en une grappe serrée , uniloculaires et polyspermes.

La racine d'arum, telle que le commerce la fournit, est assez géneralement ovoïde comme dans l'état récent, ayant depuis la grosseur d'une aveline jusqu'à celle d'une petite noix. Elle est mondée de son épiderme, blanche à l'intérieur, jaunâtre par places au dehors, d'une odenr presque nuile.

Cette racine, lorsqu'elle n'est pas trop ancienne, jouit encore d'une àcreté bribante, et cependant le principe caustique de la racine d'arun, de même que ceux du manibot et d'artner ségétanx à la fois 'arun, et véncieux, peut se détruire par la torréfaction et la fermentation: il me faut donc pas s'étonimer si Lemery annonce qu'on a essayé d'en faire du pain dans les temps de dissette.

D'après Murray la racine d'arum 'contient deux sucs différents; un iliteux, et l'autre aqueux beaucoup plus âcre que le premier. Murray ajoute 'également, d'après Gessner, que le suc exprimé de la racine récente verdit le sirop de violettes et est coagulé par les acides. M. Duogu, pharmacien à Astafort, ayant voulu vérifier ces faits, n'a obtenu de la racine d'arum pilée dans un mortier, qu'un suc blanchire, très cipais, tenant beaucoup d'aimdon en suspension, presque entièrement dépourvu d'âcreté. Ce suc filtré n'était pas coagulé par les acides et ne verdissait pas le sirop de violettes; il rougissait au contraire le papier de tourness (Jaunn. de pharma, XII, 157).

# Raeine d'Arum-Serpentaire ou de Serpentaire commune.

Avum dracuaculus, L. Dracuaculus vulgaris, Schott. Cette plante croît surtout dans le midi de la France; elle est plus grande dans toutes ses parties que la précédente et s'en distingue par ses feuilles pédalées et à folioles lancéolées, par sa hampe tachetée de noir comme la peau d'un serpent. La spathe est fort grande, blanchâtre au dehors, d'un rouge foucé en dedans, et le spadice est brun. La racine est sous la forme d'un pain orbiculaire, de 5 à 8 centimètres de diamètre, portant à la surface supérieure un collet écailleur et des radicules. On nous envoie cette racine séche du Midi, et elle est presque la seule que l'ou débite adjourd'hui comme la racein d'arun. Elle en différe, cependant, en ce qu'elle est bien moins âcre et moins active; que son volume est beaucoup pius considérable; qu'elle a la forme de rondelles plates, ou de pains orbiculaires, sur la face supérieure desquels on observe encore des vestiges concentriques d'écailles foliacées; l'intérieur est d'un blanc d'amidion.

Arum triphyllum, ou arum à trois feuilles (urissema triphyllum,

Schott). Cette espèce croît dans la Virginie et au Brèsii. L'École de pharmacie en possède la racine envoyée par M. E. Durand, de Philadelphie. Elle a la forme de rondelles droites on obliques, larges de 25 à 10 millimètres, épaisses de 15 à 20; elle possède du reste tous les caractères de la racine d'arum vulgaire.

Plusieurs autres aroidées sont à citer pour leurs propriétés mutritires ou vénéneuses. Parmi les premières, il faut compter la colorase d'Écque que que concessia, L.; colocasia mutiquorum, Schott), et le chou caroibe (arum esculentum, L.; colodium esculentum, Nent.), dont les feuilles et les racines sont également employées comme aliment. Parmi les secondes, je nommerai l'arum seguinum des Antilles (dieffenbachia seguina, Schott), qui a l'aspect d'un bananier, mais dont l'Odeur est repousante, et dont le sub crible et corrode la peau. La fleur de l'arum muscinorum, L., répand également une odeur cadarércuse qui attire les moucles; mais elle est garné à l'intérieur de longs poils plongeant vers le fond du cornet, qui retiennent l'insecté imprudent qui s'y est précipité. Dans le nord de l'Europe, on mange les feuilles du ealla palustris; le d'arcontium pertissum (monstera pertus, Schott), au contraire, est employé comme vésicatoire par les Indiens de Démérari.

## Racine d'Acore vral.

Acorus calamas, L. L'acore (fig. 70) est une plante vivace qui croît dans les lieux humides et marcageux, en Burope, dans la Tartarie et dans les Judes; on la cultive anssi dans les jardins. Ses feuilles ressemblent à celle de l'iris, mais sont plus étroites, plus droites et à deux tranchants; elles sortent immédiatement de la partie supérieure de la racine, et parmi elles s'élère une hampe, de laquelle sort un long épi serré de fleurs hermaphrodites, au-delà duquel s'élère la feuille étroite de la hampe prolongée. Chaque peitte fleur est munie d'un périgone unique composé de six écailles, de six étamines attachées au périgone, et d'un ovaire surmonté d'un stigmate sessile. Le fruit devient une cansule en pramide trizone renversée.

La racine d'acore est grosse comme le doigt, articulée et couchée obliquement à la superficie de la terre. Telle que le commerce nons la donne, elle est spongieuse, et d'une sécherese variable, suivant l'état hygrométrique de l'air, elle est d'un fauve clair à l'extérieur, d'un blauc rosé à l'intérieur, d'une odeur très suave. Elle offre deux surfaces bien distinctes : l'une, inférieure, garnie de points noirs d'où partaient les radicules; l'autre, marquée de vestiges transversaux d'où s'élevaient les fenilles. Il funt la choisir novelle et non nivuée des vers.

Trommsdorff a soumis cette racine fraîche à l'analyse et en a retiré

sur 64 onces : 15 grains d'une huile volatile plus légère que l'eau , 1 once d'inuline , 9 gros de matière extractive , 3 onces 1/2 de gomme , 1 once 1/2 de résine visqueuse , Fig. 70.

13 onces 6 gros de matière lignense, 42 onces d'eau (Ann. de chim., t. LXXXI. p. 332).

Il est douteux que la racine d'acore contienne de l'inudine, principe qui paraît n'appartenir jusqu'ici qu'anx plantes synanthérées. D'ailleurs la racine d'acore noircit par le contact d'une dissolution d'iode, et ce fait seul prouve qu'elle contient de l'amidno

La racine d'acore vrai est ordinairement demandée et livrée dans les officines sons le nom de calamus aromaticus: mais elle est bien différente du calannes acomaticus des anciens : celui-ci était la tige odorante et amère d'une plante des Indes, de la famille des gentianées. Enfin il convient de toujours désigner la racine qui fait le sujet de cet article sons le nom d'acore vrai, pour la distinguer de la racine d'une espèce d'iris, que la ressemblance de ses fenilles avec l'acore a fait nommer iris pseudoacorus, c'est-à-dire iris fouxacore.



## FAMILLE DES CYPÉRACÉES

Végétaux herbacés croissant en général dans les lieux humides et sur le bord des rivlères. Leur tige est sourent triangaliare, manie de fenilles engaînantes, longues, rubanées, et dont la gaine est entière et non fendite, caractère qui les distingue des graminées. Les fleurs sont hermaphrodites ou unisexuées, disposées en histories courts, composées cha-

cune d'une écaille à l'aisselle de laquelle on trouve généralement trois étamines et un pistil composé d'un ovaire uniloculaire et d'un style à trois stigmates fififormes et velus. On trouve souvent autour de l'ovaire des soies hypogynes qui tiennent lieu d'un périanthe, on une glumelle en forme d'uncéole et persistante. Le fruit est un askose, c'est-à-dire qu'il est supère, monosperme, indéhiscent, 'pourvu d'un péricarpe distinct du tégument propre de la graine. Il est un ou entouré par l'urcéole. L'éndosperme est farineux.

Les cypéracées forment une famille très naturelle et très voisine des graminées; elle ne comprend aucune plante dangereuse. Ses fruits farineux pourraient servir à la nourriture de l'homme s'ils étaient plus abondants. L'herbe verte contient peu de mattère nutritire et les aniaux en fout peu de cas. Pluseure sepéces ont été employées coume diurétiques et diaphorétiques. Trois espèces, surtout, ont été considérées comme déclinales, et une comme alimentaire.

## Bacine de Souchet long.

Cyperus longus, L. Car. gén. Épillets multiflores, à glumes distiques inbriquées, les inférieures vides et quelquefois plus petites. Périgone nul, 3 étamines, ovaire surmonté d'un style à 3 stigmates.— Car. spéc. Chaume fenillu; ombelle feuillue, surdécomposée; épillets fasciculés, atternes. Iniéaires.

Le souchet long croît en France et en Italie, dans les lieux marécageux. Sa racine est composée de jets traçants, de la grosseur d'une plume de cygne, marqués d'anneaux circulaires et pourrus, de distance en distance, de renflements oblongs qui dounent naissance aux tiges. L'épiderme est d'un brnn noirâtre; l'intérieur est rougeâtre, d'apparence ligneuse; la saveur est amère, astringente et aromatique. La racine respirée en masse présent une faible odeur de violette. On en rofranzit autrelois une eau distillé aromatique : elle n'est plus usitée.

## Raeine de Souchet rond.

Cyperus rotundus, L. Cette plante vient dans le midi de la France et en Orient. Elle se distingue de la précédente, surtout par sa racine, qui est formée de tubercules voivides gros comme de petites noix, quelque-fois très rapprochés, mais le plus souvent séparés par une radicule longue, ligeuse, traçante et déliée. Les tubecules, qui donnent naissance aux tiges, sont marqués d'anneaux circula res et parallèles, et sont pourvus d'une écorce presque noire, fibreuse et foliacée; l'intérierre ets blanchâtre, spongieux, aussi désagréable à maleur que du liège; la saveur est légèrement aromatique; l'odeur assez douce, mais faible.

### Souchet comestible.

Cyperus esculentus, L. Cette espèce est originaire d'Afrique; on la cultive dans le midi de l'Europe. Sa racine se compose de radicules déliées qui portent à l'extrémité un tubercule ovoide, de la grosseur d'une olive. Ce tubercule est marqué d'anneaux circulaires et présente à la partie inférieure un petit plateu couvret de fibrilles. Il set jaune en delors, blanc en dedans, d'un goût dour, sucré et huileux, comme celui de la noisette. Il contient de l'huile et forme une émulsion lorsqu'on le pile avec de l'ean. C'est une véritable amande souterraine, ainsi que l'exprime son nom allemand (erdmandel). Le souchet comestible est nourrissant, restaurant et proper, dit-on, à excitet l'appétit vénérien. Lemery l'a décrit sous le nom de trasi ou souchet sultan. Lobel l'a figuré dans ses Observations, page l/1, figure 2. Il porte dans le nord de l'Afrique le nom de hobel-cassis.

M. Busseuil a rapporté en 1822, du fort de la Mine, sur la côte de Guinée, une variété de souchet comestible qui est en tubercules plus gros que le précédent, arrondis, à épiderme noirâtre, d'un goût assez doux, mais un peu spongieux sous la dent. M. Lesant, pharmacien à Nantes, qui en a fait l'analyse, en a retiré un sixième d'huile fixe, de la fécule, du sucre, de la gomme, de l'albumine, etc. (Journ. pharm., t. VIII, p. 497.)

C'est aux souchets qu'appartient la plante nommée propprus (cyperus propyrus, L.), avec laquelle les anciens peuples d'Égypte et de Syrie, et par suile les Grees et les Romains, fabriquaient leur papier. Cette plante est remarquable par sa tige, qui est au moins de la grosseur du bras, triangulaire au sonmert, et haute de 2 mètres 1/2 à 5 mètres. On divisait cette tige en feuillets très minces que l'on appliquait à angle droit, les uns sur les autres, comme on le pratique encore en Chine. Aujourd'hui même en Europe, c'est principalement avec la tige des cypéracées que l'on prépare, mais par un procédé différent, le papier dit de Chine, qui sert à l'impression des gravares de prix.

# Raeine de Carex des Sables (fig. 71).

Corex arenaria, L. Car. gén. Épis diclines, androgynes ou dioiques. Épillets uniflores, Fl. máles: t glume, 2 on 3 étamines. Fl. femelles: 2 glumes dont l'extérieure est semblable  $\lambda$  celle de la fleur mále; l'intérieure forme une urcéole qui enveloppe l'ovaire. Le fruit est un aksose trigone renfermé dans l'urcéole. — Car. spéc. Épis androgynes composés; épillets alternes, entassés; les supérieurs mâles, les inférieurs

femelles; 2 stigmates; capsules ovales, marginées, bifides, dentées, ciliées; channe courbé en arc.

Le carex arenaria ou laiche des sables, croît principalement dans les sables, sur le bord de la mer, en France, en Hollande et en Allemagne. Il pousse des rhizomes traçants et fort longs qui sont utiles,





surtout en Hollande, pour donner de la solidité aux dunes. Ces rhizomes ayant été usités en Allemagne, comme succédanés de la salsepiareille, ont reçu le nom de salsepareille d'Allemagne. Ils sont de la grosseur du gros chiendent, articulés, mais à nœuds non proéminents, et couverts de fibres déliées qui sont un débris des écailles foliacées qui entourent chaque inœud. Ils sont rougedires au dehors, blanchâtres et fibreux en dedans, d'une saveur douceâtre, un peu désagréable et analogue à celle de la fongère. On leur substitue souvent les rhizomes d'autres carex, et spécialement celui du C. hirta, L.

## FAMILLE DES GRAMINÉES.

Plantes herbacées, plus rarement ligneuses, dont la tige, nommée chaume, est fistuleuse à l'intérieur, entrecoupée de nœuds pleins et GRAMINÉES. 109

proéminents, d'oin naissent des feuilles alterues et distiques à pétioles engaînants. La gaîne, qui se prolonge d'un nœud à l'autre, est fondue dans tonte sa longueur; le limbe est étroit, rubané, à fibres longitudinales et parallèles; à la réunion de la gaîne et du limbe se trouve un bord saillant sous la forme d'une lame membraueuse ou d'une rangée de pois , auquel on donne le nom de liquie.

Les fleurs sont disposées en épis et en panicules plus ou moins rameuses. Elles sont solitaires ou réunies plusieurs ensemble en petits groupes qui portent le nom d'épillets. A la base des épillets ou des fleurs solitaires, on trouve deux braetées éeailleuses (squame) presque de niveau, l'une externe, l'autre interne, formant ensemble ce qu'on appelle la glume. La bractée interne manque quelquefois, comme dans l'ivraie. Chaque fleur est pourvue en outre d'une enveloppe particulière nommée bâle ou glumelle, formée de deux paillettes (paleæ) dont une inférieure et externe, plus grande, carénée, est souvent munie d'une arête dorsale et terminale, et dont l'autre, interne, porte deux nervures dorsales et représente deux sépales soudés par leurs bords contigus; car ces deux paillettes, dont une double, formant ensemble la glumelle, répondent au périanthe externe de la fleur des autres monocotylédones. Plus à l'intérieur encore, et tout auprès des organes sexuels, se trouve une dernière enveloppe ou périanthe interne, nommée alumellule, formée par un verticille de trois écailles courtes nommées naléoles, mais dont l'interne manque le plus ordinairement. Les étamines sont hypogynes, le plus souvent au nombre de trois, rarement de deux (flouve), quelquefois de six (riz), très rarement plus. Les authères sont linéaires, à deux loges séparées par les extrémités. L'ovaire est uniloculaire, uniovulé, marqué sur le côté interne d'un sillon longitudinal et surmonté par deux styles distincts ou plus ou moins soudés, terminés chacun par un stigmate plumeux. Le fruit est un cariopse nu ou enveloppé par la glumelle. L'embryon est placé à la face inférieure et externe d'un gros endosperme amylacé,

La famille des graminées compose le groupe le plus naturel, le plus nombreux et le plus répandu du règne végétal. Elle ne renferme qu'un petit nombre de plantes dangereuses ou douées de propriétées actives, telles que l'ivraie (lottium tematentum), dont les fruits mélés aux céréales causent des vomissements, l'ivresse et des vertiges. La mélique bleue (molinia carvalea, Monch.), qui croît aussi en Europe, dans les près humides et dans les forêts, devient dangereuse pour les bestaux vers l'époque de sa floraison. Le festuce quadvidentata, Kunth, fréquent à Quito, est très vénéneux. Le rhizome du bromus purgans, L., qui croît dans l'Amérique septentrionale, et celui du bromus cultarivus, très conna au Chili sons le nom de guiton, sont fortement nur-

gatifs. Plusieurs espèces d'andropogon sont très aromatiques et riches en huile volatile. Mais le nombre de ces plantes est très borné, et presque toutes les graminées sont éminemment nutritives et salubres. Ces propriétés sont surtout remarquables dans les fruits, qui sont principalement formés d'amidon, d'albumine, de glutine, de soucre, etc., et qui servent à la nourriture de l'homme et des animaux dans toute l'étendue du nonde.

Si des fruits nous descendons aux tiges, nous y trouverons une semblable uniformité de principes, et principalement du sucre, qui abonde non seulement dans la canne à sucre, mais eucore dans les tiges du bambou, du sorgho, du mais, dans les rhizomes du chiendent et dans la plupart des autres.

## Racine de chlendent.

On emploie sous ce nom les rhizomes traçants de deux plantes différentes: l'une est le chiendent pied-de-poule (cynodon dactylon, Rich.; paspalum dactylon, D.C.; panicum dactylon, L.); l'autre est le chiendent commun ou petit chiendent (triticum repeus. L.).

Car, gén, du cynodon dactylon. Épillet contenant une fleur inférieure hernaphrodite sessile, et une fleur supérieure réduite à l'état d'un pédoncule tubulé qui manque même quelquefois. Glume à 2 écailles carénées dépourrues d'arête, la supérieure embrassant l'inférieure. Glumelle formée de 2 écailles, l'inférieure carénée, pointue, dépourvue d'arête ou mucronée; la supérieure à 2 nervures dorsales. Glumellule à 2 paléoles charmues, souvent soudées. S'étamines; ovaire sessile; 2 style terminaux; stigmates plumeux; cariopse libre. — Car. spéc. Épis digités ouverts, garuis de poils à la base intérieure; jets traçants.

Cette plante croît à la hauteur de 30 à 40 centinétres; ses jets tracats sont très longs, de la grosseur d'une plume de corbeau, cylindriques et entrecoupés d'un grand nombre de nœuds. De chacun de ces nœuds naissent ordinairement 3 écailles embrassantes qui recourrent l'intervalle de 2 nœuds. Sous ces écailles est trouve un épiderme dur, jaune, vernissé, et à l'intérieur une substance blanche, farincuse et sucrée.

Car. gén. du triticuna repeus. Épillets multiflores, à fleurs distiques; glume à 2 écailles sous-égales, nues ou pourvues d'arête; glumelle à 2 paillettes, dont l'inférieure nue, mucronée ou pourvue d'arête; la supérieure bi-carênée, à carênes aiguillonnées-ciliées; glumellule formée de 2 paédeles entières, souvent ciliées. 3 étamines; ovaire sesale poilu au sommet; 2 sügmates terminaux, plumeux. Cariopse libre ou soudé aux paillettes de la glumelle. — Car. spéc. Glumes quadriflores, subulés, armés d'une arête; feuilles balanes.

Ge chiendent s'élève à la hauteur de 60 à 100 centinètres; ses jets trançants sont très longs, moins gros que ceux du précédent, platroits, moins noueux et plus rarement entourés d'écailles foliacées. Par la dessiccation, ils deviennent anguleux et presque carrés. Ils sont moins farineux à l'intérieur et ont une saveur sucrée un peu plus prononcée.

Les rhizomes de chiendent sont adoucissants et apéritifs étant employés en tisane ou en extrait. La tisane se prépare par décoction avec le rhizome mondé de ses radicules et de ses écailles et contusé; l'extrait est obtenu par infusion.

## Racine de canne de Provence ou de grand roseau.

Arvado douze, L. Égillets contenant de 2 à 5 feurs distigues, hermaphrodites, celle du sommet languissante. Glume à 2 écailles carénées, aïgués glumelle à 2 paillettes, l'inférieure bifide au sommet, pourvue d'une arête courte, soyeuse à la base; la supérieure plus courte, bicarénée. Glumellue formée de 2 paléoles charmes; 3 étamines; ovaire sessile, glabre; 2 styles terminaux allongés; stigmates plumeux. Cariopse libre.

Ce roseau s'élère à la hauteur de 2"-,5 à 3"-,5. Ses tiges , noueuses et creuses, servent à faire des instruments à vent; ses feuilles sont larges de 5 centimètres , longues de 60 centimètres , lisses , un peu rudes sur les bords; ses fleurs forment une belle panicule , purpurine et un peu dense; sa racine est longue, forte, charmue, d'une saveur légèrement sucrée. On nous l'apporte séche du midi de la France, et surtout de la Provence; ce qui est cause qu'on la preservi ordinairement sons le nom de racine de came de Provence. Elle est coupée par tranches on en nom de racine de came de Provence. Elle est coupée par tranches on en ronçous de diverses grosseurs; inodore, d'un blanc jundire à l'intérieur, spongieuse et cependant assex dure. Elle est recouverte d'un rjoilerue jaune, Inisant, coriace, ridé longitudinalement, et marqué transversalement d'un grand nombre d'anneaux. Elle n'a presque pas de

M. Chevallier, ayant analysé la racine de canne, en a retiré, entre autres produits, une matière résineuse qui a une saveur aromatière analogue à celle de la vanille, et avec laquelle il a aromatisé des pastilles qui se sont trouvées très agréables au goût (Journ. de pherm., t. III., p. 246.).

Le même chimiste a analysé les cendres de la racine de canne et en a retiré de la slitce, mais sans aucune mention particulière. Avant lui, le célèbre Dary avait remarqué qu'un grand'nombre de végétaux de la famille des joncs et des graminées contenaient de la silice, et que cette terre existait surtout dans l'épiderme, lisse et si dur, qui recouvre ces plantes. Elle y est jointe, dans les cendres, à une certaine quantité de potasse, de sorte que ces cendres, poussées à la fusion sans aucune autre addition, donnent un verre transparent (Asmales de chimie, L. XXXII, p. 169). On sait, d'un autre ôté, que les tiges du bambou, graminée gigantesque de l'Inde (bambusa arundianeca, Retz) offrent assez fréquemment, dans l'intérieur de leurs articulations, des concrétions blanches nommées tabasher ou tabaczir, composées, d'après Vauquelin, de silice 70, potasse et chaux 30 (Ann. du Muséum, t. IV, p. 478. Voir également Ann. chim, t. XI, p. 64).

La racine de canne est employée comme antilaiteuse.

Les médecins ont quelquefois prescrit, comme dépurative et antisphilitique, la tige du roseau commun ou roseau à bulai (aranda phragauties, L.), plante plus petite que la précédente, à panicule plus lâche et tournée d'un seul côté. Les épillets portent de 3 à 6 fleurs, dont l'inférieure est male et les autres hermaphrodites. Ce roseau croît en France et dans presque toute l'Europe, dans les étangs, les ruisseaux et les rivières. Sa tige est herbacée, cruese, entrecoupée de nœuds pleins; sa racine est longue et rampante. Les panicules, coupées avant la floraison, servent à faire des balais d'appartement. Avec les viges, coupées et aplaties, on fabrique des nattes et des taples à mettre sous les pieds. La partie inférieure de la tige est séchée pour l'usage de l'herboristerie. Elle a la forme de tronçons creux, flexibles, celluleux, fermés souvent par une cloison transversale répondant à un nœud, et ce nœud présente à l'extérieur des restes d'écailles et des radicules. Cette tige est indocre et presque inspinde.

## Schenanthe officinal.

Le schemanthe est le jone commatique ou le θερίσες δερμετικές de Dioscorides, qu'il dit croître en Afrique, en Arabie, et surtout au pays de Nabathée (Arabie déserte). Suivant Lemery, le schemanthe est tellement abondant dans cette déraière contrée et au pied du mont Liban, qu'on le fait servir de fourrage et de litière aux chameaux, ce qui est confirmé par les noms de fænum ou de stræmen camelorum, qu'il porte également. A la première vue, il est formé d'une touffe de feilles paléceses, longué de fà à 16 centimetres, terminée en pointe par le bas, qui offre un petit nombre de radicules blanches, rentfée au milieu, et se terminant à la partie supérieure par des débris de tiges graminées. Examinée plus en détail, cette substance offre à la partie inférieure un rhizome unique, oblique, très court, ligueux, cylindrique, marqué de nouest circulaires bires, rets court, ligueux, cylindrique, marqué de nouest circulaires bires, et de la grosseur d'un marqué de meads circulaires bires, et de la grosseur d'un marqué de nouest circulaires très rapprochée, et de la grosseur d'un des des la contra de la contra de la contra de la contra de la court de la contra de la co

brin de chiendent. Chaque nœnd donne naissance à une ramification qui se rantifie souvent de la même manière, et le tout se termine par un assez grand nombre de chaumes très déliés, entourés chacun à la base de feuilles serrées, assez larges et engaînantes, et pourvus chacun d'une radicule blanche, longue de 5 à 8 centimètres. Les channes, dont il ne reste que les débris à la partie supérieure, sont un pen plus gros qu'un fil, hauts de 30 à 45 centimètres, et terminés par une panicule munie d'involucres rougeâtres, d'où sort un amas de fleurs très petites, longuement pédicellées, et dont le calice propre est entièrement couvert par de longs poils soyeux qui partent de la base. L'ancienneté des échantillons ne permet guère de s'assurer de la nature des organes sexuels; mais il n'est pas douteux que les sleurs ne soient en partie mâles et en partie hermaphrodites comme dans les andropogon, dont cette plante est une espèce.

Les feuilles de schœnanthe sont pourvues d'une odeur persistante , analogue à celle du bois de Rhodes; cette odeur devient plus forte, mais moins agréable, lorsqu'on les froisse entre les doigts; leur saveur est àcre, aromatique, résineuse, très amère et très désagréable. La racine offre les mêmes propriétés, mais dans un degré inférieur; enfin les fleurs, qui sont la partie de la plante que l'on devrait faire entrer dans la thériaque, doivent avoir, au dire de Lemery, une odeur et une saveur encore plus prononcées que les feuilles ; mais celles que j'ai ont peu d'odeur , et n'ont qu'une saveur faible, peut-être en raison de leur vétusté; aussi leur substitue-t-on la touffe radicale des feuilles , qui , comme je viens de le dire, jouit encore de propriétés assez énergiques.

Schernanthe des Indes et de Bourbon, On lit dans la 3º édition du Dictionnaire de Lemery , qu'on apporte de l'île Bourbon et de Madagascar un gramen qui a l'odeur et le goût du schœnanthe, mais qui est plus vert et à panicules plus petites et moins chargées de fleurs. J'ai recu anciennement cette plante de l'île de la Réunion, où elle est comme sous le nom d'esquine. Un botaniste anglais , M. Royle , m'a dit qu'elle ressemblait beaucoup à une plante commune dans l'intérieur de l'Inderegardée par les médecins comme le groives de Dioscorides, et servant à l'extraction d'une huile volatile nommée grass oil of Namur. Elle diffère du schœnanthe officinal en ce que , au lieu d'offrir une touffe de femilles radicales courte et épaisse, partant d'un rhizome unique, elle est formée d'un petit nombre de bourgeons ou de tubercules se développaut les uns à côté des autres, pourvus d'assez fortes radicules, et portant chacun une tige haute de 60 à 100 centimètres, grosse comme une plume et munie de nœuds très espacés qui donnent naissance à des femilles très longues et très étroites. Cette tige est terminée par une panicule dont les involucres, au lieu de renfermer un amas de fleurons н

pédicellés et soyeux, donnent naissance à des épillets verdâtres qui portent des fleurons sessiles et presque dépourvus de poils. Enfin, toute la plante est moins aromatique que le schœnanthe officinal.

Origine du schænanthe. La description des deux plantes précédentes était indispensable pour établir nettement quelle espèce botanique peut produire le schœnanthe officinal. Linné l'a attribué à un and ronogon de l'Inde et de Cevlan qu'il a nommé, à cause de cela, andronogon schananthus, spicis conjugatis, ovato-oblongis, rachi pubescente, flosculis sessilibus, arista tortuosa; et il a été suivi par tous les botanistes sans exception; mais cette plante, qui est bien aussi l'andropogon schananthus de Roxburgh et de Wallich, ne produit que le schœnanthe de l'Inde, qui est bien inférieur à celui d'Arabie. Tous les échantillons d'andropogon schænanthus qui se trouvent dans l'herbier de M. Delessert se rapportent à la plante de l'Inde et sont identiques avec l'esquine de Bourbon. Un seul échantillon , trouvé par M. Boyé dans les déserts qui avoisinent le Caire, en Egypte, se rapporte au schœnanthe d'Arabie, ce qui s'accorde avec les lieux d'origine indiqués par Dioscorides. M. Decaisne y a reconnu l'andropogon lanigerum de Desfontaine (Flora atlantica, t. II, p. 379), qui est également l'andropogon criophorus de Willdenow. C'est donc bien cette espèce seule qui produit le schouanthe officinal

## Andropogon à odeur de citron de la Martinique.

D'après le docteur Fleming, cité par Wallich (Plant, asint, rar., t. III, p. 48), le schœnanthe de l'Inde y porte le nom de lemon-grass, où de chiendent-citron. M. Petroz, ancien pharmacien eu chef de la Charité, a reçu de la Martinique, sous le nom de citronnelle, un audropogon que les médecins du pays confondent aussi avec le schœnanthe et qui y passe pour vénéneux, ou au moins comme propre à faire avorter les femmes et les bestiaux; cette plante se rapproche beaucoup en effet du schœnanthe, mais elle est bien plus grande dans toutes ses parties. Elle commence, à la partie inférieure, par un rhizome unique, court , ligneux et cylindrique , semblable à du gros chiendent. Ce rhizome s'est accru successivement chaque année, par la partie supérieure, de manière à former une souche grosse comme le doigt, courbée, ramiliée, longue de 13 à 16 centimètres, garnie dans toute sa longueur de radicules blanches semblables à celles du schœnanthe ; à l'extrémité surieure se trouvent 5 à 6 bourgeons foliacés, formés par les pétioles embrassants et comme imbriqués des feuilles ; ces pétioles sont longs de 13 à 16 centimètres, et offrent une articulation avec le limbe de la feuille, qui est étroit et long de 65 à 80 centimètres. Il n'y a pas d'apparence de tige. La plante entière a une odeur de rose fort agréable , quoiqu'elle ait beaucoup souffert de l'humidité et qu'elle ait perdu presque toute saveur.

### Bacine de vétiver.

Depuis une trentaine d'années déjà, on trouve dans le commerce, sous le nom de vétiver, ou mieux de vittie-vayr, une racine qui sert dans l'Inde à narfumer les appartements, étant humectée d'eau, on à préserver les hardes et les tissus de l'attaque des insectes. Cette racine ressemble à celle du chieudent à balai (andropogon ischæmum, L.); aussi la nomine-t-on vulgairement chiendent des Indes; elle est chevelne, d'un blanc jauuâtre, tortueuse, longue tantôt de quelques pouces, tautôt de près d'un pied : douée d'une odeur forte et tenace analogue à celle de la myrrhe, et offrant une saveur amère et aromatique. Cette racine, ou plutot ces radicules sortent en grand nombre d'une souche qu'on y trouve quelquefois réunie, et qui est fantôt oblique et tracante, munie de bourgeons foliacés à la partie supérieure, tantôt formée de tubercules qui naissent les uns à côté des autres : la tige, lorsqu'elle existe, est moins grosse que le petit doigt, aplatie, presque à deux tranchauts, couverte de pétioles embrassants, lisse et d'une couleur jaune ; les autres parties manquent complètement.

Le vétirer est produit par une plante très commune dans l'Inde, qui est l'ondropogon muricatus, de Retz. Ses tiges sont nombreuses, unies, très droites, hautes de 1,3 à 2 mêtres ; ses feuilles sont étroites, longues de 0,6 il mêtre, inodores ; les fleurs sont nombreuses, petites, épineuses sur une des deux feuilles de 1 glome, ciliées sur l'autre. Suivant quelques botanistes, qui font de cette plante un genre particulier sous le nom de vetiteria, elle serait diolque; mais cette observation est loin d'être prourée.

La racine de vétiver a été analysée par Vauquelin, qui en a retiré : 

1º une matière résineuse d'un rouge brun 6oncé, ayant une saveur âcre 
et une odeur semblable à celde de la myrrhe; 2º une matière colorante 
soluble dans l'eau; 3° un acide libre; 4° un sel calcaire; 5° de l'oxide 
de fer en assez grande quantité; 6° une grande quantité de matière 
igneuse (Am., chim., t. L.XLII, p. 502).

On emploie dans l'Inde, aux mêmes usages que le schœnanthe et le vétiver, les racines on les feuilles de plusieurs autres audropogon peu connus, et qui se coufondent peu-être en partie les uns avec les autres : tels sont les A. nardus, L. (ginger-grass, Engl.); — iwarancusa, Roch.; — parancura, Blanc; — cirratus, D.C. C'est à l'une de ces espèces, probablement à l'iwarancusa, qu'il faut attribuer une racine

d'origine indienne que l'on substitue souvent dans le commerce au véritable vétiver, et qui s'en distingue par des radicules longues de 25

30 centimètres, blanchâtres, peu tortueuses, faciles à réunir en faisceaux réguliers, d'une odeur assez faible et fugace; tandis que le vétiver est formé de radicules jaunes, courtes, fortement tortueuses, formant des amas très emmélés et pourvus d'une odeur plus forte et bien plus tenace.

## Canne à sucre.

Saccharum officinarum, L. (fig. 72). Epillets biflores, poilus à la base, à fleur inférieure neutre, à une seule paillette; la supérieure Fig. 72. hermaphrodite; 3 étami-



nes; ovaire sessile glabre; 2 styles terminaux, allongés; stigmates plumeux.

Très belle plante graminée qui , jusque dans ces derniers temps , a fourni la presque totalité du sucre consommé dans le monde entier; et, bien qu'aujourd'hui elle partage cette production avec la betterave , la grande importance qu'elle conserve encore pour les pays qui la cultivent, m'engage à en parler aver quedque détail.

Le sucre paraît avoir été connu, à une époque très reculée, des habitants de l'Inde et de la Chine; mais il ne l'a été en Europe que par les conquêtes d'Alexandre. Le mot Sacchuron, se trouve dans

Dioscorides et dans Pline; cependant, d'après leurs descriptions, on pent croire que le produit qu'ils nommaient ainsi différait un pen du nôtre. Pendant plusieurs siccles, son usage dans l'Occident a été restretit à la médecine; mais la consommation s'en augmentait peu à peu; et, après le temps des Croisades, les Vémitiens, qui l'apportèrent de l'Orient et le distribuèrent aux parties septentrionales de l'Europe, en firent un commerce très lucratif.

Pendant ce temps également, la culture de la canne à sucre, originaire de l'Inde, se rapprochait de l'Europe, comme en Arabie, en Syrie et en Égypte; etfin, on la planta en Sicîle, en Italie, et même dans la Provence; mais la rigueur de certains hivers, dans cette dernière contrée, força d'en abandonner la colture. En 1420, Henri, régent du Portugal, fit planter la canne à sucre dans l'île de Madère, qui venait d'être découverte; elle y réussit parfaitement, et passa de là aux Canaries et à l'île de Saint-Thomas.

Enfin, Christophe Colomb ayant découvert le nouveau monde, en 1366 un nommé Pierre d'Arrança porta la came à Hispaniola, aujourd'hui Saint-Domingue, et elle s'y multiplia avec une si prodigieuse vitesse, qu'en 1518 il y avait déjà daus cette île vingt-huit sucrevies, et qu'on a dit que les magnifiques palais de Madrid et de Toldec, hâtis par Charles-Quint, avaient été payés avec le seul produit des droits imposès sur les sucres de l'île espagnole.

La canue est donc étrangère non seulement à l'Amérique, mais encore à l'Europe, à l'Afrique et à toute la partie de l'Asie située en deçà du Gange. Quelques historiens ont prétendu qu'elle était naturelle à l'Amérique; mais, outre qu'on ne l'y trouve pas à l'êtat sauvage, elle y est stérile à plupart du temps, et ne s'y reproduit que par boutsurd,

La culture de la canne à sucre varie suivant les climats et les contrées. Dans l'Indostan on la plante par boutures vers la fin de mai, lorsque le terrain est réduit à l'état de limon très doux par les pluies ou par des arrosements artificiels; on la coupe en janvier et février, c'est-à-dire neuf mois après sa plantation, et avant sa floraison qui diminuerait beaucoup sa richesse en sucre.

En Amérique, où le terrain lui est moins convenable, la canne ne mûrit que douze à vingt mois après sa plantation. On reconnaît qu'elle est bonne à récolter à la couleur jaune qu'elle prend; alors on la coupe, et on laisse pousser les rejetons, qui sont bons à couper au bout d'un an euviron. Lorsque le même plant a poussé ainsi quatre ou cinq fois, on le détroit pour le replanter tout à fait.

La tige de la canne est un chaume comme celle des autres graminées, et elle présente dans sa hauteur, qui est de 3 à 4 mètres ou davantage, quarante, soixante ou même quaire-vingts nœuds. Cette tige n'est pas également sucrée dans toute sa longmeur; le sommet l'est bien moins que le reste, et c'est pour cette raison qu'on le retrache à vant la récolte le reste, et c'est pour cette raison qu'on le retrache à vant la récolte

pour servir de bouture. Cette première opération faite, on coupe le reste des cannes très près de la terre, et on en forme des bottes que l'on porte au moulin.

Ce moulin est composé de trois gros cylindres de fer, élevés verticalement sur un plan horizontal, leguel est entouré d'une rainure destinée à l'écoulement du suc. Ces cylindres sont traversés par un axe de bois terminé en pivot aux deux extrémités : celui du milieu est mu par une force quelconque, et, a un moyen d'engrenages, communique son mouvement en sens contraire aux deux autres. Ou présente un paque de canues entre deux de ces cylindres dont le mouvement tend à les y faire entrer ; elles y passent, s'écrasent, et le suc en découle. Pour mieux les épuiser, une autre personne, placée derrière le moulin , les reçoit, et les présente de l'autre côté du cylindre du milieu : elles y entrent de nouveau, sont encore écrasées, et repassent du premier côté.

La canne ainsi exprimée se nomme bayasse : on la fait séclier , et ou l'emploie comme combustible.

Le suc exprimé se nomme vesou : on le fait couler, au moyen d'une rigole , jusque dans deux grands réservoirs placés proche du fourneau : il s'y dépure un peu; mais ou ne l'y laisse que le temps strictement nécessaire nour cela , car il fermente de suite, et le sucre se détruit.

Le fourneau sur lequel s'opèrent la clarification et l'évaporation du vesou a la forme allongée d'une galère, et porte quatre ou cinq claudières, dont la plus grande est placée à côté des réservoirs, et la plus petite à l'extrémité oû est le foyer. Par cette disposition, c'est cette dernière chaudière qui chauffe le plus, et la première le moius. Toutes ces claudières sont d'abord remplies d'eau que l'on vidé à mesure que le sirop y arrive : leur capacité est calculée de manière que la dernière peut recevoir le produit concentré des deux réservoirs remplis chacun deux fois.

On remplit la première chaudière de vesou, et on I'y mêle avec une qui se forme, et en facilite la séparation; dans cette chaudière le liquide ne s'élève pas à plus de 60 degrés, et ne bout pas par couséquent. Lorsque l'écume est bien rassemblée à la surface, on l'enlève avec une large écumoire, et on fait passer la liqueur dans la seconde chaudière. Le liquide commence à bouilir dans cette chaudière et se clarifie mieux. A un point déterminé de cuisson et de clarification, on le fait passer dans la troisième : dans toutes les deux, on ajoute une nouvelle quantité d'eau de claux, si cela paraît nécessaire pour hâter la clarification. Lorsque le siorpe est parliement transparent et cuit comme un sirop

Lorsque le sirop est parfaitement transparent et cuit comme un sirop ordinaire, on le fait passer dans la dernière chaudière, où l'ébullition et l'évaporation sont extrêmement rapides, et dans laquelle on le rapproche jusqu'à ce qu'il puisse cristalliser par le refroidissement.

Les opérations que je viens d'indiquer sont assez généralement suivies dans toute l'Amérique; il n'en est pas de même de celles qui suivent.

Dans les possessions auglaises, par exemple, on se contente de faire couler le sirop cuit dans une grande chaudière isolée du fournean, et nommée prépriétissier ; il 3º refroidit et cristallise en parie; on l'agite pour rendre le grain plus fin et plus uniforme, et on le distribue dans des tonneaux percés au fond de quelques trous que l'on tient bouchés avec la queue d'une feuille de palmier.

Lorsque la cristallisation est achevée dans ces tonneaux, on débouche en partie les trous, afin de faire écouler la portion restée liquide, que l'on nomme mélasse; on laisse égoutter entièrement le sucre solide, et ou l'euvoie en Europe sons le nom de sucre brut, cassanade ou moscouade.

Dans les possessions françaises, on fait de même en partie refroidir et cristalliser le sirop dans un rafraî-hissoir; mais ensuite en le distribue dans des formes coniques en terre cuite, renversées sur des pots de même matière. Cés formes sont pervées au sommet d'un trou que l'on tient houché jusqu'à ce que la cristallisation soit achevée; alors on les débonche pour laiser écouler le sirop, et on laises égoutter les pains pendant un mois ; après ce temps on procède au terrage.

Cette opération cousiste à recouvrir uniformément la surface des pains de sucre avec une couche d'argite détrempée; cette argile cède peu à peu son can, qui traverse également tonte la masse du sucre et en dissout le sirop. Ou rafrafchit cette terre trois fois en quatre jours; le cinquième on la remplace tout à fait par de nouvelle, et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait fait trois terrages ou neuf rafrafchis; alors, le sucre étant autant que possible privé de sirop, on le retire des formes, on le renverse sur sa base pour y répaudre uniformément l'humidité accumulée au sommet, et on le laisse sécher à l'air pendant six semaines; en dernier lien, on le met en poudre grossière, et on l'envoie en Europe sous le nom des seuer et ervé on de cossonade.

Pendant longtemps la cassonade, arrivée en France, a été en partie employée à l'état brut par les confisents et les pharmaciens, et n'était guère raffinée que pour l'assage de la table on pour les sucrevies délicates; mais aujourd'hui elle est presque entièrement amenée à l'état de sucre en paise.

Dans les raffineries on se sert d'une grande chaudière placée isolément sur son fourneau en maçonnerie, et de deux autres chaudières plus petites, placées sur un même fourneau, et dont une seule, de même que dans les sucreries, se trouve immédiatement au-dessus du

On met dans la grande chaudière des quantités déterminées de sucre d'eau de chaux claire, et on chauffe le tout lentement. Lorsque l'écume est formée, on l'enlêve très exactement, et on ajoute à la liqueur du sang de bœuf délayé dans de l'eau; alors on la chauffe jusqu'à la faire bouillir, on l'écume et on continue d'y ajouter du sang de bœuf et d'écumer jusqu'à ce que la clarification soit parfaite. On fait passer et sirop clarifié dans la première bassine du second fourneau; on l'écume et on le cuit eucore; enfin on le passe dans la chaudière où l'ou doit en achever la cuite. On agit pour la cristallisation et pour le terrage de la même manière que dans les sucreries.

Lorsqu'on veut avoir du sucre encore plus beau, on lui fait subir de nouveau les mêmes opérations, et alors on l'obtient en pains sonores, très durs, translucides et d'un blanc parfait.

Depuis plusieurs ambés, les procédés qui viennent d'être exposés ont derables améliorations, mais en attendent encore de plus considérables. M. Avequin, plarmacien français, qui a dirigé l'exploitation de grandes sucreries en Amérique, a d'abord moutré que les anciens moulins ne retirent guère que 50 pour cent de suc de la canne, tandis que celle-ci en renferme en réalité 90 centièmes. Jusqu'à présent, les perfectionnements apportés aux appareils de pressage n'ont pu en faire obtenir que de 60 à 68.

Le vesou contient de 15 à 20 centièmes de sucre, et, par l'ancien procédé d'extraction, on n'en obtient que 7 à 9 tout au plus. Le surplus se tropue détruit par la fermentation, ou par la conversion du sucre cristallisable en sucre incristallisable pendant l'action continuée du calorique, ou enfin reste dans la mélasse mélangé à des sels qui s'opposent à sa cristallisation.

Pour parer à ces divers inconvénients, on procède le plus tôt possible à la défecation du vesou par le moyen de la chaux, et on le porte immédiatement à l'ébullition, au lieu de le chauffer lentement dans une chaudière très éloignée du feu, comme on le faisait auparavant.

On filtre deux fois le sirop au noir animal en grains : une première fois, lorsqu'il vient d'être déféqué ; une seconde, lorsqu'il est concentré à 25 degrés du pèse-sirop.

Ou évapore le sirop clarifié, par très petites parties, dans des chaudières en cuivre placées sur un feu vif, de manière à se que chaque portion de liquide ne supporte la température de l'ébullition que pendant quelques minutes; ou bien on le concentre dans le vide, et, par conséquent, à une température bien inférieure à 100 degrés.

Divers végètaux qui contiennent du sucre. - La canne n'est pas le

seul végétal qui contienne du sucre cristallisable, quotique aucun autre ne puisse soutenir la concurrence avec elle pour la quantité. Indépendamment des tiges des autres graminées précédenment citées, le tronc de plusieurs érables en contient, et surtout celui de l'oeer saccharinam, arbre indigéne aux forêts de l'Amérique septentrionale. La racine de betterave en renferme également et en fournit une certaine quantité au commerce. On pourrait également en extraire des navets, des carottes, des laptates douces (botates édulis), des fruits sucrés non acties, tels que les melons, les châtaignes, les baies de genièvre. Quant aux fruits acides, ils ne peuvent contenir que du glucose, en raison de la transformation que les acides font éprouver au sucre cristallisable. Tels sout les raisins, les groseilles et autres fruits rouges de nos climats, les oranges, etc.

Propriétés. Le sucre est soluble daus la moitié de son poids d'eau froide, et dans toute proportion d'eau bouillante. Il cristallise facilement, surtout par évaporation lente dans une étuve. On le nomme alors sucre condi.

Il est insoluble à froid dans l'alcool pur; mais il s'y dissout à chaud, et cristallise par le refroid dissement. Il se dissout facilement à froid dans l'eau-de-vie, ce qui offre un moyen de recomairle forsqu'il est mélé de sucre de lait, lequel y est insoluble; mais cette fraude serait sans objet, au prix oi est le sucre aujourd'hui. Une autre falsification qu'on lui fait subir, consiste à le mélanger de glucose, ou sucre d'amidon. On reconnaît cette falsification par le moyen de la potasse qui se combine avec le sucre de came sans le colorer sensiblement, tandis qu'elle décompose le glucose en lui communiquant une couleur brune foncée. Pour fairecet essai, on introduit dans un petit matras de verre 10 grammes de sucre, 30 grammes d'eau, 5 décigrammes de potasse pure, et on fait bouillir pendant quelques minutes. La coloration brune indique le mélange de glucose.

Le sucre, exposé au feu, se foud, se hoursoufle, brunit et exhale une odeur particulière assez agréable. A cet éat, il porte le nom de caramet ; exposé à une plus forte chaleur, il braile avec une belle flamme blanche, et laisse un charbon volumineux. Celui-ci, incinéré, laisse un peu de cendre blanche, principalement composée de carbonate et de phosphate de chaux. L'acide nitrique dissout le sucre et le transforme, à l'aide du calorique, en une série d'acides dont les termes principaux sont l'acide saccharique (C2H109). Acide oxalique (C2H09) et l'acide carbonique (C2O). Le sucre pur, cristallisé, a pour formule C2H109. On suppose qu'il contient deux molécules d'acu, et que sa composition à l'état auhydre = (C2H090°, Ce qu'il y a de certain, c'est que le sucre cristallisé, en se combinant avec les bases, perd 1 ou 2 molécules d'acu.

qui se trouvent remplacées par 1 ou 2 molécules de base. Le saccharate de chaux a pour formule  $G^{12}\underline{H}^{9}O^{9}+GaO,\underline{H}O$ ; le saccharate de plomb  $=G^{12}\underline{H}^{9}O^{9}+2\,PbO.$ 

Le sucre, dissous dans l'eau et additionné de levure ou d'un ferment azoté, se convertit en alcool et en acide carbonique, avec des phénomènes de chaleur et d'effervescence qui ont été désignés sous le nom de formentation circuse ou alcoolique. Il paraît que le premier effet de levure ou du ferment est de convertir le sucre cristallisable de la canue en un sucre incristallisable de la formule Cl<sup>2</sup> II <sup>22</sup> Ol<sup>2</sup>, et que c'est celuici qui, par un dédoublement de principes, se convertit en alcool et en acide carbonique:

Sucre liquide = 
$$alcool$$
 +  $acide carbonique$   
 $G^{12}H^{12}O^{12}$  =  $G^{8}H^{12}O^{4}$  +  $G^{4}O^{8}$ 

Cire de la come à sucre, on cérasie. Un grand nombre de végétaux laissent exsuder sur leurs tiges, leurs feuilles ou leurs fruits, une substance qui à été désignée généralement sous le nom de cire végétale, mais qui est loin d'être la même pour tous. La canne à sucre, particulièrement, présente sur toute sa tige et à la base amplexicaule des feuilles, un poussière blauchâtre qu'on peut en séparce en la grattant avec un couteau, et qui abonde sur la come violette plus que sur les autres variétés. 153 cannes grattées ont fourni 170 grann, de cire; la come à rubons en fournit un peu moins; la comme d'Ottohiti en contient à peine le tiers de la canne à rubons; la comme créole, originaire de l'Inde, n'eu donne presque pas.

On pourrait obtenir la cérosie par le grattage des tiges; ou la traiterait ensuite par l'alcool froid pour la priver de chlorophylle; on la dissoudrait dans l'alcood bouillant, et ou l'obtiendrait par la distillation de l'alcool. Mais, comme cette substance est entraînée, en grande partie, par le suc qui sort des cannes pendant leur expression, et qu'elle y reste suspendue ou vient nager à sa surface, il est préférable de porter le veou à l'ébollition sans addition de chaux, afin d'obtenir la cérosie nielangée à l'abumine et à la chlorophylle sous forme d'écume. On lave cette écume à l'eau d'abord, puis à l'alcool froid, et ou la traite enfin par l'alcool bouillant. Bien que, par ces procédés, on perde une grande partie de la cérosie qui existe sur les cannes, cependant M. Avequin a calculé qu'un arpent de cannes, qui produit environ 18,000 cannes, fournirait 36 kilogrammes de cérosie, et qu'une habitation cultivant par an 300 arpents de cannes, en produirait 10000 kilogrammes. Ce produit peut donc devenir très important pour le commerce.

La cérosie est insoluble dans l'eau et à froid dans l'alcool rectifié.

Elle se dissout dans l'alcool bouillant et le fait prendre en masse par le refroidissement. Elle est peu soluble dans l'éther; elle est très dure et peut se pulvériser dans un mortier; elle fond entre 80 et 82 degrés, brûle avec une belle flamme blanche et serait d'un emploi très avantageux dans la fabrication des bougies. Elle est très difficilement saponifiable. M. Dumas l'a trouvée formée de C@HPOO, composition très remarquable qui fait entrer la cérosie dans la série des alcools, ainsi que le montre le tableau suivant :

Fruits alimentaires de graminées.

Tous les fruits des plantes graminées peuvent être considérés comme alimentaires, à Petexption de celui de l'ivraie, qui possède une qualité malfaisante; mais on ne cultive que ceux qui produisent le plus ou que leur volume rend plus faciles à récolter; tels sont, dans presque toutes les contrées du monde, le blé ou froment, l'épeautre, le seigle, l'orge, le riz, le mais, l'avoine; et particolièrement à quelques pays, les milletes, les sorghos, les éleusines, les poas, etc.

FROMENT. Triticum sativum, Lamk, comprenant comme sousespèces les triticum astivum, hybernum et turgidum, de Linué. Tiges
hautes de 100 à 130 cettimétres, garaites de no 15 fenilles, et terminées par un épi long de 8 à 12 centimètres; ceux-ci sont composés de
15 à 24 épillets sessiles, ventrus, imbriqués, glabres ou velus selon les
variétés; mutiques ou garnis de barbe. Claque glume renderme ordinairement 4 fleurs fertiles et une cinquième imparfaite. Le fruit est un
carrispes ovale, unousse par les deux bouts, convexe d'un côté, creusé
d'un sillon longitudinal de l'autre; le battage le privant de sa glume, il
ne conserve que son tégument propre, mince, dur, transparent, qui,
séparé de la farine par le blutoir, constitue le son.

La farine de froment contient sur 100 parties :

| Amidon  |    |     |     |    |  | 70 | à | 74 |
|---------|----|-----|-----|----|--|----|---|----|
| Gluten. |    |     |     |    |  | 10 | à | 14 |
| Gomme   | St | οlε | ıbl | e. |  | 3  | à |    |
| Sucre . |    |     |     |    |  | 5  | à | 7  |
| Eau     |    |     |     |    |  | 40 | 3 | 45 |

100 partiés de froment ne fournissent que 0,45 de cendre composée principalement de phosphates de soude, de chaux et de magnésie. Cette cendre ne renferme pas de sulfate ou n'en présente que des traces, ce qui permet de recomaître la farine pure de celle qui a été falsifiée avec du sulfat de chaux.

Pour faire l'analyse de la fariue de froment, on la met en pâte avec de l'eau, on la renferme dans un nouet de linge et on la malaxe sous un filet d'eau. L'eau dissout la gomme et le sucre et entraîne l'amidon qui se dépose au fond. La liqueur filtrée et concentrée fournit une petite quantité d'albunnine coaguée que l'on sépare par le filtre. On évapore à siccité et on traite par de l'alcool bouillant qui dissout le sucre ; la gomme reste

La partie de la farine qui reste dans le linge est sous forme d'une masse molle, très collante et élastique qui porte le nom de gluten; mais comme elle retient toujonrs une grande quantité d'amidon, il faut la retirer du linge et la malaxer à nu sous un filet d'eau et au-dessus d'un tamis de soie, jusqu'à ce que l'eau cesse d'être laiteuse. La masse qui reste alors, et qui constitue le gluten de Beccaria, pèse sèche de 0,10 à 0,14 du poids de la farine. Cette substance a d'abord été considérée comme un principe immédiat particulier ; mais Einhoff a montré qu'elle était formée au moins de deux principes azotés, dont l'un est de l'alburuine végétale naturellement soluble, mais qui reste unie au second principe par une adhérence moléculaire. Ce second principe, nommé glutine, est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool bouillant et peut être obtenu par ce moyen. C'est à la présence de ces deux principes réunis que la farine de fromeut doit de former un pain très nourrissant et de facile digestion : nourrissant en raison de l'azote qu'ils contienuent; facile à digérer parce que le gluten communique à la pâte une ténacité qui retient l'acide carbonique produit pendant la fermentation et la rend poreuse et légère. La farine de blé est donc d'autant plus estimée qu'elle fournit plus de gluten par le procédé qui vient d'être indiané.

Stitle. Secale cervale, L. Le seigle s'élève à la hauteur de 130 à 60 centimètres. Les fleurs sont disposées, au haut de la tige, en un épi simple, comprimé, long de 11 à 15 centimètres; les épillets sont composés de 2 fleurs hermaphrodites, avec un rudiment linéaire d'une troisième fleur terminale. Le fruit est un cariopse long de 5 millimètres, poilu au sommet, d'une forme un peu conique, convexe d'un côté, creusé de l'antre d'un sillon longitudinal, d'un jaune grisâtre, à surface légèrement pissée lorsqu'il est sec.

Le seigle vient facilement dans des terrains où le blé ne pourraît croître avec avantage, et il résiste mieux à la gelée, ce qui permet de le cultiver dans les pays du Nord ; il mûrit aussi plus tôt, 11 fonruit une farine un peu bise, pourvne d'une odeur et d'une saveur qui lui sont propres. Il forme un pain lourd, mais nutritif, d'une saveur donceâtre particulière, et qui se conserve frais pendant longtemps. On l'emploie ordinairement mêlé au froment, sous le nom de méteil. D'après Einhof, la farine de seigle contient :

| Amidon         |     |  |  |  |  |  | 61,1  |
|----------------|-----|--|--|--|--|--|-------|
| Glutine        |     |  |  |  |  |  | 9,5   |
| Albumine       |     |  |  |  |  |  | 3,3   |
| Sucre          | . , |  |  |  |  |  | 3,3   |
| Gomme          |     |  |  |  |  |  | 11,1  |
| Fibre végétale |     |  |  |  |  |  | 6,4   |
| Perte on can . |     |  |  |  |  |  | 5,3   |
|                |     |  |  |  |  |  | 100,0 |

La farine de seigle ne peut être analysée comme celle de froment ; car si on veut la malaxer sous l'eau, dans un nouet de linge serré, rien n'en est séparé, et si l'on veut s'affranchir du linge, toute la farine se délaie dans l'eau et passe même, sauf quelques impuretés, à travers un tamis de soie. Par le repos l'amidon se précipite, mais coloré et mélangé de glutine. La liqueur décantée et filtrée contient le restant de la glutine unie à la gomme, au sucre et à l'albumine. On la soumet à l'ébullition pour faire coaguler l'albumine; on la fait évaporer en consistance de sirop et on l'étend d'alcool qui dissout le sucre et la glutine. On ajoute de l'eau et on distille pour retirer l'alcool : le sucre reste dissons et la glutine se sépare.

ORGE. Hordeum vulgare, L. Tige droite, haute de 50 à 70 centimètres: fleurs en épi ; épillets biflores , mais dont la fleur supérieure est rédnite à l'état d'un rudiment subulé. Fleurs toutes hermaphrodites. imbriquées sur six rangs, dont deux plus proéminents. Glume à 3 écailles linéaires-lancéolées; glumelle à 2 paillettes persistantes, embrassant le fruit et dont l'extérieure est terminée par une arête très longue : dans une variété, nommée orge céleste, les paillettes s'écartent du grain qui s'en sépare avec facilité.

Autres espèces ; orge à 6 rangs ( H. hexastichon) dont l'épi est court. renflé, à 6 rangs de fleurs éganx; orge distique (H. distichon), à épi comprimé, formé seulement de 2 rangs de fleurs hermaphro-lites pourvues d'arêtes.

L'orge, à cause de la nature particulière de son amidon, ne produit qu'un pain dur et indigeste : aussi est-il principalement réservé pour la nourriture des animaux herbivores et pour la fabrication de l'orge mondé et perlé qui sont d'un usage assez fréquent en médecine.

Ces deux préparations de l'orge s'obtiennent de la même manière, en faisant passer le grain entre deux meules placées horizontalement à distance. Pour l'orge mondé, la distance est telle que le grain roulé entre les meules perd seulement sa glume et sa glumelle et conserve sont tégument propre. Pour l'orge perlé, un travail plus long et une distance diminuée graduellement font que l'orge se trouve réduit à sa partie blanche et farinense.

La farine d'orge se conduit avec l'eau comme celle de seigle, c'est-àdire que si on la malaxe à l'état de pâte, dans un linge serré, rien 
passe au travers du linge, à cause de l'adhérence du gânten à l'amidon, 
et que si le linge est d'un tissu clair, presque tout passe au travers. 
Cependant, en opérant dans un linge médiocrement serré, Einhof a pu 
conserver dans le linge un résidu composé de fibre végétale, de glutine 
et d'amidon 7,3 pour 100, et la liqueur trouble a déposé 67 parties 
d'amidon recouvert de glutine. L'eau qui surrage retient en dissolution 
de l'albumine, du sucre, de la gomme, encore une certaine quantité 
de glutine. On les sépare ainsi qu'il a été dit pour le seigle. Cette aualves a fourni:

| Amidon et glutine                 | 67.18  |
|-----------------------------------|--------|
|                                   |        |
| Fibre végétale, glutine et amidon | 7,29   |
| Albumine                          | 1,15   |
| Glutine                           | 3,52   |
| Sucre                             | 5,24   |
| Gomme                             | 4,62   |
| Phosphate de chaux                | 0,24   |
| Eau                               | 9,37   |
| Perte                             | 1,42   |
|                                   | 400.00 |

AYONE. Aneno sativo. Cette plante pousse plusieurs tiges hautes de 6 à 10 décimètres, munies de à 5 nœuds d'où sortent des feuilles assez larges et aigués. Les fleurs sont disposées en panicioles làches et réunies dans des épillets pédicellés et pendants. Chaque épillet contient 5 fleurs pédonculées, dont la première est seule fertile : la deuxième, mal conformée, est stérile; la troisième est rudimentaire. Les écailles de la glume sont courtes, mutiques, carénées; la paillette extérieure de la clumelle est pourvue d'une arête tortue. Le cariopse exp presque

cylindrique, aminci en pointe aux deux bouts, adhérent à la paillette supérieure de la glumelle, et enveloppé dans la glume, dont on le sépare par le battage. L'avoine, ainsi obtenne, sert à la nourriture des chevaux et des animaux de basse cour; on l'emploie aussi pour la nourriture de l'homme et pour en faire des tissaes adoucissantes et nourrissantes, mais après l'avoir préparée sous des meules, à la manière de l'orge perié. Sous cet état, on lui donne le nom de grauay; mais ce m'est pas elle qui sert à la fabrication du pain de luxe auquel on donne le nom de paint de graunt. Celui-cu se prépare avec la plus belle et la plus fine farine de fromeut.

La farine d'avoine dépouillée de ses enveloppes, on la farine de gruau, présente quelques particularités dans sa composition. Elle contient 2 centièmes d'une huile grasse, jaune verdâtre et odorante à laquelle le grauu doit sa saveur particulière et sa demi-transparence. On trouve ensuite 8,25 d'un extrait amer, sucré et déliquescent qui est cause que l'avoine renferme de 20 à 24 pour 100 d'eau, tandis que les autres céréales n'en contiennent guère que la moité. Elle contient enfin 2.5 de zomme. - S. d'albumme et 59 d'amidon.

Riz. Oriza sativa. Le riz est originaire de l'Inde et de la Chine. où il occupe de vastes terrains inondés, et où il sert, de toute antiquité, à la nourriture des habitants. Il était peu connu en Europe du temps de Dioscoride et de Pline. Ce n'est que plus tard que la culture s'en est répandue en Égypte, en Italie, en Espagne et en Amérique. On a vouln à phisieurs fois en introduire la culture dans le midi de la France; mais comme on ne peut le placer que dans des terrains marécageux qui exercent une influence très délétère sur la santé des habitants , il a failu y renoncer. Le riz pousse plusieurs tiges hautes de 100 à 130 centimètres, munies de feuilles larges, fermes, très longues, semblables à celles de nos roseaux. Les fleurs forment une longue et belle panicule terminale, composée d'épillets courtement pédicellés et uniflores. Les fleurs sont hermaphrodites, à 6 étamines, et appartiennent à l'hexandrie de Linné. Le fruit est un cariopse comprimé, étroitement serré dans les pailles de la glumelle. On le trouve dans le commerce privé de toutes ses enveloppes et même de son tégument propre. Celui que l'on consomme en France vient principalement de la Caroline et du Piémout. Le premier est le plus estimé; il est tout à fait blanc, transparent, auguleux, allongé, sans odeur, et a une saveur farineuse franche. Le second est jaunâtre, moins allongé, arrondi, opaque, a une légère odeur qui lui est propre, et que saveur un peu âcre. Tous deux sont fort nourrissants, et donnent du ton aux intestins.

On doit à M. Braconnot une excellente analyse du riz, dont voici les résultats :

|                        |      |  |  | Riz de Caroline. | Riz de Piémont. |
|------------------------|------|--|--|------------------|-----------------|
| Eau                    | <br> |  |  | 5,00             | 7,              |
| Amidon                 | <br> |  |  | 85,07            | 83,80           |
| Parenchyme             | <br> |  |  | 4,80             | 4,80            |
| Matière azotée         | <br> |  |  | 3,60             | 3,60            |
| Sucre incristallisable | <br> |  |  | 0,29             | 0,05            |
| Matière gommeuse       |      |  |  | 1,71             | 0,10            |
| Huile                  | <br> |  |  | 0,13             | 0,25            |
| Phosphate de chaux     | <br> |  |  | 0,40             | 0,40            |
| Chlorure de potassium. |      |  |  | 0,00 \           | /0,00           |
| Phosphate de potasse   |      |  |  | 0,00 /           | . (0,00         |
| Acide acétique         |      |  |  | 0,00 ( .         | ndices. 0,00    |
| Sel végétal calcaire   |      |  |  | 0,00             | naices. ) 0,00  |
| - à base de pot        |      |  |  | 0,00             | 0,00 -          |
| Soufre                 |      |  |  | 0,00             | 0,00            |
|                        |      |  |  |                  |                 |

(Ann. de chim, et de phys., t. IV, p. 370).

Maïs. Zea maïs, L.: monœcie triandrie. Gette belle graminée paraît originaire de l'Amérique; mais elle s'est bien acclimatée dans les contrées chaudes et tempérées de l'ancien continent. On en cultive heaucoup en France, où elle porte vulgairement le nont de blé de Turquie. Elle s'élève à la hauteur de 2 mètres et plus. Sa tige est roide, noueuse, remplie d'une moelle sucrée; ses feuilles sont très longues. larges, semblables à celles du roseau. Les fleurs mâles sont disposées en une panicule terminale composée d'épillets biflores, à fleurs sessiles, triandres. Les fleurs femelles naissent au-dessous et sont enveloppées de plusieurs feuilles roulées, d'où pendent les styles sous forme d'un faisceau de soie verte ; l'épi , qui succède à ces fleurs , croît par degré jusqu'à une grosseur considérable ; les grains sessiles dont il est entièrement reconvert, sont gros comme des pois, lisses, arroadis à l'extérieur, terminés en pointe à la partie qui tient à l'axe. Ils sont le plus souvent jannes, mais quelquefois rouges, violets on blancs, suivant les variétés.

Le mäs est après le froment el le riz la plus uile des graminées; aussi est-elle une des plus généralement cultivées. Une partie de s peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique en font leur nonrriture. Son usage est également très répandu en Italie, en Espagne et dans le midi de la France, non soulement pour l'Homme, mais principalement pour les bestiaux et volatiles de toutes sortes, qu'il engraisse promptement, il est composé de :

|                        | Gorkam.      | Bigio. |
|------------------------|--------------|--------|
| Amidon                 | 77           | 80,92  |
| Zéine (gluten de mais) | 3            | 3,25   |
| Albumine               | 2,50         | 2,50   |
| Sucre                  | 1,45         | 0,90   |
| Extractif              | 0,80         | 1,09   |
| Gomine                 | 1,75         | 2,28   |
| Phosphate } de chaux   | 1,50         | 20     |
| Fibre végétale         | 3            | 8,71   |
| Eau                    | 9 Sels, etc. | 0,35   |
|                        | 100,00       | 100,00 |

Le gluten de mais paraît différer de celui des autres graminées par me moindre proportion d'azote; as faible quantité empêche d'ailleurs que la farine de mais soit propre à la fabrication du pain, à moins qu'on n'y ajoute un tiers au moins de farine de froment. Mais on en fait des bouillies et des espèces de gâteux qu'on prépare de beaucoup de manières différentes, snivant les pays, et qui forment un aliment sain et nourrissant.

# Sur l'amidon (1).

Pendant longremps l'amidon a été considéré comme un produit inorganisé, on comme un principe immédiat analogue au sucre ou à la gomme, mais complétement insolable dans l'eau froide, et soluble, au contraire, dans l'eau bouillante, avec laquelle il était susceptible de former, par le réroidissement, une masse gélatineuse. Gependant, dès l'année 1716, Leeuwenhoeck avait déterminé, à l'aide du microscope, que l'amidon était un corps organisé, de forme globuleuse, et formé d'une envelope extérieure, résistant à l'eau et quéquéois aux forces digestives des animaux, et d'une manière intérieure facilement soluble dans l'eau et très facile à digérer; mais ces observations étaient complétement oubliées lorsque, et 1825, 3. M. Raspail (2) annonça de nonveau plétement oubliées lorsque, et 1825, 3. M. Raspail (2) annonça de nonveau plétement oubliées lorsque, et 1825, 3. M. Raspail (2) annonça de nonveau

<sup>(1)</sup> Dans le langage chimique, les mots amidon, fécule, fécule amylancie, pervent étre comsidérés écomme synonymes; dans le usages économiques, on dome plus spécialement le nom d'amidon à la fécule des graines céréales, et celui de fécule à celle retirée d'autres parties des plantes, et principalement des racines. Il m'arrivera souvent de me servir indifféremment de ces deux expressions.

<sup>(2)</sup> Voyez l'ouvrage de M. Raspail, Nouveau système de chimie organique, 2 édition, Paris, 1838, 1, 1, p. 429.

que chaque granule d'amidou est un corps organisé formé d'une enveoppe ou tégument inattaquable par l'eau froide, susceptible d'une coloration durable par l'iode, et d'une matière intérieure soluble dans l'eau froide, pouvant également se colorer en bleu par l'iode, mais perdant facilement cette propriété par l'action de la chaleur ou de l'air; d'où M. Raspail conclusit que la propriété possédée par la fécule de se colorer en bleu par l'iode, était due à une substance volatile.

Un mémoire de M. Caventou, où ce chimiste se moutrait peu disposé admettre les résultate obtenus par M. Raspail, n'ayant engagé à n'occuper de ce sujet, je fis un certain nombre d'expériences qui, tout en confirmant l'organisation des graius de fécule, démentait presque notie les autres assertions de M. Raspail. Ainsi, tandis que la fécule de pomme de terre entière, examinée sous l'eau, au microscope, se présente sous forme de graius transparents, tous finis et d'une épais-ceur évidente, la fécule broyée, mise dans l'eau, y forme des courants d'une tiesse extreme, dus à l'émission et à la dissolution de la maîtère soluble intérieure des grains déchirés. Une partie de cette matière disparaît entièrement; une autre reste attachée aux grains sous forme de gélee, et disparaît aussi par l'application d'une légère chaleur. Alors on aperçoit facilement les téguments déchirés qui servaient d'euveloppe aux grains de fécule.

Mais, excepté cette expérience qui confirmait l'état organisé des grains de fécule, toutes les autres tendaient à prouver que les trois parties observées, à savoir, le tégument, la matière gélotiniforme et la matière soluble, ne sont qu'une seule et mèune substance qui se comporte de même avec l'iode, les acides, les alcalis, la noix de galle, les dissolutions métalliques, et que ces trois parties ne différent que par forme que l'organisation leur a donnée. Telle est la conclusion positive de mon mémoire, à laquelle je suis arrivé par plusieurs ordres de considérations qui ont été confirmées depuis. (Voir Journal de chimirmédicule de 1829, t. V., p. 70 et 158.)

M. Guérin-Varry, cependant, après avoir distingué conune moi trois parties dans l'amidon, a regardé ces trois parties comme trois matières distinctes et de composition d'élementaire différente; mais ces résultats ont été contredits par MM. Payen et Persoz, qui, après avoir distingué trois principes différents dans la seule matière soluble, ont ensuite admis que, à part un tégument excessivement mince, non colorable par l'iode, tout le reste était formé d'un seul et même principe, auquel lis ont donné le nom d'emidone. Enfin, M. Payen, dans un deraire mémoire publié en 1838 (Annales des sciences maturelles, Botomique, t. X., p. 5, 65 et 161), où l'on trouve réunis et résumés tous les travaux entrepris sur l'amidon, et dont une grande parte lui appartiert, a défi-

131

nitivement fixé l'opinion des chimistes sur la constitution de l'amidon. en le regardant comme une substance organisée, mais d'une seule nature et d'une composition constante, qui peut être représentée par C12 II 10 O10; composition proportionnellement semblable à celle de la cellulose, de la gomme arabique et du sucre auhydre. Cette conclusion, moins la composition élémentaire dont je ne m'étais pas occupé, est bien celle que j'avais émise en 1829; mais il existe cependant une différence essentielle entre nos résultats. J'avais admis que la fécule de nommes de terre était formée d'une substance tégumentaire insoluble et d'une matière intérieure soluble, toutes deux colorables par l'iode; M. Paven pense aujourd'hui que cette fécule est organisée et solide jusqu'au centre, et ne coutient aucune partie soluble à froid. Je me fondais, pour établir mon opinion, sur ce que la fécule broyée, non pas sculement à sec, mais sous l'eau, afin d'éviter l'échauffement causé par le frottement, se dissolvait en partie dans l'eau, et ce résultat ne peut être révoqué en doute; mais M. Paven, pensant toujours que la fécule peut éprouver quelque modification moléculaire par le frottement, s'est borné à l'écraser en la pressant entre deux lames de verre, et c'est alors qu'il a vu, ajusi que je viens de le dire, que la fécule était solide et organisée jusqu'au centre, et qu'elle ne cédait à l'eau froide aucune partie soluble qui fût colorable par l'iode. Je viens de vérifier l'exactitude de ce fait, d'où il paraît résulter que, dans mon ancienne expérience, le broiement sous l'eau avait suffi pour altérer la constitution moléculaire de la fécule, au point d'en rendre une partie soluble. Je pense également, avec M. Payen, que la fécule est organisée jusqu'au centre, mais je dis toujours, en tant qu'il s'agit de la fécule de nomme de terre, qu'il existe que grande différence entre l'organisation forte et compacte de la partie extérieure, que j'ai vue se présenter souvent sous la forme d'une outre en partie lacérée et vide à l'intérieur, et l'organisation de la partie centrale, qui se sépare de la première et se divise dans l'eau, sous la forme de flocons colorables par l'iode, Il existe, d'ailleurs, ainsi que je me suis efforcé de le démontrer dans le mémoire précité, de grandes différences dans l'organisation intérieure des diverses fécules, lesquelles, jointes à celles qui résultent de leur forme et de leur volume, déterminées au moyen du microscope, penvent très bien servir à les distinguer. AMIDON DE BLÉ (fig. 73). Globules circulaires et d'un volume très

variable: les plus petits, vus sous l'eau, au microscope, paraissent comme des points trausparents, et on peut en suivre l'accroissement jusqu'aux plus gros; cependant les globules intermédiaires sont peu nombreux et on observe une discontinuité bien marquée entre les petits grains qui sont presque innombrables, et les plus gros qui arrivent sen-

siblement an même volume, estimé à 50 millièmes de millimètres. A voir ces granules en repos et presque tons bien circulaires, on les dirait sphériques; mais en laisant glisser le verre supérieur du porte-objet sur l'inférieur, on fait rouler les granules au milieu de l'eau, et on s'aperçoit alors qu'ils sont aplatis et l'enticulaires (voyez fig. 73, lettre a, qui représente un granule d'amidou vu de champ).

L'amidon de blé, vu en masse, est d'un blanc mat et parfait. Il com-Fig. 73, munique à l'eau, à l'aide de la chaleur, une



munique à l'eau, à l'aide de la chaleur, une consistance d'autant plus forte que ses granules ont un plus petir volume et contiennent plus de matière tégumentaire et moins de unatière véritablement soluble, et parce que la consistance de l'empois est due surtout à l'ad-

hérence réciproque des téguments gonflés et hydratés.

L'amidon de blé, soumis à l'ébullition dans une grande quantité d'eau, ne forme plus d'empois, parce que le tégument finit par se dissoudre presque entièrement et constitue alors de la fécule solube. Cependant, si longtemps qu'on continne l'ébullition, il reste toujours un résidu insoluble, sous forme de flocons l'égers et irréguliers, qui se colorent en violet par l'iode.

Pour l'usage des arts, on extrait en grand l'amidon des reconpettes et gruaux de blé, des blés avariés, et quelquefois de l'orge. Voici à peu près le procédé que l'on suit : on moud le blé grossièrement, on le met dans un tonneau avec de l'eau, et on entretient l'air environnant à une température de 15 à 18 degrés, afin de déterminer la fermentation du mélange. Au bout de quinze ou vingt jours, on jette le tout sur un tamis de fer ; l'eau passe avec l'amidon et une certaine quantité de son et de gluten altéré; on la laisse reposer : l'amidon , qui est le plus dense , se précipite le premier ; le son et le gluten forment au-dessus une bonillie qu'on enlève avec une pelle, après avoir décanté l'ean qui la surnage. Cette eau, qui porte le nom d'eau sure, est employée en place d'eau pure dans les opérations subséquentes, et alors la fermentation s'y développe beaucoup plus promptement. On délaie l'amidon dans de l'ean pure, et on le fait passer à travers un tamis de soie très fiu; on le laisse précipiter de nouveau, on décante l'eau, et on le fait sécher le plus promptement possible.

On remarque que la pâte d'amidon se divise toujours, en séchant, en espèces de prismes quadrangulaires, irréguliers, mais sembliables entre eux, et qui oat fait donner à l'amidon entier le nom d'amidon en niqualles.

Le but de la fermentation que l'on fait subir au blé est d'en désorganiser le gluten, qui perd alors sa ténacité, et ne s'oppose plus à la précipitation isolée de l'amidon. L'amidon sert en pharmacie pour rouler quelques pilules, et pour saupoudrer la table sur laquelle on coule la pâte de guimauve.

On l'emploie aussi en lavement, fréquemment et avec succès, contre la diarrhée et la dyssenterie.

ANIDON DE SEIGEE (fig. 7h.). Granules circulaires et leuticulaires offrant les mêmes variations de volume que ceux du blé. Gependant les plus gros grains paraissent avoir un volume un peu plus considérable que ceux qui leur correspondent dans le blé, et de plus ils sont très souvent marqués au centre d'une étoile noire à 3 ou à rayons. Get



amidon, bouilfi plusieurs fois dans l'eau distillée, laisse un résidu bien plus considérable que celui de blé, plus dense, colorable en bleu par l'iode, offrant assez souvent la forme d'un fer à cheval, mais plus souvent encore celui de granules disposés assez régnilièrement autour d'un centre commun, de sorte qu'on peut supposer que l'amidon de seigle lui-unême est formé de granules semblables réunis et soudés par une matière plus attaquable par l'eau et qui disparaît en partie par l'ébullition.

AMIDON D'ORGE (fig. 75). De même que les deux précédents, cet amidon se compose d'un nombre très considérable de petits grauules transparents, de grauules intermédiaires et d'un grand nombre de grauules circulaires qui atteignent sensiblement le même volume. Voici maintenant les différences: le diamètre des plus gros granules est manifestement plus grand que dans l'amidon de blé; l'épaisseur en est plus considérable et inégale; la coupe des granules passant par leurs plus grands diamètres, ne formerait pas une surface plane, mais ondu-lée; en un mot, ces granules, au lieu d'avoir la forme régulière d'une lettille, ont la forme hosselée et ondulée d'une semence de nandirobe. Il résulte de cette forme irrégulière jointe à une plus grande épaisseur, que l'amidon d'orge roule plus facilement dans l'eau que ceux du blé et du scigle; qu'il peut se reposer plus souvent sur la tranche et qu'il offre assez souvent la forme irrégulière et comme triangulaire de la fécule de ponnues de terre; mais son volume est bien mointér. L'amidon

d'orge diffère encore de celui du blé en ce qu'il est bien plus fortement organisé et qu'il résiste bien plus à l'action de l'eau bouillante : tandis que l'amidon de blé, après une ébullition prolongée, ne laisse pour résidu qu'un léger flocon colorable en violet par l'iode ; dans les mêmes circonstances, l'amidou d'orge laisse un résidu dense et pesant, nettement dessiné en demi-lune, en rein ou en cercle coupé jusqu'au centre et entr'ouvert. Ce résidu se colore en bleu foncé par l'iode. En renouvelant l'ébullition, une partie des téguments se déforme et se déchire ; mais si longtemps qu'on la continue, le plus grand nombre conserve la forme d'un cercle ouvert ou d'un rein. Cette grande résistance des granules de l'amidon de l'orge à l'action de l'eau bouillante explique la difficulté qu'ont les estomacs faibles à le digérer. Pronst attribuait cette qualité indigeste de l'orge à un principe analogue au ligneux, qu'il

Fig. 76.

nommait hordéine, et dont il supposait que l'orge contenait 0,55 de son poids; mais j'ai montré que cette hordéine était principalement composée des tégaments insolubles de l'amidon de l'orge (Journ, de chim. méd., t. V. p. 158).

AMIDON DE BIZ (fig. 76). Cet amidon est remarquable par sa petitesse, par l'égalité de son volume et par sa forme triangulaire ou carrée très marquée. Soumis à une longue ébullition dans l'eau, il laisse pour résidu de légers flocons formés de granules très minimes colorés en bleu par l'iode et liés entre eux par une matière muqueuse. L'amidon de riz paraît

donc être lui-même un assemblage de ces granules.

#### Faisification de la farine de blé.

Dans les temps de disette et même dans les circonstances ordinaires, la farine de blé est sujette à être falsifiée avec celle du seigle, de l'orge, des pois, des haricots, etc., et, ce qui est beaucoup plus blâmable, avec du plâtre, de la craie, de l'argile blanche. Je vais indiquer brièvement les movens de reconnaître ces différentes falsifications.

Mélange de la farine du blé avec celle du seigle ou de l'orge. Ce mélange peut être connu au microscope par l'examen attentif de la farine délayée et étendue dans l'eau, en raison des caractères physiques différents des amidons contenus dans les farines. On le reconnaîtra encorc mieny après une longue ébullition dans l'eau au moven des résidus laissés par les amidous de seigle ou d'orge.

Falsification ovec la fécule de pommes de terre. On a souvent conseillé de reconnaître cette falsification en déterminant la quantité de gluten de la farine; mais poisque cette quantité varie de 9 à 14 pour 100 dans la farine normale, suivant sa qualité, il est évident que cet essai ne présente aucune certitude. L'examen microscopique est préférable. En ellet, la fécule de pommes de terre (fig. 77) présente toutes sortes de fornes, depois la sphérique qui appartient aux plus petits, jusqu'à

l'elliptique, l'ovoide ou la triangulaire arrondie qui se montrent dans tous les autres. Les petits granules sont d'ailleurs peu nombreux et presque aussi volumineux que les gros grains d'amidou de blé. Les autres présentent souvent une surface bosselée et des stries irrégulièrement concentriques autour d'un point noir (hile) situé vers l'une des extrémités du grain. Enfin ces granules ovoïdes ou triangulaires arron-



dis, qui forment la presque totalité de la Écule, ont un diamètre de 150 à 180 millieuse de millimètre et présentent, sur le champ du microscope, une surface au moins neuf fois plus grande que celle des gros granules d'amidou de blé. Il est donc facile de distinguer au microscope de la fririne de blé pure de celle qui est mélangée de fécule.

Cependani M. Donny, en metiant à profit l'action différente de la potasse sur l'ambion de blé et la fécule de ponmes de terre, a rendu le mélange encore plus facile à saisir. En effet, les deux fécules se dissolvent également et disparaissent dans une solution de potasse caustique faite au divience; mais si on prépare une solution au cinquantième ou au soixantième (4,75 de potasse pure pour 100 d'eau), cette liquemr'agira pas sensiblement sur l'amidon de froment, tandis que la fécule de pommes de terre acquerra un volume qui triplera au moins son diamètre; alors il n'y aura plus moyen de la confondre avec les grains aun facés de la fraine.

Farines de légomineuses. Ces farines sont généralement pourvues d'une couleur et d'une saveur qui rend leur mélange facile à reconnaître. De plus elles contiement toujours des fragments de tisse cellulaire hexagonal, qu'il est facile de distinguer au microsoppe après avoir dissont l'amulon au moyen d'une solution de potasse au dixième. Enfin M. Donny a découvert dans les farines de vesce et de fèverole un caractère qui les fait reconnaître facilement, et qui consiste dans une belle coloration rouge que prend la farine de ess deux légumineuses lorsqu'on l'expose à la vapeur de l'aumoniaque, après l'avoir tenue suffisamment exposée à celle de l'acide nitrique. (Voir les Bulletins de la Société d'eccurargement de 1847, rapport de M. Bussy.)

Fulsification on mogen du platire, de la craie ou de l'argite. Cette falsification peut être reconnue en traitant la farine par une solntion de potasse au dixième qui la dissout presque complétement en laissant la substance minérale dont il est facile ensuite de déterminer la nature.

On peut également brûler et incinérer la farine qui, dans son état normal, fournit à peine un centième de cendre. La quautité de matière lixe et sa nature constatent la falsification.

## FAMILLE DES PALMIERS.

Les palmiers sont, en général, des arbres à tige élancée, simple et cylindrique, couronnée au sommet par une touffe de feuilles dont les plus inférieures se détruisent chaque année en laissant sur le tronc les vestiges de leur pétiole embrassant, et sont remplacées par celles qui sortent du hourgeon terminal. Les fleurs sortent de l'aisselle des feuilles, enveloppées d'une spathe ligneuse et portées sur un spadice ramifié. Elles peuvent être hermaphrodites, polygames, monoïques on dioïques. Leur périanthe se compose de 2 verticilles de folioles coriaces dont les 3 intérieures n'ont pas toujours la même forme que les 3 extérieures et se soudent quelquefois entre elles. Les étamines sont au nombre de 6, rarement réduites à 3 et plus rarement encore plus nombreuses que 6. Le pistil est formé de 3 ovaires distincts on soudés, renfermant chacun 1 ovule dressé. Le fruit se compose de 3 baies ou de 3 drupes séparés pouvant se rédnire à 2 ou à 1 par avortement, ou bien d'une seule baie ou d'un seul drupe à 3 loges, pouvant également se réduire à 2 ou à une seule loge par l'avortement des autres. La graine est pourvue d'un périsperme épais, souveut très dur, creusé sur un point de sa surface d'une cavité qui renferme l'embryon.

A l'exception du chomeropa himitis, palmier presque privé de tige, qui vieut spontanément dans le midi de l'Europe, mais ois se fruits múrissent à peine, tous les autres palmiers croissent entre les tropiques. Ils remplacent, pour les peuples de ces coutrées brûlées par le solei, le blé, la vigene et l'olivire des couse tempérées. En effet, dans la plupart des espèces (sagouiers, dattiers), la tige renferme une fécule abondante propre à faire du paiu; d'autres (mezque succharifere, phémaix, nevec) fournissent un liquide sucré que l'on convertit en vin par la fermentation. Les cocos eux-mèmes, avant leur maturité, sont remplis d'un suc laieux et rafrachissant, et lorsqu'ils sont mûrs, ils serveut, aiusi que les dattes, à la nourriture de la plupart des peuples des pays chauds. Enfin , le péricarpe de l'avoir de Guinée, comme pour le disputer en

tout à l'olivier, fournit aux usages domestiques et aux arts une huile très abondante.

Nous examinerons successivement la plupart de ces produits,

### Dattes et Dattier.

Phoniz dactylifere (fig. 78): On trouve cet arbre dans l'Inde, dans la Perse et surtout en Afrique, dans le Biledulgérid (Belàd el Djeryd ou pays des dattes), vaste contrée au sou de l'Atlas et de l'Algérie, qui s'étend du royaume de Maroc à la régencé de l'unis. Il s'élève à la hauteur de 16 à 20 mêtres. Sa tige est une, cylindrique et formée d'un bois assez.



dur à l'extérieur, à fibres rougeatres et longitudinales, qui est employé comme bois de construction. Elle est marquée à l'extérieur d'anneaux très rapprochés et d'écailles provenant des feuilles tombées. Celles-ci sont très grandes, composées de leur pétiole garni sur toute sa longueur de folioles aiguês, disposées sur deux rangs, comme les barbes d'une plume. De l'aisselle des feuilles sortent des spathes fort longues, d'une seule pièce, un peu comprimées, s'ouvrant sur leur longueur pour donner passage à une ample panicule ou régiune, composée de rameaux très nombreux, fléchis en zig-rag, pourvus de fleurs màles on temelles, selon les individus; car l'arbre est dioïque. Les fleurs males ont un périnanthe à 6 divisions dont 3 externes et 3 internes, et 6 étamines. Les fleurs femelles contiennent trois stigmates distincts et donnent naissance à trois fruits ffüz [91] mais dont 4 ou 2 avortent le plus souveur. Chacun



de ces fruits est une bair supère, de forme elliptique, longue et grosse; comme le pouce environ; leur épiderme est mince, rouge-jaunâtre et recouvre une chair solide, d'un goût vineux, sucré et un peu visqueux. Cette chair reuferme une semence

composée d'un épisperme membraneux, làche, blanc et soyeux, et d'un périsperme très dur, osseux, oblong, profondément sillonné d'un côté et portant sur le milieu du côté convexe une petite cavité qui renferme l'embryon.

C'est de l'Afrique et par la voie de Tunis que nous viennent les meilleures dattes. Il faut les choisir récentes, fermes, demi-transparentes et exemptes de mites. On les conserve bien dans un endroit sec et dans un bocal de verre fermé par un simple papier.

On apporte aussi de Salé, port du royaume de Fez, des dattes qui sont blanchâtres, petites, sèches, peu sucrées et peu estimées. Hen vient en Provence qui sont fort belles, mais qui ne se conservent pas.

# Semence on Noix d'Arce (fig. 80).

Cette semence est produite par l'oreca cateclau, grand palmier de l'Inde, de Ceylan et des lies Moluques. Le tronc de cet arbre est parfaitement droit, haut de 13 à 14 mètres et couronnié par 10 ou 12 feuilles longues de 5 mètres, composées chacune d'un gros pétiole engaînant à la base, et de deux rangs de larges folioles plissées en éventail. Les régimes ou les panicules sont au dessous des feuilles, et ordinairement au nombre de trois ; l'un, supérieur, est composé de fleurs mâles et femelles

entourées d'une double spathe; le second porte des fruits verts, et le dernier des fruits mûrs.

Ces fruits sont d'un jaune doré, gros comme un œuf de poule, et renferment sons un brou fibreux une amande arrondie, ovoïde ou conique, suivant les variétés, marbrée à l'intérieux de blanc et de brun, à

Fig. 80.



peu près comme la noix muscade, mais très dure, cornée et inodore. Cette amande, coupée par tranches, saupoudrée de chaux et enfermée daus une feuille de poirre hétel, forme un masticatoire dont l'usage est répandu chez tous les peuples de l'Inde, des îles de la Sonde et des îles Moluques.

M. Morin (de Rouen) a fait l'analyse de l'amande de l'arec et en a retiré du tannin principalement, de l'acide gallique, de la glutine, une matière rouge insoluble, de l'huile grasse, de la gomme, de l'oxalate de chaux, du ligneux, etc. (Journal de phorm., t. VIII. p. 449.)

La noix d'arec sert à préparer, dans les provinces méridionales de l'Inde t à Ceylan, un cachou très estimé, qui porte le nom de Coury, et un autre d'une qualité inférieure, nommé Cossu; je me réserve de les décrire en traitant du cachou produit par l'acacia catechu, famille des Légumineuses.

### Cocotier et Hulle de coco.

Cocos mucifera. Ce palunier habite le voisinage des mers sous les tropiques et à peu près par toute la terre. Saus lui, les lies du grand océan Pacifique seraient inhabitables, et les peuples répandus sur l'immensité des plages équatoriales périraient de faim et de soif, et manqueraient de cables et de vêtements; car cet arbre leur fournit du viu, du vinaigre, de l'Ibuile, du sucre, du lait, de la rérue, des cordages, de la toile, des vases, du bois de construction, des convertures de cabanes, etc. C'est donc à bon droit qu'on l'a nommé le *Boi des végétaux*.

Les racines du cocotier sont peu profondes et touffues ; la tige, qui n'a pas plus de 4 à 5 décim, de diamètre, s'élève comme une colonne jusqu'à nne hauteur de 20 à 30 mètres, et se termine par une touffe de 12 à 15 feuilles ailées, longues de 5 à 6 mètres. Les spathes, qui sortent de l'aisselle des fenilles inférieures , donnent naissance à des spadices rameux converts de fleurs mâles et femelles : les premières à six étamines avec un rudiment d'ovaire ; les secondes, pourvues d'un ovaire à trois loges dont deux rudimentaires et une seule fertile. Le fruit est un drupe ovale ou elliptique et trigone, pouvant avoir le volume de la tête, formé d'un mésocarpe fibreux, reconvrant un endocarpe osseux, percé de trois trois à la base, et renfermant une amande vide à l'intérieur, creusée vers la base d'une cavité qui renferme l'embryon. Lorsque ce fruit a atteint sa grosseur, mais avant que l'amande ne soit formée, on le trouve rempli d'un liquide blanc, doux, sucré, un peu aigrelet et très rafraîchissant, L'amande, une fois mûre, se mange et sert de nourriture la plus ordinaire aux naturels de la Polynésie. On en retire par expression près de la moitié de son poids d'une huile incolore, presque aussi fluide et aussi limpide que de l'eau, à la température habituelle des tropiques ; mais se solidifiant entre 18 et 16 degrés centigrades, ce qui est cause que nous la voyons souvent blanche, opaque et solide. Cette huile récente sert à la préparation des aliments : mais elle rancit très facilement et n'est plus alors appliquée qu'à l'éclairage. Elle forme, avec la sonde, un savon sec, cassant, moussant extraordinairement avec l'eau, et ne pouvant guère être employé que mélangé avec d'autres savons plus mous et plus onctueux. Le savon de coco, décomposé par un acide, fournit un acide gras particulier, nommé acide coccinique, fusible à 35 degrés, pouvant être distillé sans altération. D'après M. Broméis, il a pour composition:

#### Palmier avoira el Huite de palme.

Eluris quinevasis. Grand palmier, cultivé également dans la Guinée, en Afrique, et dans la Guyane, en Amérique, où il porte le nom d'aouarve ou ocoirve. Les feuilles sont pinnées, à pétioles épineux qui persistent sur la tige. Les fleurs mâles et femelles sont séparées sur des régimes différents, muist d'une double spatte: le calice et la corolle sont à 3 divisions; les étamines sont au nombre de 6, et l'ovaire est à 3 stygmates et à 3 loges dout deux sont obliérées. Le fruit est un drupe de la grosseur d'une noix et d'un jaune doré, formé d'un sarcocarpe libreux et lmileux, et d'un noyan très dur qui renferme nue amande grasse et odide. Ce fruit contient donc denx builes différentes et qui sont extraites séparément. L'huile du sarcocarpe est jaune, odorante, toujours liquide en Afrique ou à la Guyane, ce qui fait qu'on lui donne le nom d'huile de patme, et qu'on l'emploie à tous les usages de l'huilei; tandis que celle qu'on tire de l'aunande est blanche, solide et sert aux mêmes usages que le beurre. Cette dernière, beancoup moins abondante que l'autre, ne vient pas en Europe; mais la première est aujourd'hui importée en quantité très considérable en Angleterre et en Prance, où elle sert surtout à la fabrication des savons.

L'Imite de palme, telle que le commerce nous la fournit, est soilée, de la consistance du beurre et d'un jaune orangé. Elle présente une saveur douce et parfumée, et une odeur d'iris; elle fond à 29 degrés et est alors très fluide et d'une couleur orangée foncées; elle ne céde rien à l'eau froide on bouillante; elle se dissont à froid dans l'alcolà à do degrés; elle s'y dissont beaucoup plus à chaud et se précipite en partie par le se saponifie très facilement par les alcalis, et forme un savon jaune et non rouge, comme cela pouvait avoir lieu lorsque, l'huile de palme étaut rare et d'un prix lévé, on en fabriquait d'artificiele avec de l'axonge aromatisée à l'iris et colorée avec du curcuma. Aujourd'hui cette fasification serait d'autant plus mal inspirée qu'on décolore la plus grande partie de l'huile de palme avant de la saponifier.

D'après MM. Pelouze et Pélix Boudet, l'huile de palme serait formée d'olième et de margarine, on si ou l'aime mieux, d'oléate et de margarine, on si ou l'aime mieux, d'oléate et de margarine, et de glycérine; mais, d'après MM. Prémy et Stenhouse, l'huile de palme coutient, au liten de margarine, un autre corps gras qui a reçu le le nom de padmitine, fusible, à la vérité, à 8d éegrés comme la margarine, et fournissant comme elle, par la saponification, un acide fusible à 60 dezrés : mais cet acide podmitione est comosé de

$$C^{32} H^{32} O I = C^{32} H^{31} O^3 + HO$$

tandis que l'acide margarique =

$$C_{34}H_{34}O_4 = C_{31}H_{33}O_3 + HO$$

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'acide palmitique est idenique avec l'acide cétique ou éthalique du blanc de baleine, et que la palmitine et la cétine different seulement par la nature de leur base, la première étant un palmitate de glycérine, et la seconde un palmitate d'éthal.

Enfin, M.W. Pelonze et Boudet ont fait l'observation que l'huile de

palme pouvait se convertir en acides gras, spontanément et sans le secours d'un alcali, L'huile, en rancissant, prend un point de fusion plus élevé, en même temps que la quantité des acides gras augmente. Une huile fusible à 31 degrés a fourni moitié de son poids d'acides gras; une autre, plus ancienne, en contenait les 4/5. Je puis ajouter à cette observation que l'acidification spontanée de l'huile de palme est le résultat d'une sorte de fermentation qui a besoin, pour se produire, d'un commencement d'altération due au contact de l'air. En effet, l'huile de palme récente, fondue et introduite dans des vases pleins et hermétiquement fermés, se conserve indéfiniment avec sa belle couleur orangée, son odeur et ses autres propriétés; mais pour peu que l'air ait d'accès et commence l'altération de l'huile, on voit la décoloration et la rancidité s'étendre peu à peu de la surface au restant de la masse et ne s'arrêter que lorsque la transformation est complète. Cette transformation donne lieu à la production d'une certaine quantité de glycérine soluble dans l'eau ; mais, d'après l'observation de MM. Pelouze et Boudet, cette quantité diminue au lieu d'augmenter avec la rancidité de l'huile, narce que la glycérine elle-même se décompose et se change en acide sébacique.

Indépendamment des matières grasses analogues à l'huile ou à la graise, la famille des Palmiers en produit d'autres que l'on peut comparer à la cire; telles sont la cire du cervozylon andicola II. B, et celle du corypha cerifera de Martius, connu au Brésil sous le nom de Cormando.

Le cercazylon andicolo est un palmier magnifique, croissant sur les plus élevés des andes du Pérou, et s'élevant lui-même à la hauteur de 60 mêtres environ. La substance qu'il produit et qui porte au Pérou le nom de cerca de palma, essude des feuilles et surtout du rouce de l'arbre, à l'endroit des anneaux. Les landiens l'enlèvent en grattant le tronc avec un couteau et la purifient par la fusion. Cette substance et d'un blanc sale et junistier, assez dure, poreuse et friable, sans saveur ni odeur. Suivant Vauquelin, elle serait formée de 2/3 de résine et de 1/3 seulement de cire; mais, d'après M. Boussingault, elle est composée d'un résine résine soluble dans l'alcolo froid, jamaître, un peu amère, et d'une autre résine soluble seulement dans l'alcolo bouillant et feitlement cristallisable. à la pouelle il a donné le nom de cércavatine.

Quant à la cire du coripha cerifera ou du carnaula, il résulterait des expériences de Brandes que c'est une véritable cire tout à fait analogue à celle des abeilles, quoiqu'elle en differe beaucoup par ses caractères physiques. Ainsi elle est blanche, un peu jamatre, dure, sèche, cassante, à cassure lises, hissaute et nou grenue.

PALMIERS. 443

#### Sang-Bragon.

Résine rouge, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, dont on connaît plusieurs espèces produites par des arbres fort différents; cependant le sang-dragon le plus usité provient d'un palmier du genre des rotaugs, nommé par Willdenow calamus draco. Ces arbres ont un port tout particulier qui leur a fait donner par Rumphius le nom de palmiersiones, et qui consiste en ce que leur tige, grosse comme le ponce ou moins, s'allonge presque saus fin dans quelques espèces, en s'élevant au sommet des plus grands arbres et en passant de l'un à l'autre, de manière à acquérir une longueur de plus de 160 mètres. Les jets flexibles qui les composent, surtout ceux du calanus viminalis, W., coupés d'une longueur de 12 à 15 pieds, et mis par faisceaux de 50 environ, sont envoyés en Europe, où ils servent à dégorger les conduits d'eau, à faire des badines et à fabriquer différents ouvrages et membles en jonc, qui unissent la légèreté à la solidité. Les tiges d'une antre espèce, le calamus scipiorum, Lour., forment ces belles cannes nommées jones, d'un seul jet, luisantes, roussâtres, pourvues d'un angle peu marqué. Le calamus draco en fournit d'autres d'un jaune pâle, de la grosseur du doigt, longues de 3 pieds environ, ce qui est la distance de deux articulations. Celles qui provienuent du calanus verus sont lourdes, jaunâtres, parfaitement rondes, munies de plusieurs nœuds espacés d'un pied.

Tous les fruits des rotangs sont recouverts d'un péricarpe écailleux, comme celui des sagouiers, et ressemblent un peu en petit à un côue de plu; mais celui du calamus draco est le seul qui soit imprégué, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'une résine rouge qui est notre sangdragon.

Suivant Rumphius, ou obtient cette substance en secoram pendant longtemps les fruits dans un sac de toile rude; la résine pulvérisée passe à travers le sac. On la fond à une douce chaleur et on lui donne, à l'aide des mains, la forme de globules que l'on enveloppe dans des feuilles sèches de Licuala spinosa, autre espèce de palmier voisine des coviplus. C'est là la première sorte de sang-dragon.

Ensuite, on concasse les fruits et on les fait bouillir avec de l'eau, jusqu'à ce qu'il surmage une matière résineuse que l'on forme en tablettes larges de trois ou quatre doigts; enfin, le marc lui-même, formé des débris de fruits contenant encore une grande quantité de résine, est mis en masses rondes ou aplaties, de 25 à 35 centim. de diamètre, et constitue le sing-d-tragon commun.

Telle est, suivant Rumphius, la manière dont on prépare le sang-

dragon à Jamby et à Palinbang sur la côte orientale de Sumatra; mais il en vient anssi beauconp de Bager-Massing, ville située sur la plage méridionale de Bornéo. Cela explique pourquoi, au lieu de trois sortes décrites par Rumphius, on en trouve quatre dans le commerce, en été desquelles il faut même placer celle dont cet autuen re parle parties.

Sang-dragon en boguettes. Bâtons longs de 30 à 50 centim., épais comme le doigt, entourés de feuilles de liceala, et fixés tout autour au moyen d'une lanière très mince de tige de rotang. Ce sang-dragon est d'un rouge brun foncé, opaque, friable, fragile, insipide et inodore; sa poudre est d'un rouge permillon.

J'ai vu autrefois un sang-dragon en masses cylindriques, un peu aplaties, longues de 20 à 30 centim., larges comme deux doigts, qui étaient d'une qualité supérieure encore au précédent. Depuis bien long-temps, je n'ai pu en retrouver de semblable.

D'après Rumphins, le sang-dragon chauffé exhale une odeur analogue à celle du styrax. Il est possible qu'il jouisse de cette propriété lorsqu'il est récent; mais je n'en ai jamais trouvé qui la possédia; seulement la fumée qu'il dégage irrite fortement la gorge. Plusieurs auteurs, tels que Lewis et Thompson, ont attribué cet effet à la présence de l'acide benzoïque. J'avais toujours douté de ce fait, qui paraît cependant confirmé au l'analyse de M. Herberger. (Journ, de plurm, L. XVII, P. 225.)

Sang-drugon es olices ou en globules, de 18 à 20 millim, d'épaisseur, enveloppé d'une feuille de palmier, comme le premier, et disposé en chapelet; toujours inodore, d'un rouge brun foucé, prenant une belle couleur vermillon par le frottement ou la pulvérisation. Ce sangdragon, de même que les précédents, répond à la première sorte de Rauublius.

Simg-drugon en masse. Cette sorte est en pains d'un poids assez conserbelle, d'un rouge vif, contenant une grande quantité de débris des fruits de calamus broyés. Il répond à la dernière sorte de Rumphius. Il est employé avec beaucoup d'avantage comme matière colorante; mais il dui être reisté des compositions plarmacentiques.

Sang-dragon en gotettes, ou en nains orbiculaires et plats, de 8 à 11 centimètres de diamètre; d'un Jouge assez vif, mais pâle, avec mommencement de demi-transparence. Ce sang-dragon est évidemment celui qui vient nager à la surface de l'eau, lorsqu'on soumet à l'Ébullition les fruits de calamus broyés. Il doit sa demi-transparence à la matière grasse des amandes qui s'y trouve contenue; il est inférieur au précédent pour la qualité, malgré sa pureté apparente et l'absence des débris de fruits.

Sang-dragon faux. Mélange franduleux et ignoble de résine commune, colorée avec de la brique pilée, de l'ocre ronge, ou un peu de sang-dragon. On le laisse en masse, ou on le divise en gros globules que l'on enveloppe d'une feuille de roscau, et que l'on fixe avec une ficelle de chauvre. Ce prétendu-sang-dragon, écrasé, prend une couleur faiblement rouge et blanchâtre, et développe une odeur de poix-résine, caractère certain de sa faisfication.

Samp-dragon du dracensa drace. Ou lit dans tous les auteurs qu'une partie du sang-dragon du commerce est fournie par le dracensa drace, L., arbre de la famille des Asparaginées, qui croit aux iles Canaries, oi il peut vivre pendant des siècles, en acquérant des dimensions giganesques. Une description de cet arbre, insérée dans les Ann. des scien. antare., t. xiv, p. 137, fait en effet mention d'un suc rouge obteun par incision, de la nature du sangd-ragon, et qui paraît avoir été exploité par les Espagnols, dans les premiers temps de leur domination; unais depuis très longtemps on a cessé de le récolter, et même aux îles Canaries il est impossible aujourd îni de s'en procurer la moindre quanité.

Le dracena draco ne contribue donc en rien à la production du sang-dragon du commerce.

Sang-drogon du pierocarquis droco, L. le dois à l'obligeance de M. Fougeron, ancien pharmacien à Orléans, une espèce de sang-dragon en larmes, qui venait en ligne directe des Antilles, où je suppose qu'il a cié produit par le pierocarquis draco, L. (Journ. de chim. médic. t. vi, p. 744). Ce sang-dragon dont L'Ecluse a clèj fait mention, comme venant de Carthagêne, en Amérique, est en pelites masses irrégulières, comme formées par une matière demi-liquide qui serait tombée sur un carps froid ; il est couvert d'une poussière rouge, offre une cassure trune vitreuse, et est opaque dans ses fragments les plus minces. De même que le sang-dragon des Moluques, il est insipide, inodore, insoluble dans l'eau et soluble dans l'atoul. Il s'en distingue seulement parce que a tenture adocilique n'est pas précipité par l'ammoniaque, de même que la teinture de santal rouge; tandis que le soluté alcoolique du sang-dragon des Moluques est précipité par e réactif.

On lit dans les anciens auteurs que le nom de sang-dragon a été donné à cette résine, à cause de sa couleur, et parce que le fruit de l'arbre offre dans son intérierre la figure d'un dragon. Ce sont les ptero-corpus seuls, et en particulier le pterocarpus indicus (Rumph., Amb., L. II, tabl. 70), qui présentent quelque chose de cette image dans leurs fruits circulaires et membraneux.

#### Sagon

Le Sagou est une fécule qui est sous la forme de petits grains arrondis, blanchlatres, gristires, ou rougeatres, très durs, élastiques, demi-transparents, difficiles à broyer et à pulvériser, sans odeur et d'une saveur fade 11. et douceâtre. Il est apporté principalement des lles Moluques, des lles Philippines, de la Nouvelle-Guinée, et quelquefois aussi de l'Inde et des lles Maldives, et l'ou cite comme pouvant le produire les ciens cirvinalis et revoluta, et plusieurs palmiers, tels que l'aveca oleracea, le phonisi a frairuifera, l'eraqua sacchari p'are et surtout les saquas genuina et furinifera, qui sont des palmiers pourvus de fruits recouverts d'uu péricarpe à écailles soudées, comme ceux des cadamas. A une aussi grande distance des lieux, il est difficile de décider, entre ces arbres, quels sont ceux qui produisent véritablement les sagous du commerce; car il y en a plusieurs espèces. Planche, dans un mémoire inséré parmi ceux de l'Académie de môtecine, en a décrit six variétés qu'il a désignées surtout par leur lieu d'origine. Préférant les classer d'après leur nature, j'en distingue seulement trois espèces.

PREMIÈRE ESPÈCE. Sagou ancien ou sagou premier. Je ne puis désigner autrement cette espèce qui provient de bien des lieux différents et affecte des couleurs très variées; ce sagou comprend:

1º Le sagou des Maldives de Planche, en globules sphériques, de 2 à 3 millimètres de diamètre, translucides, d'un blanc rosé inégal, très durs et insipides.

2° Le sagou de la Nouvelle-Guinée du mêmc, en globules un peu plus petits, d'un rouge vif d'un côté et blanc de l'autre. Tous les sagous colorés présentent, comme on le sait, cette disposition.

3º Le sagou gris des Moluques ou Brown sogo des Anglais; en globules variables, de 1 à 3 millimètres de diamètre, opaques, d'une couleur grisitre, terne d'un côté, blanchâtre de l'autre. Je pense que cette couleur grisâtre n'est pas naturelle, et qu'elle provient de l'altération de la couleur rose primitive; altération causée par le temps et l'humidité.

4° Le gros sagou gris des Moluques. Entièrement semblable au précédent, si ce n'est qu'il est en globules de 4 à 8 millimètres de diamètre.

5° Le vrai sagou blanc des Moluques. Tout à fait semblable au n° 3, si ce n'est qu'il est d'une blancheur parfaite due au lavage complet de la fécule qui a servi à le fabriquer (1).

Quels que soient le lieu d'origine et la couleur de ces sagous, voici quels sont leurs caractères :

(4) Il ne faut pas confondre ce sagou blanc qui vient quelquefois de l'Inde ou des Moluques, non plus que le sagou rouge de la Nouvelle-Guinée et le sagou gris des Moluques, avec les faux sagous de fécule de pommes de terre, que l'on fait à volopité blancs, rouges ou gris, et qui imitent parfaitement les vrais sagous. Le sagou de fécule de pommes de terre se reconnaît toujours facilement à son goût de fécule. PALMIERS. 147

Globules arrondis, généralement sphériques, tous isolés, très durs, élastiques, difficiles à broyer et à pulvériser.

Les globules mis à tremper dans l'eau doubleut généralement de volume, mais ne contractent aucune adhérence entre eux.

Les granules qui les composent, isolés les uns des autres par l'agita-

tion du liquide, et colorés par l'iode, se présentent au microscope sous une forme ovoïde, ou elliptique, ou elliptique, ou elliptique, ou elliptique, sout souvent rétrécis en forme de col à une extrémité, et ce



col est quelquefois incliné sur l'axe. Les granules paraissent souvent coupés par un plan perpendiculaire à l'axe ou par deux ou trois plans inclinés entre eux.

Cette disposition est semblable à celle de la fécule du *tacca pinnati-fida*; mais celle-ci est généralement sphérique, tandis que la fécule du sagou est presque toujours allongée. Le hile est dilaté.

L'eau dans laquelle on a fait macérer le vrai sagon, étant filtrée, ne se colore pas par l'iode, Après me ébullition de plus d'une heure dans une grande quantité d'ean, la fécule du sagou laisse un résidu considérable, dense et facile à séparer du liquide; ce résidu, coloré par l'iode et vu au microscope, paraît formé de téguments très denses, presque entiers ou lacérés, colorés en blanc ou en violet, et de débris parenchymateux, très denses également, colorés en violet.

Ce sagou me paraît être celui qui est préparé aux îles Moluques avec la moelle du sagus farinaria de Rumphius (fig. 82), qui est différent du sagus farinaria de Gærtner, et que Willdenow a nommé sagus Rumphii, et Labillardière sagus genvina. Cet arbre s'élève à la hauteur de 30 piedset acquiert un tronc assez gros pour qu' un hommen epuisse pas l'embrasser. Il est bon à abattre lorsque ses feuilles se recouvrent d'une farine blandâtre, ou les parqu'en retirant un peu de moelle acc une tarière, cette moelle laisse précipiter de l'amidon par sa division dans l'ean. L'arbre étant abattu, on en coupe la tige par tronçous; on fend ces tronçons par quartières, et on en arrache la meelle, qui est ensuite écrasée et délayée dans l'ean. Après avoir passé l'eau trouble à travers un tamis clair, on la laisse reposer; on la décante lorsqu'elle est éclaircie, et l'on fait sécher la fécule à l'ombre; alors elle est très blanche et très fine. Les Moluquois emploient cette Reule à faire du pain et quelques mets agréables et nourrissants. Ce n'est guêre que pour l'envoyer à l'extérieur

qu'ils lui donnent la forme que nous lui connaissons, et même ils paraissent s'être avisés assez tard de lui faire subir cette préparation; car Rumphius, malgré qu'on ait souvent imprimé le contraire, n'en fait

Fig. 82.



Pas mention , et le sagou n'a été connu en Angleterre qu'en 4729 ; en France, en 4740 ; en Allemagne en 4744 : Lemery n'en parle pas.

Pour donner au sagou la forme qu'on voit, les Moluquois font sans doute passer à travers une platine perforée la pâte féculente, en partie desséchée, dont j'ai parlé tout à l'heure; par ce moyen ils la réduisent en petits grains, dont ils obtiennent la dessiccation en les agitant sur des bassines plates, légèrement chanflées. Suivant d'antres personnes, ce serait la moelle même de l'arbre qui, en se desséchant à l'air, se diviserait en petits grains arrondis; mais cette opinion est contredite par l'examen microscopique qui montre le sagou entièrement composé de granules d'amidon fous entiers et seulement soudés ensemble et diversement comprimés.

Pareillement, beaucoup de personnes admettent encore que le sagon doit sa couleur rousse inégale à un commencement de torréfaction; mais l'intégrité des granules montre que la chaleur a été très modérée, et j'attribue plutôt cette coloration à un principe étranger à la fécule of qu'il à pas été complétement elneér par le larage. J'ai d'ailleurs indiqué

plus haut que la couleur naturelle du sagon coloré est rouge ou rose et non rousse, et que la couleur grise des vieux sagous du commerce provient d'une altération de la couleur rouge primitive.

DEUXIÈME ESPÈCE. Sagou deuxième. Cette espèce correspond au sayou rosé des Moluques de Planche; il est en globules très petits, moins réguliers que ceux du premier sagou, et quelquefois soudés ensemble au nombre de 2 ou 3; trempé dans l'eau, il augmente de plus du double de son volume et l'eau paraît un peu mucilagineuse : cependant elle ne se colore pas sensiblement par l'iode. Les grains de fécule isolés ont exactement la même forme que ceux du sagou nº 1, mais ils résistent moins à la coction dans l'eau. Après une heure d'èbullition, le liquide offre en suspension des parties de parenchyme amylacé, qui se colorent en violet rougeâtre par l'iode et qui offrent souvent un point opaque et plus fortement coloré au centre. Par le repos, il se forme au fond du liquide un dépôt plus dense, qui offre en outre des fragments de téguments membraneux, plissés, denses et colorés en violet, et d'autres téguments moins altérés, qui se présentent sous forme d'outres creuses, déchirées sur plusieurs points de lenr surface et d'un bleu violet.

TROISIÈME ESPÈCE. Sagou-tapioka. Je donne ce nom à cette espèce de sagou, aniourd'hui très répandue dans le commerce, parce qu'elle est exactement, à la fécule primitive du sagou et même aux sagous précédents, ce que le tapioka est à la moussache, qui est la fécule du manioc. C'est-à-dire que tandis que les deux sagous précédents, quoi qu'on en ait dit, n'ont été ni torréfiés, ni cuits, ce qui est prouvé par l'intégrité de la presque totalité des grains de fécule ; le sagou-tapioka a subi l'action du feu , à l'état de pâte humide ; de là l'explication facile de toutes ses propriétés.

Ce sagou n'est pas en globules sphériques comme les deux précédents, ou du moins les globules sphériques y sont très peu nombreux : il est plutôt sous forme de très petites masses tuberculeuses irrégulières. formées par la soudure d'un nombre variable des premiers globules. Mis à tremper dans l'eau, il s'y gonfle beaucoup, et se prend en une

masse pâteuse, blanche et opaque; en ajoutant une plus grande quantité d'eau. il se divise davantage et se dissout en partie. La liqueur filtrée bleuit fortement par l'iode. La ligneur non filtrèe. examinée au microscope, offre des grains entiers de fécule, semblables à ccux du vrai sagou, plus un grand

Fig. 83.

nombre de téguments rompus et déchirés (fig. 83). Un peu de cette

fécule soumise à une coction d'une heure, dans une grande quantité d'eau, se conduit comme celle du sagou n° 2.

La facilité avec laquelle le sagon-tapioka se gonfle et se divise par l'eau, le fait aujourd'hui préférer, comme aliment, à l'ancien sagou. Il a été décrit par Planche sous le nom de sagou blanc des Moltaques, et par M. Pereira sous celui de sagou perlé [pearl sago]. M. Joubert, négociant français établi à Sydney, m'en a remis un céhaullion en me disant qu'il était originaire de Taïti. De là j'ai cru pendant quelque temps que ce sagou était le tapioka de la fécule du tacca pinnotifida; mais il est certain qu'il n'en est pas ainsi, et que la fécule du troisième sagou, bien différente de celle du tacca pinnotifida, se rapproche beaucoup plus de celle des deux premières sexèces de sagou.

#### Noix de Palmier.

Tagua ou cabeza de negro (tête de nègre); morphil ou ivoire végétal. On donne ces différents noms à des semences grosses comme de petites nommes, arrondies d'un côté, anguleuses et un peu allongées en pointe de l'autre, composées d'un épisperme assez épais, dur et cassaut, et d'un endosperme blanc, opaque, très dur, susceptible d'être tourné, taillé et poli comme l'ivoire. Aussi les emploie-t-on pour en faire des pommes de cannes et toutes sortes de petits objets de tabletterie. Ces semences viennent du Pérou, où elles sont produites par un arbrisseau élégant (Phytelephos macrocarpa, R. P., Elephantusia mac acarpa, W.) qui a le port d'un petit palmier, mais qui a plus de rapports avec la famille des Pandanées. Le fruit entier est très gros, hérissé, en forme de tête, composé de drupes agrégés, à quatre loges monospermes. Avant leur maturité, les loges sont remplies d'une liqueur d'abord transparente, ensuite laiteuse et d'une saveur agréable, qui est d'un grand secours pour les voyageurs. Peu à pen cette liqueur se condense et s'organise en un périsperme fort dur, ainsi qu'il a été dit.

## FAMILLE DES COLCHICACÉES.

Mtlanthacées de R. Brown. Plantes à souche bulbeuse, tubéreuse ou quelquefois formée en rhizome horizontal. Tige simple ou scapiforme; feuilles tantôt toutes radicales et ramassées, tantôt canlinaires et alternes, tantôt graminées ou sétacées, d'autrefois clargies, nerveuses, rese autières; leurs complètes ou incomplètes, régulières, à périgone corolliforme, à six divisions distinctes ou soudées en tube; six étamines opposées aux divisions du périgone, à filets libres, à authères biloculaires extrores; ovaire libre, formé de trois carpelles plus ou moins

soudes et surmontés chacun d'un style terminé par un stigmate glanduleux. Le fruit est une capsule a trois loges folliculeuses, plus on moins distinctes et s'ouvrant par une suture ventrale. Les semences sont nombreuses, couvertes d'un épisperme membraneux, surmonté quelquefois vers le hile d'un tubercule plus ou moins volumineux. L'endosperme est charu ou cartilagineux, contenant un embryon cylindrique, placé vers le point opposé au hile.

Les Colchicacées sont divisées en deux tribus :

- 1º Les vérotrées: tiges scapiformes, souvent pourvues de feuilles. Fleure en grappes ou en épis; styles courts; stigmates peu distincts; divisions du périgone libres, sessiles ou courtement onguiculées, ou bien soudées par le bas en un tube très court. Genres helonias, schernocadon, verturam, melanditaina, etc.
- 2º Colchicées: acaules, fleurs nées d'un collet souterrain; styles gréles, libres ou plus ou moius soudés; folioles du périgone longuement onguiculées, onglets le plus souvent soudés en un tube. Genres bulbocodium, colchicum, etc.

Les plantes de la famille des Colchicacées sont généralement très àcres, purgatives, vomitives, et doivent être employées avec une grande prudence. Les plus usitées sont le colchique d'automne, l'hermodocte, l'ellébore blune et la répadiille.



Colchique d'automne (fig. 84).

Colchicum autumnale. Cette plante est composée d'abord d'un tuber-

cule ciarun et auylacé (faux bulbe), enveloppé dans un petit nombre de tuniques brunes, foliacées; ce tubercule est assez profondément enfoncé dans la terre. A la partie inférieure on observe, comme dans les vrais bulbes, un collet et des radicules. En enlevant les tuniques, brunes, on trouve comme trois tiges courtes, dont deux à fleurs et une à feuilles. Les tiges à fleurs sont enveloppées chacune d'une spaihe et sont enfermées, presque jusqu'an la unface du sol, dans le prolongement supérieur de la tunique brune. L'une des spathes, c'est la plus développée, part immédiatement du collet inférieur, et monte extérieurement le long du corps amylacé qui est creusé pour la recevoir. L'autre spathe, plus petile, est due à un petit bulbe qui se forme au milieu du côté opposé; quant à la tige à feuilles, elle part directement du sommet du corps charun et se confond d'un côté avec la tunique extérieure.

Le colchique est commun dans les prés et les păturages d'une graude partie de l'Europe. Ses fleurs paraissent à l'autonne. Elles partent, comme on l'a vu, du collet de la plante, et sont formées d'un périgone à tube très allongé terminé par un limbe à six divisions qui vienneux s'épanouir à la surface du sol. Les étamines sont insérées au haut du tube du périgone. Les 3 ovaires soudés sont situés au contraire au fond tube et sont surmontés de 3 styles très longs, terminés chienun par 1 signate en massue. Ce n'est qu'au printemps suivant que les feuilles ed développent et que les fruits paraissent an milieu d'éles. Ceux-ci sont formés d'une capsule à 3 loges, s'ouvrant par le côté interne et contenant un grand nombre de semences globuleuses, d'un brun noi-ratre, rugueuses à la surface, plus grosses que celles du colax, et d'une saveur amère suivie d'une âcreté très marquée. L'endosperme est corné, élastique et très difficie à puléréiser.

Le tubercule de colchique, tel que le commerce le présente, est un corps ovoïde (fig. 85), de la grosseur d'un marron, convexe d'un côté et présentant une cicatrice occasionnée par la petite tige; creusé longi-

Fig. 85.





tudinalement de l'autre; d'un gris jaunâtre à l'extérieur et marqué de sillons uniformes causés par la dessiccation; blanc et farineux à l'intérieur; d'une odeur nulle, d'une saveur àcre et mordicante. Cette saveur indique que le tu-

bercule sec est loin d'être dépourvu de propriétés médicales ; cependant Storck et les autres médecins qui , d'après lui , out conseillé l'usage du colchique, recommandent de l'employer récent. C'est également sous cet état que, d'après M. Want, chirurgien anglais, on doit s'en servir pour préparer la teinture anti-arthritique dite eau médicinale d'Husson. (Ann. de chim., t. XCIV, p. 324.)

Pelletier et M. Caventou our retiré du tubercule de colchique : 1º une matière grasse composée d'élaîne, de stéarine et d'un acide volail pur ticulier; 2º un alcali végétal qu'ils out cru dires emiblable à celui trouvé dans la racine d'ellébore blanc (verotrom album) et dans la cévadile, et auquel en conséquence ils out donné le nom de vérotrine; 3° une matière colorante jaune; 4° de la gomme; 5° de l'amidou; 6° de l'inuline en abondance; 7° du ligneux (Ann. chim. et phys., t. XIV, p. 82).

Postérieurement MM. Hesse et Geiger ont annoncé que l'alcaloïde du tubercule et des semences du colchique différait de la vératrine et lui out donné le nom de colchicine. Cet alcaloïde est aurer, très vénéneux, mais non âcre ni sternotatoire; il est cristallisable, [usible à une donce chaleur, soluble dans l'eau, l'alcol et l'éther. Il neutralise bien les acides et forme des sels dont plusieurs cristallisent facilement. L'acide sulfurique concentré le colore en brun-jaunaitre et l'acide nitrique en volet (nock. L'analyse n'en a pas été faite.

# Tubercule d'Hermodacte (fig. 86).

Co tubercule, inconun aux anciens Grees, paraît avoir été mis en usage par les Arabes. C'est éridemment une espèce de colchique qui nous vient d'Égypte, de Syrie et de la Natolie; mais sa patrie paraît être surtout la Syrie. Il est formé d'un corps tubéreux, amylacé, ayant la forme d'un coerr, marude à

la forme u un ceur, marque a la partie inférieure du côté convexe, des vestiges d'un plateau de bulbe ordinaire; il est creusé profondément et daus toute sa longueur de l'autre côté, et présente au bas du sillon une cicatrice qui indique le point d'insertion de la tige principale.





Sur la partie convexe se trouve une seconde cicatrice causée par l'insertion du jeune bulbe; enfin le sommet du tubercule offre une dernière cicatrice d'oi deviene s'élèvere le feuilles : comme on le voit, cette organisation est exactement celle du coichique. Cependant le tubercule d'hermodacte est facile à distinguer de celui du colchique. Il est heancoup plus blanc, uno ridé à l'extérieur, d'une saveur douceâtre, un pen mucligiquense

et un peu âcre. Il est légèrement purgatif et entre dans la composition des électuaires diaphœnix, caryocostin, et des tablettes diacarthami. On a prétendu que les Égyptiennes en mangeaient pour acquérir de l'embonpoint.

Les auteurs qui ont écrit le plus récemment sur la matière médicale, sont tombés dans une grande confusion an sujet de la plante qui produit l'hermodacte: l'un d'eux blâme aveç raison Linné d'avoir attribué ce tubercule à l'iris tuberosa; il pense qu'il est fourni par le colchicum curiegatum L., et il donne à l'appui de cette opinion la description et la figure d'une plante que Matthiole avait reçue de Constantinople sous en om d'hermodacte. Or la plante nommée par Matthiole hermodactulus servas, loin d'être le colchicum variegatum, n'est autre que l'iristaberosa, L. Un autre, qui veut absolument que le tubercule amylacé du colchique soit un oignon, trouve que l'hermodacte est une racine Ligneuse semblable à celle des iris, et il appuie en conséquence l'opinion de linnie et de Tourmefort, que cette substance est due à l'iris tuberosa, contre celle de Matthiole que c'est un colchique. Il y a là beau-coup d'erreurs en peu de mots.

Matthiole est le premier auteur de cette confusion : voulant toujours prouver que nous n'avons pas les véritables drogues des anciens, pour lui notre hermodacte est un faux hermodacte qui ne diffère pas du colchique vulgaire, et il accuse vertement d'ânerie ceux qui se permettent de l'employer, bien qu'il reconnaisse qu'il n'est pas aussi actif que le colchique. Ayant ensuite reçu deux plantes de Constantinople, il décrit l'une sous le nom de colchique oriental, et l'autre sous celui d'hermodacte vrai, pour deux raisons, dit-il : la première est que cette plante est ainsi nommée à Constantinople, et la seconde est que sa racine est formée de plusieurs tubercules digités qui paraissent avoir donné lieu au nom d'hermodacte (doigt d'Hermès). Si l'on réfléchit cependant que Sérapion a traité de l'hermodacte dans le même chapitre que du colchique; que Lobel a reçu d'Alep de Syrie la plante à l'hermodacte, et qu'il l'a décrite et figurée comme étant le colchicum illyricum d'Anguillara (Plantar. Hist. Antverpiæ, 1676, pag. 71); que Tournefort a trouvé l'hermodacte en Asie avec les feuilles et les fruits d'un colchique (Geoffroi, Mat. med.); que Gronowius l'a insérée dans sa flore d'Orient, sous le noin déjà donné de colchicum illyricum; enfin que l'hermodacte des officines n'a jamais été autre chose qu'une espèce de colchique, il deviendra probable que Matthiole a appliqué par erreur à l'iris tuberosa le nom qui devait être donné à son colchicum orientale.

Au total, l'hermodactylus verus de Matthiole (iris tuberosa, L.) ne produit pas notre hermodacte officinal. Celui-ci provient, d'après Lobel et Gronowius, et d'après Miller et Forskahl, cités par Linné, du colchicum illyricum d'Anguillara; tandis que suivant Murray (Apparat, v. 245), Miller l'aurait attribué au colchicum variegatum.

# Racine d'ellébore blanc (fig. 87).

Veratrum album. — Car. gén. Fleurs hermaphrodites et fleurs males avec un rudiment de pistil; périgone-à 6 divisions très profondes, persistantes. 6 étamines à filaments appliqués par leur base contre les ovaires; anthères biloculaires; 3 ovaires supères, soudés entre enx du côté interne, ovales oblongs, amincis par le haut et terminés par 3 styles

Fig. 87.



divergents et en forme de cornes. 3 capsules soudées par le bas, se séparant par le haut et s'ouvrant du côté interne; semences nombreuses, comprimées, dont le testa (1) est prolongé en aile au-dessus du raphé

(1) Tunique externe de l'épisperme ou enveloppe de la graine.

qui joint l'ombilic basilaire à la chalaze apiculaire. — Cur. spéc. Grappe droite, rameuse et paniculée; bractées des rameaux de la longueur des pédoncules; pétales redressés, excavés à la base, élargis par le hant et dentés en scie.

Cette plante, d'un port élégant, pousse de sa racine une sorte de bulbe qui se prolonge en une tige haute de 6 à 10 décimètres, enveloppée à sa partie inférieure par un grand nombre de feuilles grandes, larges, molles, plissées dans leur longneur, un peu velues. Elle porte en outre d'autres feuilles caulinaires plus espacées et plus petites, et au hant de la tige une longue grappe rameuse de fleurs d'un blanc verdâtre. Sa racine est composée d'un corps principal assez volumineux, garni de beaucoup de radicules blanches.

Cette racine, telle qu'on nons l'apporte séche de la Suisse, est sous la forme d'un cône tronqué de 27 milliniètres environ de diamètre moyen, et de 5 à 8 centimètres de long. Elle est blanche à l'intérieur, noire et ridée au dehors; elle est privée ou garnie de ses radicules, qui sont très nombreuses, longues de 8 à 10 centimètres, grosses comme une plume de corbeau, blanches à l'intérieur, jaunàtres à l'extérieur. Toute la racine est douée d'une saveur d'abord donceâtre et mêlée d'amertmee, qui devient bienitô acre et corrosive. Elle a dans son ensemble quelque ressemblance avec la racine d'asperge, mais les radicules de cellec-i sont plus longues, à moins qu'elles raient été coupées, plus flasques, rarement sèches, d'une saveur qui n'est qu'un peu sucrée et amère; de plus, sa souche n'est ni conique, ni compacte comme celle de l'elébore blanc.

La racine d'ellébore blanc est un vomitif et un purgatif drastique des plus violents. Elle n'est plus guère usitée qu'à l'extérieur, dans les maladies pédiculaires et catanées. Sa pulvérisation est dangereuse. On emploie concurremment avec elle, à ce qu'il paraît, la racine du veraturun todectimum, plante très semblable à la précédente et qui jouit des mêmes propriétés.

MM. Pelletier et Caventou ont retiré de la racine d'ellébore blanc:

M.M. renetter et Carentou on reture de la racine d'encoror blanc; une matière grasse composée d'élaine, de s'éarine et d'un acide volail ; du gallate acide de vératrine, une matière colorante jaune, de l'amidon, du ligneux, de la gomme. (Ann. de phys. et de chim., 1. XIV, p. 84.)

Hacine de vérotre noir, Veratrum nigrum, L. Cette espèce différe précédente par ses fleurs, dont les sépales sont d'un pourpre noirâtre, très ouverts, à peine dentelés, et par ses bractées plus longues que les pédoncules. Sa racine, telle qu'elle a été récoltée dans le jardin d'École, n'offre, au-dessons du bulbe foliacé qui termine la tige par le bas, qu'un tronçou très court, garni d'un grand nombre de radicules imprégnées d'un principe colorant jaune beaucoup plus abondant que dans le verutrum album.

Il est probable que ce sont les propriétés énergiques et délétères du neratrun nigrum qui ont fait attribuer à la racine d'ellébore noir des officines (helleborus niger, renonculacées) une activité qu'elle est bien loin de présenter.

## Cévadlile (fig. 88).

Cette plante croît au Mexique; son nom, qui signifie petit orge (de ceboda, orge), lui a été donné à cause de ses feuilles semblables à celles d'une graminée, et de ses fruits qui sont presque disposés en épi le long d'un pédoncule common, ce qui lui donne, au total, une certaine resemblance avec l'orge. Ce sont les fruits seuds qui parviennent en Europe. On les a attribués pendant longtemps à une plante de la Chine une Betz a nommée nevocrite.

que Retz a nommée veratrum subadilla, parce que ses capsules lui ont paru tellement semblables à celles de la cévadille qu'il a pensé que ce devait être la même plante; mais indépendamment de ce que le pays d'origine est bien différent, comme on le voit. la plante de Retz présente un port et des caractères si peu propres à justifier le nom de cévadille qu'il est étonnant que ce botaniste si judicieux ait pu croire à leur identité. Le veratrum sabadilla, que l'on trouve figuré dans l'atlas du Dictionnaire des sciences naturelles, ressemble beaucoup par ses feuilles larges et plissées, par son port et par la couleur de ses fleurs, au nerafrum nigrum; seulement. la grappe est presque simple; les



fleurs sont toutes penchées du même côté, et les fruits sont pendants.

La plante dn Mexique, décrite d'abord par Schlechtendahl sous le nom de veratrum officinale, a été nommée par M. Don helonias officinalis, par M. Lindley asagrara afficinolis, enfin par M. Gray schamocoulon officinale. Elle est bulbeuse par le bas, pourrue d'une tige haute de 18 décimètres et de feuilles linéaires, longues de 12 décimètres. Les fleurs forment une grappe simple, deuse, spiciforme, longue de 45 centimètres. Elles sont hermaphrodites (Gray) ou polygames (Lindley), très courtement pédonculées, dressées contre l'are et accompagnées chacune d'une bractée. Le périgone est herbacé, à six divisions linéaires obtuses, excavées à la base, presque distinctes, dressées, persistantes. Les étamines sont alternativement plus courtes, à amhères reniformes, sous-uniloculaires, peltées après la fécondation. Les ovaires sont au nombre de trois, attenúes en un style très court et terminés par en stigmate peu apparent. 3 capsules acuminées, papyriformes; semences en forme de cimeterre, ridées, ailées supérieurment. Au total, il est visible que cette plante différe plus des veratrum par son port que par ses caractères de fructification, et que le nom de veratrum officimele pour alte ben lui suffire.

Le fruit de la cévadille, tel que le commerce le fournit, est formé d'une capsule à trois löges ouvertes par le haut; mince, légère, d'un gris rougeâtre, chaque loge renfermant un petit nombre de semences noirâtres, allougées, pointures et recourbées en sabre par le haut. Ces semences sont très ârres, ambres, fortement sternutatoires, excitent la salivation et sout très purgatives et très irritantes à l'intérieur; aussi la cévadille n'est-elle plus guére usiée qu'à l'extérieur pour détruire la vermine, et dans les laboratoires de chimie pour l'extraction de la vératrice.

Pour obtenir la vératrine, Pelletier et Caventon ont ajouté de l'acétate le plomb à un décocté aqueux de cévadille, afin d'en séparer l'acide gallique et la matière colorante. Ils ont fait passer dans la liqueur filtrée du gaz sulfhydrique pour précipiter l'excès de plomb ajouté, et ont traité la liqueur filtrée par un excès de magnésic actinée qui en a précipité la liqueur filtrée par un excès de magnésic actinée qui en a précipité la vératrine. Le précipité a été traité par l'alcool bouillant, et la vératrine a été obtenue par l'évaporation partielle du véhicule.

La vératrine ainsi obtenue est blanche, pulvérulente, inodore, d'une dereté considérable (quelques chimistes l'ont obtenue cristallisée). Elle fond à 50 degrés, est soluble dans l'alcool et l'éther, insoluble dans l'eau, susceptible de former avec les acides des sels neutres incristallisables. L'acide nitrique concentré la dissout en prenant une couleur écarlate, puis jaune; l'acide sulfurique concentré se colore en jaune d'abord, puis en rouge de sang, enfin en violet.

Il est possible d'ailleurs que les caractères et la composition de la vératrine ne soient pas exactement connus. D'après M. Couerhe, celle obtenue par MM. Pelletier et Caventou est un mélange de plusieurs substances dont une matière grasse, poisseuse qui lui communique sa LILIAGÉES, 459

grande (nsibilité; une seconde matière, nommée vératrin, est brune, insoluble dans l'éther et dans l'eau, soluble dans les acides suns les eneutraliser; une troisième, nommée sabadilline, est un aicaloïde cristallisable, très âcre, fusible à 200 degrés, soluble dans l'eau bouillante, insoluble dans l'éther, très soluble dans l'alcool (4); enfin la quatrième, à laquelle M. Couerbe conserve le nom de vératrine, est blanche, solide, friable, fusible à 115 degrés, soluble dans l'éther, etc. (Pharmacopée vaissamée, 3' édition, p. 701.)

### FAMILLE DES LILIACÉES.

Belle famille de plantes, caractérisée par un périanthe pétaloïde, à divisions régulières ou presque régulières, et disposées sur deux rangs. Les étamines sont an nombre de six, insérées sur le réceptacle ou à la base des divisions du périanthe. L'ovaire est libre, à trois loges polysemers; le style est simple, terminé par un stignate tribôch. Le fruit est une capsule triloculaire, trivaire, à vaires septifères. Les graines sont recouvertes d'un tégument tantôt noir et crostacé, tantôt membraneux. L'endosperme charun contient un embryon cylindrique, axile, dont la radicule est tournée vers le bile. On peut diviser la famille des illiacées en quatre tribus.

- 1º TULIPACÉES: racine bulbifère; périgone campaniforme, à sépales distinctes ou à peine soudés par la base; épisperme membraneux et pâle. Genres erythronium, tulipa, fritillaria, lilium, methonica, etc.
- 2º AGAPANTHÉES: racine tubéreuse ou fibreuse; périgone tubuleux; épisperme membraneux et pâle. Genres phormium, agapanthus, polyanthes.
- 3" ASPHODĒLĒS: pērigone tubuleux ou à six sépales distincts; epiperme crustacé, noir, fragile. Genres à racine bulbeuse ou HYACIN-THĒRS: Ingacintleus, scilla, ornithogatum, albuca, altium. Genres à racine fibreuse ou tubéreuse, ou anthérices: asphodetus, hemeroroilis, anthérieum.
- 4° ALONKÉS : plantes charmues, quelquefois frutescentes, à racine libreuse fascioule; périgone tubuleux, à st deuts, quelquefois bilablé; semences comprimées, auguleuses ou aifées, à épisperme membraneux pile ou noirâtre: Genre n/oe. Les yucca, qui se rapprochent beaucoup des aloñées par la nature et la disposition de leurs feuilles, s'en éloignent par leur périgone campaniforme et à sépales distincts, semblable à celui des tulipacées.
- (1) D'après M. E. Simon, la sabadilline est un résinate double de soude et de vératrine, ce qui explique en partie ses propriétés.

Un grand nombre de liliacées sont remarquables par la beauté de leurs fleurs, et sont cultivées comme plantes d'ornement. Qui n'a entendu parler de la passion des Hollaudaiset des Flamands pour la tulipe des jardins (hulipa genericana), dont ils ont quelquelois payé les belles variétés jusqu'à det 5000 florins (de 8600 à 10750 francs environ)? Si celles qui suivent n'ont pas été l'objet d'un culte aussi coûteux, elles ont cependant, pour la plupart, été très recherchées des amateurs; telles sont:

```
La fritillaire impériale.
                               fritillaria imperiolis.
                               lilium candidum,
Le lis blanc,
 - du Japon.

    japonicum,

 - margaton,
                                  - margaton.

    superbe ,

    superbum.

 - tigré,

    tigrinum.

La superbe du Malabar,
                               methonica superba.
L'agapanthe bleue,
                               agopanthus umbellatus.
La tubérense de l'Inde,
                               polyanthes tuberosa.
La jacinthe orientale.
                               hyocinthus orientalis.
L'ornithogale ombellé,
                               ornithogalum umbellatum.
             pyramidal,
                                             mpramidale.
        etc.
```

Plusieurs de ces fleurs, et notamment la tubéreuse, la jacinine et le ist, sont pourvues d'une odeur très suave, très expansive, mais qu'il est dangereux de respirer lorsqu'elle est concentrée dans un lieu fermé. Le principe de cette odeur est tellement volatif ou altérable qu'on ne peut l'extraire par la distillation, à la manière des antres luitése essentielles. On l'obtient en mettant, dans un vase fermé, des couches alternatives de sépales et de coton imbiblé d'huile de ben. Après quelques jours de macériation, pendant lesquels l'essence éthérée de la plante s'est combinée à l'huile de ben, on renouvelle les fleurs. On met ensuite le coton à la presse, pour en retirer l'huile odorante, et on traite cette buile par de l'àcolo reteifée, qu'i s'empare du principe aromatique.

Un grand nombre de liliacées contiennent un principe très âcre, mais qui se détruit par la cottoin, de sorte qu'elles deviennent alors propres à l'alimentation. Chez d'antres, cette âcreté est accompagnée de principes moins altérables, amers, purgatifs ou émétiques, qui les rendent des médicaments très actifs. Les aloès produisent un suc très amer et purgatif, qui porte leur nom, et dont l'usage médical est universellement répandu.

Le phormium tenox de la Nouvelle-Zélande est muni à sa base de

fenilles nombreuses, distiques et engaînantes, dont les fibres, très longues et pourrues d'une très grande ténacité, peuvent devenir d'une grande ntilité pour la fabrication de cordages et de tissus très résistants. Il est anjourd'hui acclimaté en France.

#### Buthe de tis.

Litium conditium. — Car. gén. Périgone corolloïde, campaniforme, formé de 6 sépales un peu soudiés à la base, portant une ligne nectarifère à l'intérieur; 6 étamines; 1 style terminé par 1 stigmate épais, à 3 lobes; capsule allongée, trigone à 3 valves loculicides. Semences nombreuses, bisériées, horizontales, aplaties, à épisperme junuâtre et un peu spongieux; embryon droit ou sigmoïde, dans l'axe d'un endosserme charur; extrémité radicale raporochée de l'ombilic.

Car. spéc. Feuilles éparses, atténuées à la base; périgone campaniforme, glabre à l'intérieur.

Cette plante fait l'ornement des jardins par la beauté de ses fleurs.

qui sont d'une blancheur éblouissante et disposées en grand nombre le long du sommet de la tige. On en préparait autrefois une eau distillée et une huile par infusion (Eléolé).

Les bulbes de lis sont très gros et composés de squames courtes, épaisses et peu serrées. On les emploie en cataplasme, comme émollients, étant cuits sous la cendre.

# Butbe d'ait.

Allium sativum. - Car. gén. Fleurs en ombelle, enveloppées d'une spathe. Périgone corolloïde, à six divisions profondes, ouvertes ou campanulées, conniventes. 6 étamines à filets filiformes ou élargis à la base ; dont trois alternes sont quelquefois aplaties et terminées par trois pointes, dont celle du milieu porte l'anthère; ovaire triloculaire ou uniloculaire par l'oblitération des cloisons ; ovules peu nombreux ; style filiforme; stigmate simple; capsule membraneuse, trigone, quelquefois déprimée au sommet, triloculaire ou uniloculaire, surmontée par le style persistant. Semences réduites à 2 ou 1 dans chaque loge, à ombilic ventral, à épisperme noirâtre et rugueux. Embryon dans l'axe de l'endosperme, homotrope, sous-falciforme, à extrémité radiculaire rapprochée de l'ombilic. - Car. spéc. Tige garnie de feuilles planes et linéaires; étamines alternativement à trois pointes; capsules remplacées par des bulbilles; bulbe radical composé de plusieurs petits bulbes (eayeux), réunis sous une enveloppe commune, et munis chacun de ses enveloppes propres.

Cette plante est pénétrée d'un suc acre, qui réside surtout dans son bulbe. Celni-ci est pourvn d'une saveur acre et caustique et d'une odeur forte et très irritante. Il est usité comme assaisonnement. Il est aussi authelimitique et prophylactique, et entre dans la composition du vinaigre des quatre voleurs (axéolé d'olsinthe allinée). Il contient beaucoup de mucilage et une huile volaitie sulfurée, âcre et caustique, que l'on peut obtenir en distillant les bulbes pilés avec de l'eau. Cette huile, qui est d'un jaune brun, épaisse, plus pesante que l'eau, est d'une composition très complexe. Rectifiée à la chaleur d'un bian bouil-lant d'eau saturée de sel marin, elle devient beaucoup puis fluide, jaunaitre, plus légère que l'eau qui la dissout beaucoup moins qu'auparavant, toujours très soluble dans l'alcool et l'éther. D'après les recherches très intéressantes de M. Wertheim, cette essence rectifiée est ellement un mélange variable de puiscurs combinaisons de soufre et d'une combinaison d'oxigène avec un seul et même radical, représenté par (°218, anueul i à donné le nour d'allule.

L'oxide d'allyle, qui existe dans l'essence rectiliée,  $= C^6 \Pi^5 S$ Le monosulfure. . . . . . . . .  $= C^6 \Pi^5 S$ Les sulfures supérieurs n'ont pas été déterminés.

Le monosulfure d'allyle est la partie essentielle et principale de l'essence d'ail rectifiée; il en constitue environ les deux tiers de même que l'essence rectifiée constituait elle-même les deux tiers de l'huile brute distillée. Il possède toujours l'adeur propre de l'ai; il est fiquide, incolore, plus léger que l'eau, réfractant fortement la lumière, susceptible de former avec les sels de platine, de palladium, d'argent, de mercure, des combinaisons plus ou moins compliquées, mais bien délinies, qui ont été étudiées par M. Wertheira (Journal de plurrancie et de chimie, t. VII, p. 17th).

Autres espèces du genre allium usitées dans l'art culinaire.

La ROGAMBOLLE (allium scorodoprosum), à tige haute d'un mètre, contournée en spirale avant la floraison; feuilles planes crénelées; fleurs bulbifères.

Le POBEAU (allium porrum et allium umpeloprosum), bulbe radical très allongé et presque cylindrique, lige hante de 1",30, droite, ferme, garnie de feuilles planes; étamines alternativement à 3 pointes; ovaires capsulifères.

L'ECHALOTTE (delium ascolonicum): tige nue, haute de 44 à 19 centimètres; feuilles toutes radicales, subulées, disposées en touffe; fleurs purpurines, en ombelle serrée, globuleuse; 3 étamines à 3 pointes; originaire de la Palestine. Bulbe radical composé.

La CIVETTE (ollium schouoprasum), tiges droites, grêles, nom-

LILIACÉES. 163

breuses, enveloppées chacune à lenr base par une feuille engaînante formant gazon; fleurs purpurines.

L'OGXON (all'ium cepa): bulbe radical volumineux, arrondi, déprimé, formé de tuniques complétes et concentriques; il en existe un grand nombre de variétés à tuniques rougeâtres ou blanches; les feuilles sont radicales, cylindriques, creuses. pointues; la tige est nue, cylindrique, rendie au milieu, creuse, haute de 1 mètre à 1<sup>4</sup>-30 et plus; les fleurs sont rougeâtres, en ombelle sphérique; les étamines sont alternativement à trois nointes.

J'aurai occasion de citer plus tard la VICTORIALE (allium victoriu-/is, L.), dont le bulbe allongé et entouré de fibres très fines, provenant de la destruction des fenilles radicales, a été quelquefois substitué au spicanard indien.

# Bulbe de scille.

Scilla maritima, L. (fig. 89). — Car. gén. Périgone coloré à six divisions, campanulé, rotaré-

ouvert: 6 étamines insérées à la base des divisions : filets égaux subulés; ovaire triloculaire; style filiforme droit; stigmate obtus, Capsule obscurément trigone, à 3 valves loculicides. Semences peu nombreuses, horizontales, sous-globuleuses, à testa crustacé, épaissi vers le raphé, noirâtre, on d'un brnn pâle, Embryon axile, de la longueur de la moitié de l'endosperme, à extrémité radicale parallèlement contiguë à l'ombilic. - l'ar. suéc. Hampe nue, très longue, garnie dans les deux tiers supérieurs de fleurs blanches formant une belle grappe, un peu resserrée en épi. Chaque fleur est accompagnée d'une bractée réfléchie en arrière, et comme géniculée au milieu de sa longueur. Les feuilles, qui paraissent après les fleurs, sont toutes



radicales, ovales-lancéolées, très grandes, charnues, glabres et d'un vert foncé.

Cette plante croît sur les côtes sablonneuses de la Méditerranée et de l'Océan. Son bulbe est très volumineux, composé de tuniques très nombreuses et serrées ; il est rouge ou blanc , suivant la variété de la plante. La variété rouge est la seule usitée en France, parce qu'on la croit plus active : tandis que la variété blanche se rencontre seule dans les pharmacies de l'Angleterre. Le bulbe de scille rouge nons est apporté récent d'Espagne et des îles de la Méditerranée. Les premières tuniques sont rouges, sèches, minces, transparentes, presque dépourvues du principe âcre et amer de la scille; on les rejette. Les tuniques du centre sont blanches, très mucilagineuses et encore peu estimées. Il n'y a donc que les tuniques intermédiaires que l'on doive employer. Elles sont très amples, épaisses et reconvertes d'un épiderme blancrosé; elles sont remplies d'un suc visqueux, inodore, mais très amer, très âcre et même corrosif. Ces dernières propriétés se perdent en partie par la dessiccation, et l'amertume domine alors. Pour faire sécher ces tuniques, on les coupe en lanières, on les enfile en forme de chapelets, et on les suspend dans une étuve; il faut les y laisser longtemps pour être certain de leur entière dessiccation ; il est nécessaire de les conserver dans un endroit sec , parce qu'ils attirent l'humidité,

La scille est employée en poudre, en extrait, en teinture, en mellite et en oximellite.

Suivant M. Vogel, qui a fait l'analyse du bulbe de scille, il est composé d'un principe particulier (scillitine) d'une amertume exsive, soluble dans l'eau et dans l'alcoul, déliquescent, et auquel a scille doit une partie de ses propriétés, de sucre, de tannin, de gomme, de citrate de chaux, de libre ligneuse, et d'un dernier principe âcre et corrosif, mais que l'auteur n'a pui soler (Ann. de chim., t. LXXXIII, p. 467). On trouve également, dans le Journal de phormacie, t. MI, p. 635, l'extrait d'un travail de M. Tilloy sur la scille, daquel il résulte que ce bulbe contient une matière grasse, en outre des principes déjà nommés. Ni l'un ni l'autre de ces travaux ne nous fait connaître complétement la nature des principes actifs de la scille,

## Sue d'aloès on Aloès.

Les aloès sont de très belles plantes des pays chauds, qui appartienent à l'hexandrie monograire et à la familie des illiaéces. Elles sont remarquables par leurs feuilles épaisese, charunes, fermes, cassantes, à hords dentés et piquanies; leurs fleurs sont tubulées, souvent bilablées, disposées en épi sur un long pédoncule qui sort du centre des feuilles. On en connaît un grand nombre d'espèces dont les feuilles sont toutes formées à l'intérieur d'une pulle marcligianeus interte, et vers l'extérieur

LILLACÉES 165

de vaisseaux propres, remplis d'un suc amer qui constitue l'aloès officinal. A la rigueur, toutes les espèces pourraient donc fournir ce produit à la pharmacie; mais on l'extrait surtout de l'aloe soccotivina (fig. 90), qui croît en Arabie, dans l'île Socotora et dans toute la partie de l'Afrique qui est en regard. On l'extrait sussi, au cap de Bonne-Espérance, des aloe spicetat et l'inquesfor—

mis; à la Barbade et à la Jamaïque des aloe vulgaris ou sinuata. Les auteurs s'accordent peu sur le procédé au moven duquel on en extrait le suc. d'où l'on neut conclure qu'il varie suivant les pays. D'après les uns, les feuilles, coupées par la base, sont placées debont dans des tonneaux au fond desquels se rassemble le suc ; ce procédé, sans donte neu productif, doit donner l'aloès le plus pur. Suivant d'autres, on hache les feuilles, on les exprime, et le suc, dépuré par le repos, est évaporé au soleil dans des vases plats. A la Jamaïque, on renferme les feuilles coupées par morceaux dans des paniers, et on les plonge pendant dix mi- 5 nutes dans l'eau bouillante. Après ce temps, on les retire et on les remplace par d'autres. On agit ainsi jusqu'à ce que la liqueur



paraisse assez chargée : alors on la laisse refroidir et reposer, on al décante et on la fait évaporer; lossqu'elle l'est suffisamment, on la coule dans des calebases, on elle achève de se dessécher et de se solidifier. Dans d'autres pays on soumet directement les feuills i hachées à la décection dans Peau. On conociot combine les produits de ces différentes opérations doivent varier en qualité. Voici d'ailleurs les caractères de ceux que l'on trouve dans le commerce:

Aloès succotrin on mieux socotrin. Cet aloès a pris le nom de l'île Socotora d'où il est principalement tiré; mais il en vient également d'Arabie et des côtes d'Adel, d'Ajan et de Zanguébar. Il est très anciennement comu, car il n'est pas douteux que ce ne soit la plus belle sorte d'aloès de Dioscoride, qu'il dit être très amère, de bonne odeur, pure, nette, fragile, facile à fondre, comparable au foie des animaox pour la couleur et l'opacité. Il venait anciennement par la voie de Smyrare, insaiquord'hui il arrive par celle de Bombay en Angleterre, ofi il est très estimé et d'un prix élevé. Il est très rare en France of l'on ne veut généralement que des drogues à bon marché. Il arrive content dans des poches faites avec des peaux de gazelle (Péreira), renfermées ellesmêmes dans des tonneaux ou caisses d'un poids considérable. La consistance en est très variable; la portion superficielle de chaque poche est ordinairement seche, solide et fragile, tandis que la partic interne est souvent molle ou même demi-liquide. La conjeur varie du rouge hyacinthe au rouge grenat; la cassure est unie, glacée, conchoïdale; la pondre est d'un jaune doré. L'odeur est assez vive dans les échantillons récents, analogue à celle de la myrrhe, et toujours agréable.

Sous le rapport de la transparence, l'aloès succotrin peut être translucide ou opaque, sans que cette circonstance influe sensiblement sur sa qualité. Ces deux variétés arrivent quelquelosi séparées, et alors on donne plus spécialement à l'aloès translucide le nom d'aloès secotiva, tandis qu'on nomne celui qui est opaque aloès hépatique. Mais, le plus souvent, l'aloès translucide forue seulement des veines dans la masse de l'aloès opaque ou hépatique, qui est l'état le plus habituel de l'aloès societi.

J'ai reçu une fois de M. Pércira, sons le noun d'alois tépatique vroi, un suc qui se distingue desdeux précédents parce qu'il est très dw., très tenace et difficile à rompre. Malgré cela, il coule à la longue en s'arrondissant comme de la poix; il est opaque, de la couleur du foie, d'une odeur douce et agréable; il est renferné dans une poche de peau. Il est certain, malgré son caractère de dureté et de ténacité, que cet aloès est une simple variété des deux précédents, et qu'il est retiré de la même plante, qui partit être, aissi que le l'al dit, l'aloe socotrina.

L'aloës socotrin pulvérisé, trituré avec de l'eau, s'y divise facilement et finit par s'y dissoudre complétement en formant un liquide sirupeux, d'un jaune très foncé. En ajoutant une plus grande quantité d'eau à ce liquide, on le décompose et l'aloès s'en précipite en partie sous forme d'une poudre jaune, qui se réunit au fond du vase en une masse buls on moins molle ou cobérente.

Alois noivitire et fétide. On trouve cet aloès dans le commerce francais depuis quelques années. Il ressemble à l'aloès escotrin par le volume et la nature des poches qui le contiennent; mais il est d'un bran noiritre, d'une odeur animalisée et comme un peu putride. Lorsqu'il set deséché il ést fragile, tantôt présentant une cassure luisante et de LILIAGEES. 167

couleur un peu hépatique; tantôt sa cassure est terne, granuleuse et se approche de celle de l'aloès harbade. Il parait aussi contenir, dans certaines parties, des pierres, du sable on d'autres impuretés. La forme des poches indique que cet aloès provient des nemes localités que l'alois socotrin, tantôt que sa couleur et son odeur différentes pourraient faire admettre qu'il n'est pas tiré de la même plante. Je présume que cet aloès est ceini que M. Péréria décri sous le nom d'aloès moda.

Alois de l'Inde on massandrum. On trouve dans les hazars de l'Inde blusieurs variétés d'alois qui paraissent être noirâtres, d'une cassure terne et d'une qualité inférieure. M. Péreira en distingue sommairement quatre sortes sous les nons d'alois de l'Inde septentrionale, de fonzerate, de Solem et de Trichimopoli. Elles peuvent avoir été préparées dans l'Inde on y avoir été apportées d'Arabie.

Aloès du cup de Bonne-Espérance. Cet aloès paraît être tiré à peu près indifféremment des différentes espèces d'alor qui croissent dans les environs du Cap, et être obtenu par évaporation sur le feu du suc éconlé sans expression, des feuilles coupées. D'après M. G. Dunsterville, cité par M. Péreira, le suc concentré serait ensuite versé dans des caisses en bois d'environ un mêtre de côté sur 0,33 mêt, de hauteur, ou dans des peanx de hone on de mouton; mais ie ne l'ai jamais vu, dans le commerce français, que renfermé dans des caisses de bois dans lesquelles il forme une seule masse d'un noids considérable, d'une couleur brune noirâtre avec un reflet verdâtre à la surface. Il paraît opaque, vu en masse, à cause de sa couleur foncée : mais il est très généralement transparent dans ses lames minces et d'un rouge foncé. Sa poudre est jauneverdâtre; sa saveur est très amère; son odeor aromatique, forte, tout à fait particulière et pen agréable, telle qu'on est habitué en France à la regarder comme le type de l'odeur de l'aloès. Trituré avec de l'eau dans un mortier, cette odeur devient encore plus forte et l'aloès se réduit en une masse molle sur laquelle l'eau froide a peu d'action. Le soluté est, d'après cela, d'un jaune pen foncé.

Cet aloès, malgré sa bonne préparation et sa pureté habituelles, est très pen prisé en Angleterre, où il passe pour être beaucoup moins purgatif que les antres sortes. En 1834, il y valait seulement 65 centimes les 500 grammes, tandis que l'aloès succotrin translocide coût il 8 fr. C5 c., l'aloès hépatique 5 fr. 75 c., et l'aloès des Barbades à fr. 50 c. En France, on le vend encore généralement comme aloès socotrin. Pour faire cesser cette confusion, je mets ici en regard leurs principales différences.

|                           | ALONS SOCOTRIX                                                  |                                                     |                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           | THINKLEIDE.                                                     | Bir(1801).                                          | ALONS DU CAP.                                                |
| Cortoar de la messe       | Le rouge byacinthe,                                             | Couleur de foie pourpoèr,<br>congestre on jaunetre. | Le bran noirâtre avec<br>reflet verdâtre.                    |
| Тоторагенсе               | Imparfaite, mais sensible<br>duns des fragments assex<br>épais. | Nulle ou presque nulle.                             | Xulle en musse, mais-<br>parfaite dans les lames-<br>miness. |
| Couleur des lames wiaces. | Rouge hyncinthe.                                                | Comme la masse.                                     | Le rouge fouré.                                              |
| Cassure                   | Lastree.                                                        | Lustrée, mate ou rireuse.                           | Beillante et vitreuse.                                       |
| Couleur de la pondre      | Jame doré,                                                      | Jaune dorë.                                         | Jame verdätre.                                               |
| Odear                     | Donce et agréable.                                              | Douce et agriable.                                  | Forte, tenace, pen<br>agréable.                              |

Aloès du Cap, opoque. L'aloès du Cap n'est pas tonjours transparent, comme celui que je viens de décrire. Quelquefois il est brun, entièrement opaque, et alors on le vend comme aloès hépatique; unis il possède tous les autres caractères de l'aloès du Cap, dont il paraît être une qualité impure, provenant de l'évaporeation d'une liqueur trouble, la liqueur supérieure et transparente ayant fourni la première qualité. Cet aloès opaque est sec, fragile, non coulant et donne une poudre verdâtre; il n'a aucune des qualités du véritable aloès hépatique et ne doit pas lui être substitué.

Aloès barbade. Cet aloès est envoyé de la Jamaique et de la Barbade renfermé dans de graudes calebasses. Il doit être extrait des aloe cudgaris et simualo. Il est d'une couleur rongeâtre terne, analogue à celle du foie, devenant à la longue presque noire à sa surface. Il a une cassure terne, souvent inégale ou comme un peu grenue; il est presque opaque et moins fragile que l'aloès du Cap. Il a une odeur analogue à celle de la myrhe, assez forte et qui offre quelque chose de l'odeur de l'iode. Il donne une poudre d'un jaune rougeâtre sale, qui devient d'un ouge brun à la lumière. Trituré avec de l'eau, il s'y divise plus complétement que l'abois du Cap, et donne un soluté plus coloré. Son odeur 
ne s'accroît pas par ce moyen, et elle se trouve alors plus faible que celle du premier.

Aloès caballin. On nomme ainsi tout aloès très impur destiné à l'usage des chevaux, parce qu'il est reçu, en France surtout, que ces précieux animaux doivent prendre tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus détérioré en fait de médicaments. L'alois caballin se prépare donc, soit dans les divers pays qui nous fournissent cette substance, avec le dépôt des liqueurs, soit en Espagne on au Sénégal avec les alois qui s'y trouvent et en les traitant par décoction. J'en ai deux sortes bien disintetes: l'une cet évidemment formée du pied de l'alois du Cap, que l'on observe assez pur à la partie supérieure de la masse; l'autre est en masses tout à fait noires, opaques, à cassure uniforme, non fragiles, difficiles à pulvériser par trituration. Il para il gommeux sous le pilon, et donne une poudre verdâtre qui se délaie facilement dans l'eau, en formant un soluté brun.

L'aloès est un purgatif très échauffant uni ne convient pas à tous les tempéraments. Il entre dans la composition de beaucoup de masses pilulaires et dans celle des élixirs de Garus, de longue vie et de propriété de Paracelse. On en prépare aussi une teinture alcoolique simple et un extrait aquenx. Les chimistes ne sont pas encore fixés sur sa composition. Plusieurs, se fondant sur ce que la dissolution aqueuse d'aloès, faite à chand, se trouble et dépose une matière d'apparence résineuse par le refroidissement, l'ont cru formé de deux principes : de résine qui se précipite et d'extractif qui reste en dissolution. M. Braconnot, au contraire, a regardé l'aloès comme formé d'une senle substance résinoïde, qui , étant plus soluble dans l'eau à chaud qu'à froid , s'en précipite en partie par le refroidissement. Ce même principe est soluble dans l'éther et surtout dans l'alcool, dans les alcalis, etc. (Ann. chim., t. LXVIII, p. 20 et 155), M. Berzélius est d'une opinion mixte. Suivant lui , l'aloès est essentiellement formé d'un principe primitif incolore, également soluble dans l'ean et dans l'alcool , qui , sous l'influence de l'air , devient coloré, insoluble dans l'eau froide (apothème), un peu soluble dans l'eau bonillante, touiours très soluble dans l'alcool, Ce corps, mélangé à l'extractif non altéré, constituerait l'aloès du commerce, D'autres chimistes ont admis dans l'aloès une huile volatile facile à obtenir par distillation, de l'acide gallique libre et quelques sels à base de potasse et de chaux. D'autres enfin se sont moins préoccupés de déterminer la nature propre de l'aloès que d'en obtenir par l'acide nitrique, ou par d'autres corps oxydants, de nouveaux corns acides, colorés, susceptibles de nombrenses applications dans la teinture. Tels sont l'acide polychromatique de M. Boutin , l'acide chrysolépique de M. Schunck , etc.

#### Bésines de Vanthorrhera.

Les xanthorrhexa sont des végétaux de la Nouvelle-Hollande, appartenant à la tribu des asphodélées. Leur tige est ligneuse, très courte ou arborescente, :imple ou divisée, garnie de feuilles touffues, très longues et très étroites; elle produit une flèche terminale, longue de plusieurs mètres, terminée elle-même par un épi écailleux de fleurs très serrées. Le fruit est une capsule tripone et triloculaire, à semences noires et crustacées. Ces arbres laissent exsuder de leur tronc une résine odorante et balsamique, dont la conleur varie suivant les espèces, et dont la concordance spécifique u'est pas parlaitement connue.

Résine jaune de xanthorrhea, Cette résine est attribuée au xanthorrhien hastilis, ainsi nommé de l'usage que les naturels de la Nouvelle-Hollande font de sa hampe, longue de 3 à 5 mètres et grosse environ comme le pouce, pour en faire des sagaies. Elle est en larmes arrondies, d'un volume variable, dont un grand nombre sont remarquables par leur forme parfaitement sphérique. Elle est d'un janne terne et brunâtre à l'extérieur, opaque et d'un jaune pur à l'intérieur, assez semblable à de la gomme gutte, mais d'une confeur beaucoup plus pâle, et ne pouvant pas s'émulsionner par l'eau. Elle possède, lorsqu'elle est récente, une odeur balsamique analogue à celle des bourgeons de peuplier, mais beaucoup plus agréable. Cette odeur s'affaiblit et disparaît presune, avec le temps, dans les larmes entières; mais elle se manifeste toujours par la pulvérisation ou la fusion à l'aide de la chaleur. La résine se dissont dans l'alcool à 40 degrés, en laissant environ 0,07 d'une gomme insoluble dans l'eau, analogue à la bassorine. Elle dégage, par l'action de la chaleur, une vapeur blanche pouvant se condenser en petites lames brillantes, que Laugier a prises pour de l'acide benzoïque (Ann. chim., t. LXXVI, p. 273), mais qui, d'après M. Stenhouse, sont en grande partie formées d'acide cinnamique (Pharmaceutical Journal, t. VI, p. 88). Cette resine jouit donc de la composition et des propriétés générales des baumes, et serait employée avec grand avantage dans les parfums.

Résine brune de zonthorrhon. Cette résine possède une odeur enorre plus dévelopée et plus halsanique que la précèdente; ses l'armes sont arrondies, d'un brun rouge foncé à l'extérieur, et ont presque l'apparence du sang-dragon; mais elles ont une cassure brillante et vitresse, une transparence parfaite en lannes minocs, et une conleur rouge hyacinthe. Cette résine diffère de la précédente, surtout par l'absence de a gomme, car elle se dissout complétement dans l'alcolo. Elle contient aussi plus d'huile volatile qui la rend visqueuse et collante dans quelques unes de ses parties.

Résine rouge de xonthorrhone. Cette résine, telle que je la possède, au lieu d'être en larmes isolées, présente la forme de croûtes épaisses, entremélées d'écaillés ou d'appendices foliacés, et paraissant avoir été détachées de la surface du tronc de l'arbre, que l'on suppose être le conthorrhone ordrone. Cette résine est d'un rouge brum foncé; treme et quelquefois converte d'une poussière d'un rouge sif, qui la fait tont. Bait resembler à du sang-dragon; mais elle a une cassure tirreuse, et se montre transparente et d'un rouge de rubis dans ses lames minces, ce qui n'a pas lieu pour le sang-dragon. Elle est complétement dépourvue d'o'denr à froid, ou en couserve une balsamique plus ou moins marquée; mais elle est toujours odorante à chaud; elle est complétement soluble dans l'àclord, à l'exception des paries ligueuses interposées.

#### FAMILLE DES ASPARAGINÉES.

Végétaux dont les fleurs sont tellement semblables à celles des liliacées que plusieurs botanistes en font une simple tribu de cette famille, fondée principalement sur la nature de leur fruit, qui est une baie au lieu d'être une cansule à trois loges. Tous les autres caractères sont variables et n'offrent pas la constance que l'on observe dans les vraies liliacées. Ainsi nous trouvons dans les asparaginées d'humbles plantes herbacées qu'une saison voit naître et flétrir (le muguet), et des arbres d'une étendue colossale et d'une durée qui semble défier la destruction (le dragonnier des Canaries). Les feuilles peuvent être alternes, opposées on verticillées, quelquefois très petites et sous forme d'écailles. Les fleurs sont hermaphrodites ou unisexuées; le périanthe est à 6 ou 8 divisions profondes, disposées sur 2 rangs. Les étamines sont en nombre égal aux divisions du périanthe et attachées à leur base. Les filets sont libres ou quelquefois sondés ensemble. L'ovaire est libre, à 3 loges, rarement plus ou moins ; le style est tantôt simple, surmouté d'un stigmate trilobé, tantôt triparti et pourvu de trois stigmates simples, distincts. Le fruit est une baie globuleuse ordinairement à trois loges, quelquefois uniloculaire et monosperme par avortement. Les graines sont pourvues d'un endosperme charnu ou corné contenant, dans une cavité assez grande, un embryon cylindrique quelquefois très petit.

Les asparaginées forment 2 tribus: 4° les paridées dont les stigmates sont séparés; genres paris, trillium, medeola; 2° les asparagées dont le stigmate est simple et sculement trilobé; genres draccena, asparagus, polyqonatum, comeollaria, smilax, vuscus, etc.

#### Fleur de Muguet.

Comodlorin maialis, L. Cette plante, dont la racine est vivace, libreuse et traçante, produit des hampes droites, très fines, roudes, glabres, lautes de 135 à 165 millimètres, garnies à leur base de 2 feuilles ovales-lauc\u00f3\u00edes, envelopp\u00edes ainsi que les 2 feuilles par plusieux aultes meubraneuses, et termin\u00edes ainsi que les 2 feuilles par plusieux petites, en forme de grelot, pendantes d'un même côté, blanches et d'un parfum très agréable. Elle fleurit en mai et en juin, dans les bois de la France et du nord de l'Europe. Les fleurs, séchées et pulvérisées, sont usitées comme sternutatoires.

# Racine de Sceau-de-Salomon.

Palygonatum culgore, Desl, i Concalloria palygonatum, L. Cette plante ressemble beaucoup an muguet, miss elle est plus élevée. Elle donne naissance à une ou plusieurs tiges simples, lautes de 30 centimètres ou plus, anguleuses, un peu courbées en arc, granies dans toute leur partie supérieure de feuilles ovales, glabres, ampléxicaulés et tournées d'un seul côté. Les fleurs sont pendantes, d'un blanc un peu verdâtre, solitairés ou portées 2 ensemble sur des pédoncules axiliaires. Le périanthe est d'une seule pièce, cytindirique, un peu élargi en entonoir, terminé par 6 eluns aigués. La racine est vivace, horizontale, longue, articulée, grosse comme le doigt, blanche, charnue, garnie in-férieurement de beaucoup de radicules. Elle possède une saveur dou-cetter; elle est astringente et employée comme cosmétique.

# Racine de Fragon épineux ou de Petit-lloux.

Ruseus aculeotus (fig. 94). Car. gén. Fleurs ordinairement dioïques; périanthe coloré, à 6 divisions ouvertes, persistantes, dont les trois intérieures un pen plus petites. 3 os 6 étamines soudées en un cylindre renflé; anthères attachées au sommet du cylindre, réniformes, à loges écartées, nulles dans les fleurs femelles. Oraire triloculaire, avorté dans les fleurs malles; 2 ovules collatéraux dans chaque loge; style très court; stigmate globuleux; baie globuleuse, uniloculaire et souvent monosperme par avortement. — Car. spéc. Feuilles mucronées-piquantes portant une fleur nue sur la face supérieure.

Le fragon épinenx ou petit houx est un petit arbrissau toujours vert a tiges vertes, glabres, cylindriques et cannelérs, ramifiées, garnies de feuilles très entières, fermes, consistantes, orées-aïguis, terminées par une pointe piquante. Ces feuilles sont accompagnées, en dessons, d'une stipule caduque. Les fleurs sont dioïques; elles sont portées sur un pédoncule axilhaire soudé avec le limbe de la feuille jusqu'au tiers de sa longueur environ, et elles sont accompagnées d'une petite bractée cadque. Aux fleurs femelles succède une baie rouge sphérique qui, jointe au feuillage vert et piquant de la plante, l'a fait comparer au houx common (iles aqui foltium) et lui a valu son nom vulgaire. Les tiges du metit-lioux durent deux ans, et sont remplacées par moitie, chaque

année, par de nouvelles pousses qui, lorsqu'elles commencent à se montrer, peuvent se manger comme celles de l'asperge. La racine est blanchâtre, grosse comme le petit doigt, longue, noueuse, articulée,



ngue, noueuse, articulée, marquée d'anneaux très rapprochés. Ele est garnie, du côté inférieur surtout, d'un grand nombre de radicules blanches, pleines et ligneuses. La racine sèche présente en masse une l'égère odeur érébhitulacée; la saveur en est à la fois sucrée et amère. C'est une des cinq racines apéritives.

On peut employer, concurremment avec la racine de petit lhoux, celle de deux espèces voisines: l'une est l'hypaglose ou bislingna (ruscus hypoglossum, L.), dont les feuilles sont beaucoup plus grandes, allongées, plissèes, accompagnées de sti-

pules persistantes, et dont les fleurs dioiques et les fruits, portés sur la face supérieure des feuilles, sont également munis d'une bractée foliacée persistante; l'autre espèce est le louvier alexandrin (russus hypophythum, L.), dont les feuilles, grandes, ovales-lancéolaires, veniées, portent des fleurs le tracée inférieure. Ces fleurs sont dioiques, pédonculées, et les fruits sont pendants; les stipules et les bractées sont cauleques (1).

## Asperge et Raeine d'Asperge.

Asparagus officinalis, L. Car. gén. Fleurs hermaphrodites ou diorques; périanthe coloré à 6 divisions conniventes et en forme de cloche.

(1) Les botanistes décrivent aujourd'hui les fragons d'une manière différente. Pour eux, les expansions foliacées, anciennement regardées comme des feuilles, ne sont que des rameaux élargis, et les véritables feuilles consistent dans les stipules et dans les bractées caduques qui accompagnent les rameaux el les fleurs.

6 étamines fixées à la base des divisions; oraire triloculaire, contenant dans chaque loge 2 orules superposés. Style court, à 3 sillons; stigmate trilobé. Baie globuleuse, triloculaire; semences à test noir, coriace; ombilic ventral; embryon excentrique, courbé, de la moitié de la longueur de l'endosperme. — Car.  $s_p \cdot c$ . Tige herbacée, droite, cylindrique; feuilles sétacées.

L'asperge est cultivée dans toute l'Europe, à cause de ses jeunes pousses ou bourgeons verts, allongés, cylindriques, qui fournissent un mets estimé, quoique rendant l'urine fétide. Lorsqu'on laisse croître ces jeunes pousses, elles s'élèvent jusqu'à la hauteur de 1 mètre, en se partageant en un grand nombre de rameaux qui portent des feuilles sétacées, fasciculées, accompagnées à la base, ainsi que les rameaux, de stipules persistantes. Les fleurs sont petites, campaniformes, verdâtres, pendantes, solitaires à l'extrémité de pédoucules grêles et articules au milieu, qui partent ordinairement deux à deux de la base des rameaux ou des fascicules de feuilles. Le fruit est une baie sphérique, rougeâtre, de la grosseur d'un pois, renfermant des semences noires, dures et cornées. La racine est composée d'un paquet de radicules de la grosseur d'une plume, fort longues, adhérentes à une sonche commune, presque horizontale et toute garnie d'écailles. Ces radicules sont grises au dehors, blanches en dedans, molles, glutineuses et d'une saveur donce. Elles sèchent difficilement.

La racine d'asperge a été analysée par M. Dulong, pharmacien à Salatort (Journ., phorm., 1, VII., p. 278), qui n'a pu y constater la présence des principes particuliers extraits par Robiquet des jeunes pousses de la plante. Le suc exprimé de ces pousses conitient une matiter verte résintentes, de la circ., de l'albumine, du phosphate de poinsse, du phosphate de chaux tenn en dissolution par de l'aride acétique libre, de l'acétate de potasse; enfin, d'eux principes cristallisables que Vuiquelin a reconnus depuis pour être, l'un de la memite, l'autre un principe immédiat particulier, qu'il a nommé osparogine.

L'asparagine est insoluble dans l'alcod, peu soluble dans l'eau bouillante, et cristallisable en prismes droits romboidaux. Sa dissolution n'affecte en aucune manière le tournesol, la noix de galle, l'acétate de plomb, l'Oxalate d'aumoniaque, le chlorure de barium et le suffiyate de potasse. Elle contient de l'azote au nombre de ses éléments, et sa composition est telle qu'elle peut être représentée par de l'ammoniaque combinée à un acide particulier qui a reçu le nom d'acide aspartique: aussi se décompose-t-elle facilement en ess deux corps, sous l'influence d'un acide minéral ou d'un alcali fixe. Elle se transforme même directement en separate d'un monatique,

lorsqu'on l'abandonne à l'état de dissolution aqueuse. Voici les formules de cette réaction :

L'asparagine cristallisée  $= \mathbb{C}^8 \coprod^{110} \frac{\Lambda z^2}{10^8} = \mathbb{C}^8 \coprod^8 \frac{\Lambda z}{10^8} \frac{\Lambda z}{10^8} = \mathbb{C}^8 \coprod^8 \frac{\Lambda z}{10^8} \frac{\Lambda z}{10^8} = \mathbb{C}^8 \coprod^8 \frac{\Lambda z}{10^8} \frac{\Lambda z}{10^8} = \mathbb{C}^8 \coprod^8 \mathbb{C}^8 \coprod^8 \mathbb{C}^8 = \mathbb{C}^8$ 

La racine d'asperge, de même que celle de petit houx, fait partie de celles qui sont employées collectivement sous le nom des cinq racines apéritires. Les trois autres, les racines d'arche, de persil et de fenouil, appartiennent à la famille des ombellières.

#### Racine de Squine.

Smiluc chim, 1. Les smilux sont des plantes ligneuses, pourvues de tiges volubiles et très sourent épineuses; les feuilles sont alternes, pétiolées, cordées on hastées, à nerrures réticulées, accompagnées de stipules souvent converties en vrilles. Les fleurs sont disposères en petits corymbes on en ombelles axiliaires, quéquégéois en longues grappes; elles sont dioiques et pourvues d'un périambe à six divisions. Les étamines sont au nombre de six, à flaments filiformes libres, à ambères linéaires dressées; l'ovaire est à 3 loges uni-ovulées; il est surmonité d'un style très court et de 3 stignates écartés. Le fruit est une baie à 4 on 3 loges, contenant un même nombre de senences blanchâires, à ombilié hasilaire, grand, coloré, il en existe une espèce très épineuse et à fruits rouges (smilax aspera), et une autre moins épineuse et à fruits noirs (smilax nigrav, W.), toutes deux communes dans les contrèes mieridionales de l'Europe; mais toutes les autres espèces appartiennent aux courtées chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

La siquine, en particulier (smilnx china), croît naturellement dans la Cliquine et au Japon; sa racine, que le commerce nous fournit, est longue de 15 à 20 centimètres, épaisse de h à 5, un peu aplatie, et offrant beaucoup de nodosités tuberculeuses. Son poids varie de 120 à 280 grammes. Elle est courrere d'un épiderme rougestre assez uni, souvent luisant, dépouveu de tout cestige d'écailles on d'anneaux. A l'intérieur, elle n'affre pas de flores ligneuses apparentes, mais sa content et action de la content de la putrériser; d'autres fois, elle est très pesante, très dures d'une saveur peu sensible et farincuse; elle contient beaucoup d'amidon, de la gomme et un principe rouge et astringent soluble dans l'écau.

La squine a acquis une sorte de célébrité comme antivénérienne et

antigoutteuse par l'usage qu'en a fait Charles-Quint. Elle est encore employée seule ou associée à d'autres sudorifiques.

Plusieurs autres espèces de smilox ont été supposées fournir la racine de squine, jusqu'à ce que la véritable plante edit été décrite pa Bue mann. Telles sout la fauses equine d'Amboine, de Rumphins (smilox-eylonica, L.), et les différentes plantes américaines qui ont été confonduce sous le non commun de smilox pseudo-china. — J'ai quatre racines de ce genre :

4º Squine de Maracaïbo, trouvée mélangée dans la salsepareille de Maracaïbo; elle est formée d'une souche horizontale peu volumineuse, ligneuse, rougéaire, toute couverte de manedons arrondis, de chacun desquels sort une racine fort longue, privée de son écorce et réduite à l'état d'un méditullium ligneux, d'un brun rougéaire, lisse et cylindrique, avec quelques pointes piquantes de radicules. Cette racine présente la même disposition de parties que la salsepareille, mais elle s'en distingue par le principe colorant rouge et astringent qui caractérise la svuine.

2º Fausse squine de Clusius, Pacoyo de Recchus. Cette seconde espece, d'origine américaine égalemnet, constitue une souche cylindrique, amincie en pointe à ses extrémités, longue de 25 centimètres, on plus courte et plus épaises, ovoide-allongée, de laquelle naissent des tubé-costés latérales ayant la forme d'une pomme de terre. Ces souches portent çà et là, sur toute leur surface, des mamelons terminés chacun par ue racine ligueuse; mais ces racines manquen. De plus, dans l'intervalle des mamelons, on voit des franges circulaires, semblables à celles casoneles et des galanges, et qui sout des vestiges d'inscriton d'écasilos foliacées. A l'intérieur, cette sonche est dure et compacte; la scie y produit une coupe uniforme, fauve ou d'un jaune rougeâtre, acce un pointifié de vaisseaux fibreux dispersés dans la masse. Cette racine se trouve figurée dans les Exutice de Clusius, p. 83, et dans les Plutan, nov. histo. de Recchus. n. 398.

3º Squine de Tépues. Cette racine, que je dois à l'obligeance de M. Magonty, ne parati appartenir à la même espèce que la précédente; elle a été récoltée près de Teques, dans la Colombie, où elle porte le nom de raiz de china (racine de squine). Elle est longue de 50 centimetres, épaises de 5 à 7, et pese 610 grammes; elle est un pen aplatie ou anguleuse, amincie aux extrémités, en partie couverte par des écilles foliacées disposées par bandes circulaires, et pourvue de mamelons épars d'où partaient les racines. La substance intérieure est semballe à relle -id-essus.

4° Squine monstrueuse du Mexique. Cette racine arrive quelquefois placée au milieu des balles de salsepareille de la Vera-Crnz. Elle forme des sonches monstruenses, longues de 50 centimètres, épaisses de 10, nouveuse et articulées, da poids de 25,500, plus ou moins. Elle est dépourvue de franges circulaires et d'écailles foliacées, et ne présente que des mamelons peu apparents, d'où sortent des racines déponillées deur partic corticale, et réduites à l'état de longues fibres ej lidiérajues, noires et brillantes à l'extérieur, rouges et complétement ligneuses à l'intérieur. La souche elle-mêaue est complétement ligneuse, d'un rouge foncé; elle prend sous la scie la conleur et le poli d'un bois d'acajon foncé à l'air.

Cette racine, autant par ses caractères que par le lien de son origine, me paraît être le china michamensis de Plumier (édition de Burmann, pl. 83), et le china michamensis ou phaco d'Hernandez (Recch., p. 213).

# Racine de Salsepareilte.

Les aslesparcilles sont des plantes sarmenteuses et volubiles, appartenant an genre sunitez, qui croissent dans toutes les contrées chandes de l'Amérique. Leurs racines se composent d'une souche ligneuse et peu volunineuse, qui se propage par des nodosités naissant les nnes à côté des autres, et pourvues d'un grand nombre de radicules fort longues, grosses comme une plume à écrire et flexibles. Ces radicules sont formées d'une partic corticale succulente à l'état récent, et d'un méditulliant ligneux à longues fibres parallèles, qui les parcourt d'un bont à l'antre, ce qui les rend difficiles à rompre transtersalement, mais très faciles à fendre dans le sens de leur longueur. Quatre espèces de smitnasont citées surtout comme étant la source des différentes sortes de salsepareille qui nous sont fournies par le commerce.

Smilaz sursuparilla, L. Tige angulense, sous-térragone, munie d'épines éparses, recourbées. Fenilles de 5 centimètres est plus, oréeslancéolees, aiguës, quelquefois un peu dilatées à la base, à 3 nervures clevées et épaisses; offrant en outre sur chaque côté une nervure pen marquée.

Cette plante habite le Mexique et différentes parties de l'Amérique septentrionale.

Smilaz medica, Scaluchtendalıl (fig. 92). Tige anguleuse, armée vers les joints d'épines droites, avec quelques unes crochues dans les intervalles. Fenilles courtement acuminées, unies, non épineuses, à 5 on 7 nervures; les inférieures cordées, auriculées-hastées; les supérieures cordées-ovales. Cette plante croit sur les pentes orientales des Andes du Mexique. La racine qui en provient est transportée à la Vera-Cruz, des villages de Papantla, Taspan, Asulta, Missanla, etc.

Smilax officinalis, Knnth. Tige buissonnense, volnbile, épinense,

quadrangulaire, unie. Les jeunes jets sont nus et presque ronds. Fenilles ovales-oblongues, aiguës, cordées, réticulées, à 5 ou 7 nervures; elles sont coriaces, lisses, longues de 33 centimètres et larges de 11 à 15 centimètres. Les jeunes féuilles sont étroites, acominées, à 3 nervures.



Cette plante croît sur les bords de la Magdeleine, dans la Nouvelle-Grenade; on en transporte une grande quantité à Carthagène et à Montpox.

Smilax syphilitica, Kunth. Tige ronde, forte, avec 2 à 4 piquants droits, seulement vers les nœuds. Feuilles orales-lancéolées, à 3 nervures, coriaces, lisses et hisiantes, lougues de 33 centimètres MM. de Humboldt et Bonpland ont observé cette plante dans la Colombie, près la rivière de Cassiquiare, et M. Martins l'a trouvée au Brésil, à Yupura et à Rio-Negro.

On peut compter encore an nombre des smilne qui concourent à la production des salsepareilles du commerce :

Les Smilax lawifolia, Willd. - Autilles et Caroline.

macrophylla, Willd, — Antilles.

obliquata, Poiret. — Pérou.

— papyracea, Poiret. — Brésil.
 Il y en a probablement beaucoup d'autres.

# Description des Salsepareilles du commerce.

1. Salsepareille de la Vera-Crnz. Cette sorte porte communément,

en France, le nom de sulsenureille de Honduros. Elle arrive de la Vera-Cruz et de Tampico en balles de toile de 60 à 100 kilogrammes . dans lesquelles les racines sont fortement assujetties avec des cordes, Ces racines sont longues de 1 mètre à 1º,65, presque dépourvues de radicules, et sont garnies de leurs souches et de troncons de tiges. Les souches sont grises à l'extérieur et blanchâtres à l'intérieur ; elles retiennent entre leurs nodosités une terre noire et dure, qui paraît avoir été détrempée d'eau avant sa dessiccation. Les tiges sont jaunâtres. noncuses, géniculées, presque cylindriques ou obscurément tétragones, et pourvues cà et là de quelques épines ligneuses. Les racines sont, au dehors, d'une couleur noirâtre, à cause de la terre qui les recouvre; elles offrent des cannelures longitudinales, profondes et irrégulières, dues à la dessiccation de la partie corticale. Cette partie corticale est rosée à l'intérieur, et recouvre un cœur ligneux blanc, cylindrique, qui se continue d'un bout à l'autre de la racine. Ce cœur ligneux n'a qu'une saveur fade et anylacée; mais la partie corticale en possède une mucilagineuse, accompagnée d'amertume et d'une légère acreté. La racine entière possède une odeur particulière, qui se développe singulièrement par la décoction dans l'eau.

La salsepareille de la Vera-Cruz est sujette à être altérée par l'humidité, surtout dans l'intérieur des balles qui paraissent avoir été serrées avant que la racine fût complétement sèche. Mais lorson'elle a été préservée de cette altération et qu'on la prive de la terre qui la salit extéricurement, et de ses souches, qui sont moins actives que les racines, c'est une des sortes les plus efficaces. J'ai écrit anciennement que cette salsenareille me paraissait être le zerzoperilla prima ou mecanotli d'Hernandez, qu'il dit croître dans les vallées et proche des fontaines qui fournissent de l'eau à Mexico, et pareillement à Tzonpango et dans la province de Honduras, d'où la meilleure est transportée en Europe (Recch., Rerum med. nov. hisp., p. 288, et Marcgrav., Bres., p. 11). J'ai ditaussi que cette même plante devait être le smilax sarsanarilla. L. tujourd'hui qu'il me paraît certain que deux plantes et deux racines out été comprises ou confondues sous un seul nom par Hernandez, j'attribue plus spécialement la plante du Mexique et la racine de la Vera-Cruz au smilae medica de Schlechtendahl, et la plante et la racine de la province de Honduras au smilax sarsoporillo,

2. Salsepaveille ronge dite de la Jonnörgue. M. Pope, pharmacien de Londres, qui, le premier, nous a fait connaître cette racine, est d'avis qu'elle ne vient de la Jonnaïque que par voie de transit, et que c'est un produit non cultivé de quelque partie du continent mexicain. Il est probable, en effet, qu'elle vient de la presqu'ile de Honduras, et que c'est là la salsepareille supérieure de Honduras dont parle Hernandez, que je suppose être produite par le smilox sorsoporillo, f.. Elle se rapporte également à la salseparcille de Honduras de Nicolas Monardès, que cet autem dit être plos pâle et plus grêle que celle du Mexique; celle-ci étant poirâtre et plus grosse (Clos., Simpl. med., cap. 22).

Cette racine vient en balles, comme la salsepareille du Mexique; quelquefois isolée, d'autres fois mélangée avec la première, dont elle offre la forme générale. Cependant on v observe quelques différences. Les souches sont moins ramassées ou plus disposées en longueur; les tiges sont garnies d'épines éparses plus nombreuses , plus fortes et plus piquantes, et les nœuds en offrent ordinairement une rangée circulaire placée à la base d'une gaîne foliacée; lorsque ces nœnds se trouvent avoir été recouverts de terre, ils se développent en un tubercule lignenx, et les épines se changent en racines, ce qui montre qu'elles ne sont que des racines avortées. Cette sorte présente donc souvent des souches espacées par des portions de tige devenues sonterraines, et comme disposées par étages. Les racines sont nombreuses , longues de 2 mètres et plus, ridées et comprimées par la dessiccation, mais elles sont grêles et entièrement propres ou privées de terre. Cette racine se fend avec une grande facilité et sans avoir besoin d'être ramollie par une exposition plus ou moins prolongée à la cave, ce qui tient à ce qu'elle reste habituellement plus humide et plus souple que celle de la Vera-Cruz (elle contient une proportion plus forte de sel marin). L'épiderme est généralement d'un rouge orangé, mais souvent aussi il est d'un gris rougeâtre ou blanchâtre, et ces deux couieurs ne constituent pas deux espèces différentes, car on les trouve souvent réunies sur une même sonche. L'écorce , qui est moins nourrie que dans la première sorte, est souvent humide, comme il vient d'être dit, et paraît alors remplie d'un suc visqueux. Elle a une saveur moins mucilagineuse, plus amère et plus aromatique. Il semble que cette salsepareille soit la racine d'une plante sauvage ou crue dans un terrain sec, et plus grêle, plus colorée, plus sapide, moins amylacée que celle de la plante cultivée. M. Pope et M. Robinet pensent que cette salseparcille est supéricure à toutes les autres en qualité (Journ. général de médecine, juin 1825).

3. Salsepareille dite des côtes. Cette salsepareille ne me paraît être autre chose qu'une qualifé inférieure de la sorte précédente. Elle présente les mêmes caractères généraux, mais elle est plus peite, plus sèche, d'un gris pâle et jaunâtre, peu sapide et peu riche en principes actifs. Si la salsepareille rouge justifie par ses propriétés la supériété qu'on lui accorde sur celle de la Vera-Cruz, la salsepareille des ôtes lui est certainement inférieure, et n'arrive qu'au troisième rang.

4. Salsepareille earaque. Cette salsepareille, dont les racines sont

fort longues, arrive repliée et mise en bottes du poids de 1000 à 1500 grammes, longues de 65 centimètres environ, pourvues de leurs souches et d'un cheveln assez considérable, assujetites par plusieurs tours de ses plus longues racines, et renfermées en grand nombre dans un cuballage de toile, comme la salsepareille du Mexique. Elle est plus propre que celle-ci et non terreuse; elle est moins déformée par la dessiccation, étant généralement cyfindrique et seulement striée longitudinalement. Elle est tantôt prespe blanche, d'autres fois rougaërs à l'extérieur, bien droite, et se fend avec une grande facilité. Elle présente un cœur figneux blanc qui tranche agréablement avec le rouge rosé de l'écorce, lorsynélle a cette couleur.

Cette salsepareille, bien choisie, a donc une belle apparence, mais elle est presque insipide et tellement amytacée que, lorsqu'on la bries, il s'en échappe une ponssière blanche d'amidon. Les larves de vrillettes et de dermestes l'attaquent promptement et la réduisent en poussière. Malgré sa belle apparence, cette racine, étant presque privée du principe actif des salsepareilles, me paraît devoir être rejetée de l'usage médical.

Beancoup de personnes attribueut la salsepareille caraque, soit au smilox spphilitico, soit plutôt encore au smilox officinalis, dont la recine, au dire de M. de Humboldt, est transportée en grande quantité en Europe par la voie de Cardhagêne et de la Jamaïque. J'ai combattu anciennent cette opinion , parce que ces deux smilox ont la tige épinense, et que je n'avais pas jusque la trouvé de tige épineuse dans la salsepareille caraque; mais ayant observé depuis quéques tiges pourvues d'épines dans cette salsepareille, ce caractère une parait mois important, et j'admeis aujourd'hui que l'un on l'autre des smilox décrits par M. de Humboldt puisse produire la salsepareille caraque. Cela ne change rien au jugement défavorable que je porte de sa qualité.

5. Salsspareille de Marnonibo. J'ai rencontré une seule fois cette racine, mise en pétites hottes lougues de 59 centimétres, et entassées en travers dans des surrous en cuir qui ne recouvrent pas entièrement la marchandise. Le cuir est retenu avec des lamières de même nature, disposées en lacet. Les racines sont courtes, flexueuses, difficilies fendre, et portent beaucoup de chevela. Du reste, elles sont rouges on blanches, cylindriques et régulièrement striées, comme la précédente, ce qui semble indiquer qu'elles appartiennent à la même espèce. Les tiges sont quadrangulaires, verdatres, sans aucune épine et un peu pubexentes. C'est dans cette sorte que j'ai trouvé l'espèce de squine dévirie sous le nom de squine de Marocaibo.

6. Solsepareille du Brésil dite de Portugal. Cette racine vient des provinces de Para et de Maraham; elle est privée de ses souches et mise sons la forme de bottes cylindriques, fort longues et très serrées, entonrées d'un bout à l'autre avec la tige d'une plante monocotylédione nommée timbatitiex. Elle n'est jamais plus grosse qu'un petit tuyau de plume; elle est d'un rouge terne et obscur à l'extérieur, cylindrique et marquée de stries longitudinales assez régulières. Elle présente moins de radicules que la salsepareitle caraque; mais beancoup plus que celle du Mexique. Elle est blanche à l'intérieur et paraît très amylacée. Elle a une saveur un puen amère.

On trouve parfois dans l'intérieur des bottes de salsepareille du Brésil des portions de souche et de tige. Celle-ci est radicante par le bas, multangulaire et pourvue, an moins dans la partie qui avoisine la racine, d'un nombre considérable d'aiguillous superficiels, disposés en lignes longitudinales et parallèles. Ces caractères se rencontrent dans le smilaz pappyrocce de Poiret, que M. Martius donne, en effet, comme la source de la salepararille du Brésil.

Cette salsepareille a été très estimée anciennement, et elle se vend encore plus cher que les autres, en raison de l'absence de ses souches. Mais elle est évidemment inférieure pour l'usage médical à celles de la Vera-Cruz et de Honduras.

- 7. Salsspavaille du Pérou. Cette sorte est pour ue de ses souches et elle tient le milieu, pour l'aspect général, entre les salsepareilles de la Vera-Cruz et de la Janasique. Elle est propre et privée de terre, couverte d'un épiderme gris brunâtre assez uniforme. Elle est plus grêle que la salsepareille de la Vera-Cruz, plus droite, marquée de silous moins profonds. Voici maintenant ce qui la distingue, tant de la salsepareille de la Vera-Cruz, plus de tolde de Honduras ou de la Janaïque. Le méditufliam ligneux, qui se trouve assez souvent mis à nu, est parfois coloré d'un rouge assez vif; les tubérosités d'on sortent les tiges sont imprégnées d'un principe orangé, qui colore fortement, surtout, les écailles des bourgeons; enfin les tiges sont manifestement plus volumineuses, mais elles sont spongieuses, et leurs fibres ligneuses se laissent facilement séparer. Cette salsepareille est sans doute produite ar le suillex oblimant du Pérou.
  - 8. Solsepareille noirdire, à grosses tiges aiguillomées. J'ignore d'on vient cette salsepareille, qui offre d'assez grands rapports avec la salsepareille du Pérou. Elle forme des bottes considérables composées de racines et de souches. Les racines sont très longues, de la grosseur d'une petite plune, médiocrement cannelées, d'une couleur générale brune noirdire, peu anylacées. Les sonches sont voluntieuses, noires au debors, blauches en dedans, avec quelques écailles colorées en janne, comme dans la salsepareille du Pérou. Les tiges sont très grosses, mais peu consistantes, pourvues d'un grand nombre d'angles marqués par des côtes membraneuses qui se terminent par des aiguillons papyracés.

Gette salsepareille donne avec l'eau des décoctès d'un rouge de sang, et son extrait présente une odeur de valériane.

9. Salssparcille Lignesse. Cette sorte est remarquable par le vulume, la grandeur et l'aspect ligneux de toutes ses parties; sa souche est au moins grosse comme le poing, noueuse, irrégulière, ligneuse et d'un blanc gristire à l'intérieur; ses racines out de 7 à 9 millimètres de diamètre, sont fort longues, convertes d'un épiderme rouge-brun, et sont formées d'une écorce peu épaisse, desséchée et profondément sillonnée, et d'un médituilium ligneux, large et d'une couleur de bois de chêne. Les tronçons de tige qui accompagent la sonche sont épais de 25 millimètres, et sont tout hérissés de piquants; ces piquants (aiguillons) sont superfieles et rangés par lignes longitudinales, comme dans les deux salsepareilles nº 6 et 8.

La salsepareille ligneuse a une savenr mueilagineuse, amère et âcre; elle est rare et peu estimée à Paris; mais on m'a dit qu'elle était recherchée à Bordeaux pour l'usage médical. On m'a dit aussi qu'elle venait de Mexico.

Plusieurs chimistes se sont occupés de chercher quel était le principe actif de la salsepareille. M. Palotti, le premier, ayant précipité une forte infusion de cette tacine par l'eau de chaux, a traité le précipité, délayé dans l'eau, par un conrant d'actide carbonique, pour convertir la chaux en carbonate; il a évaporé la liqueur à séculé, a traité le résidu par de l'alcool à 40 degrés, et a obtenu, par l'évaporation, une matière blanche, astringente et nausécuse, à laquelle il a donné le nom de porigine.

Un autre chimiste italien, le docteur Folchi, ayant décoloré un macèré de salsepareille par le charbon animal, et l'ayant fait évaporer, a vu se déposer une matière cristalline qu'il a nommée smilacine.

Enfa Trabeent, plarmaeien à Paris, a obtenu de la salsepareille une unalière cristallisée, en traitant la racine par de l'aleool faible, faisant concentrer la liqueur, la laissant déposer et reprenant le dépôt par l'aleool recilifé bouillant; il a donné à cette matière le nom de salseporine. Il a également ensatsié dans la salsepareille la présence d'une huile brune et odorante, qui ne doit pas être étrangère à ses propriétés.

D'après les expérieuces récentes de M. Poggiale, et d'après celles mêmes de Thibudurf, la suifiacine, la parigline et la salseparine sont ut seul et même corps, qui paraît insipide au goût lorsqu'îl est sec et pulvérulent, à cause de sa complète insolubilité dans l'ean froide et la palive; mais quand il est dissous dans l'eau bouillante ou l'alcool, il offre une savenr amére et ârre à la gorge. Son dissoluté aqueux, quoi-qu'il en contieume fort peu, mousse considérablement par l'agitation.

La salseparine est insoluble dans l'éther; elle n'est ni acide ni alcaline, et est formée seulement de carbone, d'hydrogène et d'oxigène.

### Fausses Salsepareilles.

Plusieurs racines appartenant à des contrées et à des familles de plantes très différentes out été proposées comme succédanées de la sal-separeille, plutôt qu'elles n'ont été rendues par fraude pour elle. Cependant ce dernier cas s'est plus d'une fois présenté. Celles de ces racines qui se rapprochent le plus de la salsepareille par leurs caractères et leurs propriétés, appartiennent, soit au genre smilæs l'ai-même, soit au genre herverie, et croissent au Brésil, où on leur donne, de même qu'à la salsepareille, le nom général de japicanga. Cependant ce nom parait appartienir plus spécialement à deux espèces, qui sont les smilæs juipeanga et springoides de Grischach. J'ai deux racines de ce geure qui appartiennent très probablement à ces deux espèces: l'une est arrivée du Brésil sous le nom même de jujecanga et m'a été remise par M. Stanislas Martin, pharmacien à Paris; J'ai trouvé l'autre, il y a très longtennes, chez M. Dubles.

1. Racine de japicanga de M. Stanislas Martin. Cette racine se compose d'un ou de plusieurs tubercules arrondis, assez volumineux, blancs à l'intérieur, avec indice d'un principe colorant rouge dans l'épiderme. Les tronçons de tige sont parfaitement cylindriques, de la grosseur d'une forte plume, unis à leur surface, avec quelques rares épines, d'une couleur verte d'abord, puis jaune. Les racines sont toutes fendues par la moitié dans le sens de leur longueur, et elles sont formées d'une écorce d'un gris un peu rougeâtre, très mince et très ridée, et d'un méditullium ligneux, volumineux, mais complétement vide à l'intérieur, de sorte que ce méditullium devait former un véritable tube d'un bont à l'autre de la racine. Dans un assez grand nombre de racines, qui probablement ont été mouillées avant leur dessiccation. l'épiderme se dédouble en plusieurs feuillets, qui ont pris à l'air une couleur rouge assez foncée. La racine entière présente une saveur un peu salée et mucilaginense, finissant par devenir assez fortement amère. Elle est inodore.

2. Racine de japicanga de M. Dubail. Il paraît qu'une forte partie de cette substance a été importée en France vers Jamoé 1820; on la prit alors pour la tige de l'avalia mudicoulis; mais le placement u'ayant pu en être effectué, on la réexporta pour l'Allemagne, sauf une certaine quantité qui resta en la possession de M. Dubail. Elle a été décrite comme étant la tire de l'avalia mudicoulis, dans la deuxième édition

de l'Histoire abrégée des drogues simples; ce n'est qu'après avoir vu la racine précédente que j'ai reconnu la vraie nature de celle-ci.

Cette racine est entièrement privée de ses soucles, coupée par troucons de 04 à 50 centimètres, et mise en petites bettes reteuues par une
racine semblable qui lui sert de lien. Elle est pourvue d'un épiderme
d'un gris un peu rougedirte, profondément sillouné par la dessiccation,
ce qui lui donne une grande ressemblance avet la salsepareille. Au dessous se trouve une partie corticale grise on blanchâtre, spongieuse,
molle, quelque/chs gluante et comme gorgée d'un sue mielleurs. A l'intérieur est un corps ligneux blanchâtre, cylindrique, percé au centre
d'un large canal, et ce caractère est celui qui distingue le mieux le
japicanga de la salsepareille, dont le cœur est plein et solide. L'odeur
en est fade et peu marquée; la saveur en est sucrée d'abord, puis assez
fortement aubre.

- 3. Ravine d'agané de Cuba ou magney du Mexique (agane cudenzis de Jacquin, famille des broméliacées). Cette plante, qui affecte la forme d'un grand aloès, est portée sur une souche pivotante, grosse comme la cuisse, garnie tout autour de longues racines du diamètre d'une petite plume et assez semblables à celles de la salsepareille. L'écorce en est papyracée, d'un rouge de garance, factle à séparer du ceur ligeuex. Celui-ci est blanca à l'intérieur, composé de fibres distinctes qu'il suffit de séparer pour en faire une filasse très forte, mais grossière, bonne à faire des corrâges. L'odeur est nulle; l'écorce seule a une saveur faiblement astringente. Lorsque, en 1823, M. Pope ent attiré l'attention des pharmacieus sur la salsepareille rouge de la Jamaïque ou de Honduras, quelques personnes donnèrent en sa place de la racine d'agavé qui n'offre avec la première aucun rapport de propriétés.
- ts. Raeine de laiche des sables ou de carex orenaria. Cette racine a été usitée en Allemagne comme succédanée de la salsepareille. Elle a été décrite précédemment (page 408).
- 5. Raeine incomuse donnée auciennement comme satsepareille grise d'Allemogne. Cette racine, appartenant à une plante dicotylédone, est longue, cylindrique, pourvue d'une écorce grise, très mince et difficile à soler du cœur ligneux. Celui-ci est très volumineux, gristre, et composé de fibres très apparentes, excepté dans les plus petites racines qui l'out plus blauc et plus anylacé. Cette racine ressemble beaucoup à la salsepareille, mais voici ce qui l'en distingue : elle est très difficile à fendre droit et, lorsqu'elle est fendue part la moitié, sion essaie de la rompre, eu la pliant de manière que la partie corticale soit en dehors, elle casse uct, tandis que la salsepareille résiste à la melue épreuve. La racine en masse offre une odeur peu marquée de vieux spicanard, et

elle a une saveur non mucilagineuse, souvent nulle, mais d'autres fois un peu aromatique et comme camphrée.

- 6. Satssparcille griss de Virginie (Arvlin mulicoulis, famille des araliacées). Cette substance est une tige rampante et non une racine; elle est ramifice, converte d'un épiderme gris-blanchâtre ou gris-rongeâtre et foliacé. L'écorce est jaunâtre, spongieuse, séche; au centre se trouve un ceur ligueux blane. Cette tige possède une odeun fader, peu marquée; une saveur légèrement sucrée et aromatique, comme celle de la racine de persil.
- 7. Fousse salesparville de l'Inde vendue sous le nom de sailior aspera. Les droguistes anglais tirent cette racine de l'Inde orientale, et lui donnent le nom de anamari. Or on voit dans la moteria indico de W. Ainsile, que la racine nommée salesparville de l'Inde, ou moonari-cogr, provient du periphoe indica. L. Majére écte antorié, le docteur Thompson, ne trouvant pas que l'odeur agréable ui les propriétés médicales de cette racine s'accordassent avec celles d'une apoevée, en a conclu qu'elle devait étre produite par le sailox aspera. Tous les médicns et pharmaciens anglais ont adopté cette opinion, et plusieurs médicins et pharmaciens français également; il en résulte que cette racine est quedquedois prescrite sons le nom de saillux espera, bien qu'il soit facile de démontrer qu'elle n'appartient à acune plante de ce genre.

Trois plantes ont porté le nom de suitace osperor : d'abord la salsepareille d'Amérique , nonunée par Bauhin suitace aspera perusium; secondement le suitace ospero, L., plante sarmenteuse, aiguillonnée, de l'Europe méridionale, dont la racine est fornée d'une souche blanche, grosse comme le doigt, noneuse et articulée comme celle du petit-houx, garnie de radicules longues, blanches et menues; troisiémement, le covi-villeudit de Rhéede, suitace zeytonica, L., dont la souche épaisse et tuberculeuse simule la squine officinale. Aucune de ces racines ne peut être célle qui nous occupe.

D'ailleurs la fausse salsepareille de l'Inde est souvent accompagnée de sa tige, qui offre, comme celle des plantes dicotylédones, une écorce distincte, un corps ligneux et un canal médalhaire au centre; la plante ne pent done pas être un saillez. Enfin cette tige est souvent carrée à la partie supérieure, et les feuilles sont opposées. J'avais conclu de ces deux indices, et de que fugues autres, que la plante appartenait à la famille des rubiacées (Journ. de chiu. méd., t. VIII, p. 665); mais i est parfaitement certain aujourd'hui qu'elle n'est autre que le periploca indice, l. (heuidesauss indices, famille des actépiadées).

La fausse salsepareille de l'Inde, ou le numeri-voyr, est une racine longue de 33 à 50 centim., de la grosseur d'une plume à celle du petit doigt : elle est tortnense, et souvent brusquement fléchie en divers

endroits; elle est formée d'une écorce épaisse, souvent marquée de inssures transversales, et se séparant, par places, du méditultium ligneux. Cédu-ci est formé de fibres rayonnées et contornées; il se rompt forsqu'on le ploie, et sa cassure offre à la longe une infinité de those poreux. L'épiderme est d'un rouge obscur; l'intérieur de l'écorce est gristère, et le bois est d'un blave jaundère. La saveur proprement dite est à peine sensible; mais elle offire un parfum très agrébble de fève tonka, et la racine en masse nrésente la même odeur.

#### FAMILLE DES DIOSCORÉES.

Cette petite famille a été établie par M. R. Brown pour placer les plantes de la famille des asparaginés de Jussieu dunt Dvaire est infère. Elle comprend des végétaux à racine tubéreuse et amylacée, à tige volubile comme celle des suilax, à feuilles alternes on quelquefois opposées, réliculées, entières on plantaldivisées; les fleurs sont peu apparentes, le plus souvent dioiques, à 6 étamines libres, ou pourvues de 1 ovaire soudé avec le tube du périanthe et à 3 loges. Le fruir est un capsule à 3 loges (dissocree), pouvant se réduire à une par avortement (vajonia), on une baie (genre tamus).

Les LGAMES (dioscorea) sont répandues dans toutes les parties chaudes de la terre et principalement dans les deux Indes, et dans toutes les iles et contrées qui les séparent de la Chine et du Japon; à la Guyane, dans les Autilles, dans la Floride et la Virginie. Leurs tubercules radicaux de formes variées, bizarres et souvent très volumineux, concourrent puissamment à la nourriture de l'homme.

C'est également à la famille des dioscorées qu'il convient de rapporter les tacca, plantes non volubiles cependant, et dont le port rappelle un

peu celui des arolidées. Ces plantes sont répandues dans l'Inde, à Madjascar et dans toutes les liés de l'Océanie; elles sortent d'un tubercule radical tout couvert de radicules ligneuses, de nature amylacée, naturellement amer et âcre, mais s'adoucissant par la culture et pouvant alors servir directement à la nourriture de l'honne. Depuis assez long-temps déjà, les Anglais tirent de Tàit et répandent dans le commerce, sous le nom d'arrou-voot de Tait, la fécule du tacen pinnuti fida qui y croît en grande abondance. Cette fécule est blanche, pulvérulente, insipide, inodore, et présente les caractères généranx de ce genre de produits. Examinée an microscope, elle se présente sous la forme



de granules sphériques, ovoïdes ou ellipiques, quelquefois courtement rétrécis au col ou coupés par un plan perpendiculaire à l'axe. Cette forme est très analogue à celle de la fécule de asgon; mais celle-ci est généralement plus allongée, et celle du tœca plus courte et plus arrondie; de plus, elle présente presque toujours un hile très l'étoile (fig. 93). Elle se conduit avec

développé et fissuré en forme d'étoile (fig. 93). Elle se conduit avec l'eau bouillante comme la fécule de sagon-tapioka.

### FAMILLE DES AMARYLLIDÉES.

Les amaryllidées sont aux liliacées ce que les dioscorées sont aux asparaginées : elles en différent surtout par leur ovaire infére. Ce sont des plantes à racine bulbifère ou fibreuse, à feuilles radicales embrassautes; à fleurs souvent très grandes et remarquables par leur forune et leur vire couleur, envelopées avant leur épanouissement dans des spathes scarieuses. Le périanthe est tubuleux, à 6 divisions; les étamines sont au nombre de 6; l'ovaire ets soudé avec le tube du calice, à 3 loges polyspermes et pourvu d'un sixle simple et d'un stignate trilobé. Le fruit est une capsule triloculaire et à 3 raires septifères; quelquefois c'est une baie qui ne contient, par avortement, que 1 à 3 graines. Celles-ci, qui offrent assez souvent une caroncule celluleuse, renferment un embryan etindrique et honortope dans un endosperme charnu.

Les plantes de cette famille qui sont le plus cultivées pour la beauté de leurs fleurs, sont :

L'amaryllis de Saint-Jacques , Le crinum asiatique , L'hæmanthe sanguin , omaryllis formosissima, crimum asiaticum, amanthus coccincus.

jonquilla.

Le panerace maritime, paneration moritimum.

Le perce-neige, galanthas nivalis.

Le nareisse des poëtes, narcissus poeticus.

Les amaryllidées sont généralement des plantes dangereuses, et quelques unes, telles que l'amaryllis belludana des àntilles et l'hamanthas taxicamia du cap de Boune-Espérance sont de violents poisons. Les bulbes de la plupart sont âeres et émétiques, et principalement ceux des narcissas poeticus, adorsse et jonquille; ceux des criman, des hemanthas, des lemontans, etc. Le hulbe du pourration unarritimum est olumineux, jouit de propriétés analogues à celles de la scille et est quelquefois substitué à la scille blanche. Enfin les fleurs du NANCISSE, DES PRÉS (fig. 9/h) (naucrissus pseudo-naucrissus) paraissent être narcatiques à petite doss; mais elles sont émétiques et vénémeuses à une doss et dischierces et vénémeuses à une doss

plus élevée. Cette plante est cominnue en France dans les prés et dans les bois, où elle fleurit de très bonne heure; son bulbe tunicé donne naissance à des feuilles presque planes et de la longueur de la tige. La tige, haute de 46 à 20 centimètres, se termine par nue spathe monophylle, de laquelle sort une fleur unique, penchée, assez grande, pen odorante, formée d'un périanthe tubuleux, soudé inférieurement avec l'ovaire, divisé supérieurement en six parties terminées en pointe ; d'un jaune très pâle ou presque blanelies. Ce périanthe est doublé à l'intérieur par une enveloppe corolloïde (nectaire , L.) , libre dans sa partie supé-

La jonquille,



rieure, qui dépasse la longueur des divisions du périanthe et d'un janne plus foncé.

C'est à la famille des amarylidées qu'il faut rapporter les agone et les fuercoya, plantes tellement semblables aux aloès par leurs feuilles ramassées, épaisses, charmes, dentelées et piquantes sur leurs bords, qu'elles sont généralement cultivées dans les jardins sous le nouve d'aloès; mais leur ovaire infere et leur fruit localicide les distingue de ceux-ci. Les agavés sont d'ailleurs de dimensions beaucoup plus grandes et quelquéelois gigantesques; ils jouissent d'une longérité etravordinaire, pendant laquelle ils paraissent ne flenrir qu'une fois, et alors la hampe s'clèvesi rapidement qu'on la voit croître à la vue, ce qui a donné lieu à la fable populaire que ces plantes ne flenrissent que tous les cent ans, avec une explosion semblable à celle d'un coup de canon.

Les fibres ligneuses contenues dans les feuilles d'agaré peuvent fournir une flasse comparable an chauvre, et beancoup plus fine que celle fournie par les racines dont j'ai déjà parlé (p. 205). On la connaît dans le commerce sous le nom de soie végétale. Un des agarés da Mexique, qui, d'après M. Bazire (Jouen. phorm., 1. XX., p. 520), diffère du maguer (agove vulumis de Jacquin), fournit, lorsqu'on arrache les feuilles du centre, une liqueur transparente et sucrée dont on obtient, par la fermentation, une hoisson vineuse nommée pulqué, qui est très recherchée des Mexicains.

### FAMILLE DES BROMÉLIACÉES.

Les broméliacées sont des plantes américaines dont les feuilles, sonvent rénnies à la base de la tige, allongées, étroites, épisses, roisonéent dentélées et épinsuses sur les bords, rappellent jusqu'à un certain point celles des agarés. Les fleurs forment des épis écaillens, des grappes rameuses on des capitules, dans lesquels elles sont quelquofiois tellement rapprochées qu'elles finissent par se sonder ensemble. Leur calice est ubuleux, adhérent à l'ovaire, partagé par le haut en six divisions sobiet deux rangs, dont les trois intérieures sont plus grandes et pétaloides. L'ovaire est à trois loges, pourvu d'un style et d'un stignate à trois divisions sobietes. Le fruit est généralement une baie triloculaire, couronnée par les lobes du calice.

La plante la plus utile de cette famille est l'ananas (anumusas strica, Lindl.; bromelia anumus, L.), dont les baies soudées et très souvent devenues aspermes par la culture, forment un sorose volumineux, ovoide-aigu, élégamment imbriqué à sa surface, rempli d'une chair acidule, aromatique et sucrée, et compté au nombre des fruits de table les plus estimés.

Les titlondsio, que plusieurs botanistes joignent à cette famille, malgré leur ovaire libre, nous offrent une espèce, titlundsia ususeoides, dont les tiges très mennes, volubiles, noires, ligneuses et presque semblables à du crin, quant à la forme, peuvent aussi le remplacer dans la fabrication des sommiers et des meubles. On en importe en France nue assez grande quantité, qui est employée dans ce but.

# FAMILLE DES IRIDÉES.

Végétaux herbacés, à rhizome tubéreux on charnu, ponrvus de

IRIDÉES. 191

feuilles alternes, planes, ensiformes, souvent distiques; fleurs enveloppées dans une spathe; périanthe tubuleux à six divisions profondes, disposées sur deux rangs; 3 étamines libres on monodelphes, opposées

ans divisions externes du périatule et atachées à leur base; voaire infére à 3 loges multiorulées; style simple terminé par 3 signates en forme de cornets aplatis, à bords frangés, prenant sous-tu me apparence pétaloide; fruit capsulaire à 3 loges, à 3 valtes septifere. Principaux genres: sisprimchium, iris, tigridta, ferracius, quatoliste, icia, cyrous;

### Iris commune on Flambe.

Iris germanica (fig. 95). Cette plante pousse des feuilles ensiformes, courbées en faux, distiques et engaînantes, glabres, plus conrtes que la tige, qui est multiflore. Le périanthe est à 6 divisions pétaloïdes, d'un bleu violet foncé, dont 3 plus étroites redressées, et 3 plus larges abaissées, chargées sur leur ligne médiane d'une raie barbne, d'une belle couleur janne. Les étamines sont au nombre de 3 , insérées à la base des divisions extérieures. et recouvertes par les stigmates pétaloïdes du pistil. Le tube du périanthe est à peine aussi long que l'ovaire. Le fruit est une capsule triloculaire, s'ouvrant par le sommet en 3 valves locu-



licides. Les semences sont nombreuses , horizontales , planes et marginées , fixées sur deux séries à l'axe central des loges. Le rhizome de l'iris flambe est horizontal, charun, articulé, recouvert d'un épiderme gris, ou vert sur la face supérieure. Il est blanc en dedans, d'une odeur virense et d'une saveur âcre. Il est diurétique et purgatif, mais peu usité. Lorsqu'il est desséché, il est grisâtre à l'intérieur, et pourvu d'une faible odeur de violette. On l'emploie dans les banderies pour communiquer cette odeur aux lessives.

# Racine d'Irls de Florence.

Iris florentina. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; mais elle est plus petite dans toutes ses parties; ses fenilles sont courtes, ensiformes, d'un vert gluaque; la hampe porte 2 ou 3 fleurs blanches, dont le tube est plus long que l'ovaire, et dont les divisions extérieures présentent une ligne médiane harbue. La souche est oblique, grosse comme le pouce et plus, articulée, et d'une saveur âcre. On nous l'apporte sche et toute mondée de la Tossane et d'autres endroits de l'Italie. Elle est d'une belle couleur blanche, d'une saveur âcre et amère, et d'une odeur de violette très prononcée. Elle entre dans un certain nombte de compositions pharmaceutiques, et les parfuneurs en emploient nue très grande quantité. On en fabrique aussi de petites boules de la grosseur d'un pois, nommées pois d'iris, très usitées pour entreteuir la suppuration des cautères. Al. Vegel a retiré de la racine d'iris sèche une huile volatile solide et cristallisable, une huile fixe, un extrait brun, de la gomme, de la fécule, da ligueux (Journs. phorm., 1815, p. 181).

# Racine d'Iris fétide.

Vulgairement glougeul puomt ou spontule fétides; ivis factidissimon, Lectue plante croit en France dans les lieux humides et ombragés. Sa sunche est oblique, longue et grosse comme le doigt, marquée d'anneanx à sa surface, garnie à la partie inférieure de beaucoup de fort radicules. Elle donne naissance à des feuilles enaformes, droites, étroites et fort longues, d'un vert foncé et rendant une odeur désagréa-ble lorsqu'on les écraes. La tige est imparfaitement cylindrique, haute de 50 à 65 centimètres, garnie de feuilles, dont les dernières, en forme de spathes et de bractées, accompagnent 3 on 4 fleurs. Les divisions extérieures du périanthe sont allongées, rabattues, veinées, d'un violet pale, dépourvues de raie barbue. Le fruit est une capsule à 3 loges, s'ouvrant par la partie supérieure et laisant voir des semences nombrenses, assez volumineuses, arrondies, couvertes d'une enveloppe succulente et d'un rouge vif.

La sonche d'iris fétide possède une très grande âcreté. Elle a été spécialement recommandée contre l'hydropisie. M. Lecann en a retiré une IBIDÉES. 193

huile volatile excessivement âcre, de la cire, une matière résineuse, une matière colorante orangée, du sucre, de la gomme, un acide libre, etc. (Journ, pharm., t. XX, p. 320).

### Racine d'Iris faux-acore.

Vulgairement iris des marais, iris jaune, gloyeul des marais (iris pseudo-acorus L.). Cette plante croît dans les ruisseaux assez profonds et dans les endroits marécagenx. Sa sonche est horizoniale, très forte, annelée, articulée, chevelue, pourvue de feuilles radicales embrassantes. ensiformes, très longues et très étroites. La tige est élevée de 60 à 100 centimètres , garnie de feuilles , et produit 3 ou 4 fleurs entièrement jaunes, dont les trois divisions extérieures sont rabattnes, grandes, ovoïdes, très entières, dépourvues de raie barbue; les trois divisions internes sont dressées, très étroites, plus courtes que les stigmates.

La souche de l'iris des marais n'a pas d'odeur. Elle est très âcre et purgative lorsqu'elle est récente; desséchée, elle acquiert une couleur rougeâtre à l'intérieur. Elle a été usitée comme sternutatoire. La graine torréfiée a été proposée comme succédanée du café.

# Safran.

Crocus sativus. Cette petite plante a le port général d'une liliacée. mais elle produit un bulbe tubéreux et non écailleux ou tunicé; de ce bulbe s'élève une longue spathe d'où sortent un certain nombre de fenilles lineaires et un petit nombre de fleurs munies d'un périanthe violet-pâle, longuement tubulé, à 6 divisions dressées et presque égales. renfermant sculement 3 étamines et 1 pistil terminé par 3 stigmates creusés en cornet; le fruit est une capsule à 3 loges.

Le safran, tel qu'il vient d'être décrit, ou le crocus sativus , L., comprend deux variétés, ou plutôt deux espèces, dont une seule fournit ces longs stigmates colorés qui composent le safran officinal. L'espèce non officinale, ou le crocus vernus, fleurit au printemps, et produit à la fois des feuilles et sa fleur, dont les trois stigmates sont redressés, non dentés, beaucoup plus courts que les divisions du périanthe; aussi ne paraissent-ils pas au deliors.

Le safran officinal, auquel on a conservé le nom de crocus sativus, fleurit en septembre ou octobre, un peu avant l'apparition des feuilles; il se distingue du précédent par ses longs stigmates rouges, inclinés et pendants hors du tube de la fleur, et dentés à l'extrémité (fig. 96).

Le safran paraît être originaire d'Asie; mais depuis très longtemps on le cultive en Espagne et en France : c'est même le safran du Gatinais et 11.

de Seine-et-Marne, d'Enre-et-Loir et tout le dénartement du Loires c'est ce safran, dis-je, qui est le plus estimé; sprés vient celui d'Esnames et cufin celui d'Anzonlème, qui est le muius hon. Celui-ci, en effet, au lieu d'être coloré dans toutes ses parties, est privé de matière colorante dans son style et Fig. 96. même dans la partie inférieure des stiemates, de sorte qu'il présente à la

VEGÉTAUX MONOGOFYLÉBONES. de l'Orléanais, en France, qui comprennent partie des dénartements



100

Les terres dans lesquelles le safran réussit le mieux sont celles qui sont légères, un neu sablonneuses et noirftres. On les amende par des funiers bien consummte et on les dispose par trois labours faits depuis Phiver jusqu'au moment où l'ou

met les bolbes en terre, ce qui a liou depuis la fin

rne un mélaure de filere blanes et ruuges

de mai jusqu'en juillet; ensuite on bine la terre de six semaines en six semaines jusqu'à la floraison, qui a lieu en sentembre ou octobre. La fleur ne dure qu'un ou deux jours après son épanouissement

C'est dans cet intervalle que des femmes s'occupent sons relàche à cueillir le safran et à l'éplucher, c'est à dire à enlever seulement les stiomates. que l'on se hâte de faire sécher sur des tamis de crius chauffés par de la braise. Ils perdent par cette opération les quatre cinquièmes de leur noids. 31. Pereira a calculé que 1 grain pesant (55 milligrammes) de safran du commerce contensit les styles et les stigmates de 9 fleurs. A

ce counte. Il faut \$320 fleurs pour faire 1 once ou 31 grammes de safran. et 69120 fleurs pour 1 livre ou 300 grammes. On concoit, d'après cela, pourquoi le safran est touigurs d'un prix très élevé.

On doit choisir le safran en filaments longs, souples, élastiques, d'une couleur rouge-orangée foncée; sans mélange des styles blanchûtres qui caractérisent le safran d'Angoulème, et privé d'étamines, qui sont faciles à reconnaître à leurs unthères et à leur couleur jaune. Il doit fortement colorer la selite en jame doré, avoir une odeur forte,

vive, pénétrante, agrésible et qui ne sente pas le fermenté. On recommande de le conserver dans un lieu humide, ce qui peut être utile pour en augmenter le poids; mais, comme toutes les substances organiones. le safran se conserve beaucoup mieux parfaitement desséché et renfermé dans des vases hermétiquement fermés que de toute autre manière. Le safran donne à l'enu et à l'alcool les trois quarts de son poids d'un extrait qui contient une matière colorante orangée youge, non encore obtenue à l'état de nureté, et qui paraît cependant se dénoser ou partie, à l'aide du tenns, de sa dissolution alcoolique. Cet extrait contient en outre une huile volatile odorante; et, celui par l'alcool, une huile fixe concrète, ou cire végétale. Bouillon-Lagrange et Vogel y admettent en outre de la gomme, de l'albumine et une petite quantité de sels le bose de potasse, de chaux et de magnésie (Annales de chimie, t. LXXX., p. 488 ). Le safran est usité comme assaisennement dans plusieurs pays, et notamment en Pologne, en Italie, en Espague et dans le midi de la France. Il est également d'un grand usage dans la teinture , dans l'art du confiseur et en pharmacie. Il entre dans la thériaque, la confection de safran composé, le laudasum liquide, l'élixir de Garus, etc. Folsifications. Le safran est très souvent falsifié dans le commorce avec de l'eau, de l'huile, du sable ou des grains de plomb. Presque de

195

thomus tinctorius), qui en a même pris le nom de sofranum ou de sofrom loltard. Cette fabilication est assex facile à reconnaître à la forme du carthome, qui est composé d'un tube rouge, divisé supérieurement en 5 dents , et renfermant à l'intérieur 5 étamines soudées en voûte nar leurs anthères et traversées par un long style. De plus, le cardiaune est see et cassant, nourvu d'une odeur faible, et colore à peine la salive eu isune : mais comme ces caractères se perdent par le mélange avec le véritable sofran, c'est à la forme surtout qu'il fant s'attacher. Enfin denuis quelques années le safran est falsifié, tant en Prance qu'en Allemogne, avec les pétales de différentes fleurs, coupes en lauguettes, colorés en rouge artificiellement, imprégués d'huile pour leur donner de la souplesse, et tellement bien préparés qu'à la première vue, et mênie non notlangés au safran, on les prendrait pour celui-ci. Les pétales qui ont servi jusqu'ici à cette préparation, sont ceux de souci, d'arnica et de saponaire. Pour reconnaître toutes ces différentes falsifications, il faut premire une poignée de safran au milieu de la

masse et la secouer d'abord légirement sur une grande feuille de papier, ce qui en fait tomber le sable et les grains de plomb; ensuite ou place une petite quantité de la matière eutre deux feuillets de papier non colè-

tout temps aussi on l'a sophistiqué avec des fleurons de carthame (cor-

et on la soumet à la pression : l'opération faite, le papier ne doit être ni monillé ni huilé. Enfin on étale complétement une certaine quantité de safran snr la fenille de papier et on l'examine avec soin à la vue ou à l'aide d'une large loupe. Tous les brins , à l'exception de quelques étamines isolées de erocus qui penyent s'y trouver, doivent être composés d'un style filiforme partané à une extrémité en trois stiamates aplatis. ercux , vides à l'intérieur, s'élurgissant peu à peu en forme de cornet jusqu'à l'extrémité, qui est comme bilabiée et frangée. Les fleurons de carthame se reconnaissent aux caractères qui ont été donnés plus haut, Ouant aux nétales de souci ou autres, mis sous forme de languettes, et ensuite diversement tordus ou contournés, on les reconnaît à cette forme même de languettes, de largeur à peu près égale dans toute leur longueur; et lorsque ces languettes ont été divisées en trois à une extrémité, afin de leur donner encore une plus grande ressemblance avec le safran, on observe alors que la languette entière est plus lurge que ses divisions, tandis que, dans le safran, chaque stigmate isolé est plus large que le style.

Fanx sofron du Brésil. On a tenté plusieurs fois d'importer en France du Brésil, et sous le nom de agafron (safran), une substance qui offre quelque rapport de conleur et d'odeur avec le safran, mais dont la forme est tout à fait différente. C'est une très petite corolle membraneuse, monopétale, longue de 6 à 8 millimètres, tubuleuse, un peu courhe et un peu renflée près du limbe, qui paraît irrégulier, et a deux lèvres peu marquées; elle appartient probablement à la famille de labiées. Elle possède nue odeur assez marquée, agréable, et qui offre de l'analogie avec celle du safran; elle colore assez fortement la salive en jaune orangé, et présente une saveur nn peu amère. Il est probable qu'on pourrait l'utiliser pour la tenture.

Forroria purgans, Mart. Le rhizome de cette plante est usité au Brésil comme purgatif, à la dose de 12 à 15 grammes. Tel qu'on le trouve dans les pharmacise de ce pays, où on lui donne les noms de ruibardo do empo et de piretro, il se compose de deux parties : d'abord d'un tubercule ovoïde, amylacé, assez semblable, pour la forme, à celoi de l'arum vulgaire, mais reconvert d'un épiderne brun et muni, sur toute sa surface, de radicules ligneuses qui descendent perpediculairement le long du tubercule; secondement d'une sorte de bulbe on de bourgeon foliacé placé à la partie supérieure et tuniques concentriques presque complétes à la partie inférieure, mais diminuant rapidement de largeur par le haut. Ce bulbe, de même que le tubercule amylacé, possède une saveur pen sensible d'abord, qui finit par présenter une certaine ârcreté sur toute la cavité buccale. Il est probable,

MUSACÉES. 197

en raison du nom pirétro donné à la plante ou au rhizome, que cette àcreté était beaucoup plus forte à l'état récent.

# FAMILLE DES MUSACÉES.

Plantes herbacées on ligueuses, pourvues de feuilles lunguement péiullés, enthrasantes à la base, très cutières, à nervuers transversales parallèles et très serrées. Les fleurs sont réunies en grand onombre dans des spathes; elles sont composées d'un périanthe épignre à six divisions bisériées irrégulières, de six étamines dont one est presque toujours transformée en un sépale interne, très petit; les 5 autres sont en général surmontées d'un appendice membraeueux, coorés, qui est al continuation du filet. L'ovaire est infère et à 3 loges multiavulées (excepté dans le geure héticonia, où les loges ne contiement qu'un oule). Le style est ternimal, simple, filiforme, terniné par 3 sigmates linéaires. Le fruit est une capsule à 3 loges et à 3 valves septiferes, un une baie indéliscente à 3 loges.

Cette famille se compose des senls genres héliconia, strelitzia, musa, ravenala. Elle diffère des amaryllidées par son périauthe toujours irrégulier, et des amomées, qui vont suivre, par ses six étamines. Le strelitzia regince est une plante d'une grande beauté, originaire de l'Afrique méridionale, Les bananiers (musæ) sont des herbes gigantesques, originaires des contrées chaudes et humides de l'Asie et de l'Afrique, et cultivées maintenant dans tuntes les parties du monde. Ils sont formés d'un bulbe allongé en forme de tige, qui résulte de la base embrassante et tunicée du pétiole des feuilles. Cette tige, hante de 5 à 6 mètres, est conronnée par un bouquet d'une douzaine de feuilles longues de 2 à 3 mètres sur 50 à 65 centimètres de large. Du milien de ces feuilles sort un pédoncule long de 1 mètre à 1 ... 30, garni de fleurs sessiles, rassemblées par paquets sons des écailles spathacées caduques. Toutes ces flenrs sont hermaphrodites, mais de deux sortes. cependant; celles rapprochées de la base du régime étant seules fertiles. et celles de l'extrémité étant stériles. Les fruits sont des baies d'un jaune pâle, longues de 45 à 25 centimètres (dans le musa paradisiaça). épaisses de 3 à 4, obtusément triangulaires, à loges souvent oblitérées, et dont les semences disparaissent par la culture. Dans le musa sanientium, les fruits sont plus courts, plus droits, moins pâteux et d'un goût beaucoup plus agréable. Mais les uns et les antres sont une preuve frappante de la transformation de l'amidon en sucre, qui s'opère, dans l'acte de la végétation même, sous l'influence des acides. Ces fruits, non mûrs, sont tout à fait blancs et amylacés dans leur intérieur, et, desséchés et coupés par tranches , ressemblent à de la racine d'arum sèche. Tout à fait mûrs, ils sont d'un goût sucré, visqueux, aigrelet, de premient par la dessiccation l'aspect d'une conflitror sèche. Ils sont d'un puissant secours pour l'alimentation des habitants des pays intertropicaux, qui trouveut en outre dans leurs feuilles entières une couverture pour leurs habitations, et dans les fibres de la tige une filasse propre à faire des cordages, des toiles et même des étoffes légères.

### FAMILLE DES AMONACÉES.

Plantes vivaces dont la racine est ordinairement tubéreuse et charune : les feuilles sont engaînantes à la base, à nervures latérales et parallèles; les fleurs sont disposées en épis imbriqués, en grappes ou en panicules. Le périanthe est double : l'extérieur forme un calice à 3 sénales réguliers , courts et colorés : l'intérienr est tubulé et terminé par 3 divisions colorées, plus grandes et presque régulières également; mais en dedans de ce calice intérieur se trouvent d'autres appendices pétaloïdes, grands, inégaux, an nombre de 3 on 4, dont un quelquefois très développé et en forme de labelle. Ces appendices paraissent être des étamines transformées. Les étamines fertiles sont au nombre de une ou de deux, à une seule anthère uniloculaire, et quelquefois soudées et formant une seule étamine à anthère biloculaire. Ovaire à 3 loges pluriovulées, supportant souvent un petit disque unilatéral, qui doit être considéré encore comme une étamine avortée. Le style est grêle, terminé par un stigmate en forme de coupe. Le fruit est une capsule triloculaire, trivalve, loculicide et polysperme ; les graines contiennent un embryon cylindracé, placé dans un endosperme simple ou double.

Les plantes contenues dans cette famille peuvent se diviser en deux tribus que plusieurs botanistes considèrent comme deux familles distinctes:

4º Les camacées ou merentacées: rhizome rampant, ou racine libreuse; étamine fertile simple, uniloculaire, appartenant à la raugée extérieure des étamines (1) et placée en face d'une des divisions latérales du périanthe interne; embryon contenu dans un endosperme simple. Genres thalia, moranta, myrosmo, conna, etc.

4º Les zingibérocées: rhizome rampant, tubéreux on articulé; une étamine domhe, fertile, appartenant à la rangée interne et opposée au labelle. Embryon placé dans un deuble endosperme. Genres globba, zingiber, curcuma. keunpferia, amanum, elettaria, hedychium, adminia, hellenia, costus, est.

(1) On admet que le nombre originel des étamines ést de six et qu'elles sont disposées sur deux séries, de même que dans les liliacées et dans la plupart des autres familles de monocotylédones à fleurs régulières. La diversité des principes constituants et des propriétés médicales concourent, avec la différence des caractères botaniques, pour séparer plus complétement les cannacées des xingibéracées : les premièrres sont dépourvues de principes aromatiques, et sont remarquables senlement par la grande quantité d'amidon contenue dans leur rhizone; les secondes, indépendamment de l'amidon renfermé dans leurs tubercules, sont riches en luiles volatiles répandeus dans toutes leurs parties, et en principes âcres et pipéracés qui les rendent éminemment excitantes et les font employer comme assaisonnements dans tonte les parties, Parnii ces dérnières , nous décrirons principalement les galanges, les gingembres, les curcumas, les zédoaires, les cardamomes et les maniguettes.

#### Bacines de Galanga.

Les galangas sout des racines rongedires, d'une texture librense et demi-ligneuse, articulées, marquées de franges circulaires comme les souchets, aromatiques et d'une saveer àcre; produites par plusieur-plantes qui appartiennent à la monandrie monogynie de Linné, au monocatylédones épigruses de Jansein et à la famille des anomées. On et distingue deux espèces principales, connues sons les noms de petit et de grand galanga, qui différent par leur lien d'origine et par la plante qui les fournit. Sons le titre de galanga (etger; Jen décrirà une troisième que J'à quedquefois trouvée dans le commerce, mélée à la première.

Première espèce : petit galanga, galanga de la Chine, mai que Première espèce : petit galanga, galanga de la Chine, mai que

Première espèce: petit galanga, galanga de la Chine, vrai gulunga officinal. Cette racine est le galanga minor, figuré dans l'édition de Matthiole de G. Banhin, p. 23. Le commerce en offre deux variétés

qui ne different pent-être que par l'âge de la plante. La plus petite (fig. 97) est épaises senlement de 5 à 10 millimètres, et la plus grosse (fig. 98) est épaisse de 14 à 25 millim; toutes deux sont cylindriques, ramifices, rougetares on d'nn brun noirâtre terne à la surface, et sont marquées de nombrenses



franges circulaires. A l'intérieur, elles sont d'une texture fibreuse, compacte et uniforme, et d'un fauve rougeitre; elles ont une odemr forte, aromatique, agréable, très analque à celle des cardanomes; leur saveur est piquante, très ârec, brélante et aromatique. Leur poudre est rougeitre et donne, par l'ean et l'alcoul, dis teintures de même couleur qui précipitent en noir par le sulfate de fer. Cette racine ne laisse pas précipiter d'amidon lorsque, étant concassée, on l'agite avec de l'eau.

Sur l'antorité de Liuné, la plupart des auteurs ont attribné le galanga officinal à son maranta galanga, qui est devenu l'Alpinia gulanga de



willdenow. Cette plante, cependant, n'est autre chose que le grand ga-longa de Rumphius, que cet auteur dit positivement ne pas produire le galanga de la Chine ou le galanga des pharmacies de l'Europe. Il faut donc lui trouver une autre ori-gine. Or, je pense ne pas me tromper en disant que motre galanga official est produit par le languas chinenis de Retz (Ols.

asc. III. p. 65), on Hellevia chinensis W. Cette plante, cu effet, est nommée par les Malais sinu l'inguas or gadanga de la Chine, et voici les caractères donnés à sa racine : « Racine répandue horizontalement sous terre, cylindrique, rameuse, entourée d'anneaux circulaires, à sommets obtus et arrondis, de la grosseur du doigt majour, blanche, aromatique, d'une saveur brulante. Elle est cultivée dans les jardins de la Chine pour l'usage médical, »

Cette description se rapporte exactement à notre galanga officinal, hors la cualent blanche; miss cette différence pent être expliquée, soit parce que, dans son état naturel, cette racine serait recouverte d'une pellicule blanchâtre, dont plusieurs morceaux me paraissent conserver des vestiges, malgre la dessicacion et le frottement causé par le transport; soit parce que la couleur rougeâtre serait le résultat de l'action de l'air sur l'huile volatile et le tannit contenus dans la racine (†).

(1) Les fusicules de Retz donnent la description d'un autre galanga qu'il nonne longueux vulgrar suistainsimum. Maleys, Galanga alba. Radices horizontales, teretinsselle, cientifusa annularièus obliquis, remotiussells cineteg ramones, albe, pollice arassieves, fibra fili-fromes recta descendents subtus entitentes. Colitur in hortis. Cette plante est Hellenia alba de Willdomes entitentes. Colitur in hortis. Cette plante est Hellenia alba de Willdomes pla ne penes pas que sa racine vienne en Europe; mais si c'est la même que Pamomum madium de Loureiro, on en trouvera le fruit décrit parini les cardanomes.

Deuxième espèce. Galanga léger. Cette racine tient le milieu ponr la grosseur entre les plus petits et les plus gros morceaux du vrai galanga; elle varie de 7 à 16 millimètres de diamètre. Elle est de même entourée de franges blanches , mais son épiderme est lisse, luisant et d'un rouge clair et jaunâtre ; elle est d'un rouge très prononcé à l'intérieur , avec des fibres blanches entremêlées. Son odeur, sa saveur, son action sur le sulfate de fer sont semblables à celles du vrai galanga, mais bien plus faibles. Son caractère le plus tranché consiste dans sa grande légéreté ; car en pesant des morceaux sensiblement égaux en volume à d'autres de vrai galanga, leur poids ne se trouve être que le tiers ou la moitié de ceux-ci. Une autre différence se tire de la forme générale de la racine : le galanga officinal est en tronçons sensiblement cylindriques , ramifiés, et coupés par les deux extrémités; de sorte qu'il est difficile d'en établir la longueur réelle, tandis que le galanga léger présente des renflements tubéreux aux articulations, et offre des articles ovoïdes finis, longs de 27 millimètres environ. Je suppose que la plante qui produit ce galanga est très voisine de la précédente : à coup sûr, ce n'est pas le kæmpferia galanga L., ni aucun autre kæmpferia.

Troisième espèce. Grand golanga on golanga de l'Inde ou de Java-





Ce galanga se trouve très bien représenté par G. Bauliin, dans son édition de Matthiole. En le rapprochant des descriptions de Rumphius et d'Ainslie, il est difficile de ne pas croire qu'il soit produit par le galanga mujor R. (marouta galanga, L.; alpinia galanga W.). Pendant longtemps, ĵi â été réduit à n'avoir que quelques morceaux très anciens de cette racine, qui m'avaient peu permis de la bien décrire; unais un droguiste de Paris en ayant reçu une partic considérable venant de l'Inde, je me suis trouvé à même de la Jaire mienz, connaître.

Cette racine (fig. 99) est quelquefois cylindrique et ramifiée comme le petit galanga; mais, le plus souvent, elle est pluntôt unbéreuse et articulée comme le galanga l'éger. Elle est beaucomp plus grosse que l'un ou l'autre, car son diamètre varie de 14 ± 23 millimètres dans les parties cylindriques, et s'étend jusqu'à 14 millimètres pour les tabérosités. Sa surface estéricure est d'un rouge orangé , et marquée de nombreuses franges circulaires blanches. L'intérieur est d'un blanc grisitre , plus facile à couper et à pulvériser que le petit galanga, et sa poudre est presque blanche. Elle a une odeur différente de celle du petit galanga, moins aromatique , moins agréable et plus âcre. Cette odeur provoque l'éternument, et cependant la racine est bieu loin d'offirir la savente m'inlante du galanga officinal. Le grand galanga concassé, agrié dans l'eau, laisse déposer une poudre blanche qui est de l'amidon ; il colore très faiblement l'eau et l'alecol , et les teintures ne noircissent pas par l'addition ment l'eau et l'alecol , et les teintures ne noircissent pas par l'addition



du sulfate de fer. Je ne pense pas que l'on doive substitue ce galanga au premier, qui seul est prescrit dans les olcoolats thériocal, de Fioraumti, et dans beaucoup d'autres compositions analogues.

#### Gingembres.

Les gingembres sont originaires des Indres orientales et des îles Moluques : ce sont des plantes à rhizome tubiercux, articule, rampant et vivace, produisant (des tiges anunelles renfermés dans les galanes distiques des feuilles ; les fleurs sant disposées en épis strobilifornes (fig. 100), portés sur des hampes radicales courtes et composés d'écilles imbri-

quées, uniflores. L'espèce officinale (zingiber officinale, Roscoe), a été

transportée, il v a longtemps, au Mexique, d'où elle s'est répandue dans les Antilles et à Cayenne. Maintenant, ces derniers pays, et surtout la Jamaïque, en produisent une grande quantité. On trouve dans le commerce deux sortes de gingembre, le gris et le blanc; ce dernier vient particulièrement de la Jamaïque, et n'est connu en France que depuis 1815, les Anglais, qui alors affluèrent chez nous, n'en usant pas d'autre. On pourrait croire que ce gingembre blanc est une variété produite par la transplantation de la plante ou la culture, ou bien, comme l'a pensé Duncau , que la différence des denx gingembres provient de ce que le gris (qu'il appelle noir) a été plongé dans l'eau bouillante avant sa dessiccation, tandis que le blanc a été pelé à l'état récent, et séché par insolation (Edimb. new dispens., p. 274). Il est possible même qu'on prépare un faux gingembre blanc, en mondant le gingembre gris de son écorce et le blanchissant avec de l'acide sulfureux, du chlorure de chaux, on même senlement extérieurement avec de la chaux : mais cela n'empêche nas qu'il existe en réalité deux espèces de gingembre qui ont été distinguées par Rumphins, dans leur pays natal, par les caractères que nous leur connaissons (Zingiber album et rubrum, Herb. amboin., V, p. 456). Le gingembre gris (fig. 101), tel que le commerce nous le pré-

sente, est une racine grosse comme le doigt, formée de tubercules articulés, ovoïdes et comprimés; il offre rarement plus de deux ou trois tubercules réunis, et beaucoup sont entièrement séparés par la empture des articulations ; il est couvert d'un éniderme gris - jannâtre , ridé , marqué d'anneaux peu apparents. Dessous cet épiderme jaune se trouve une conche rouge ou brune qui forme le caractère distinctif du gingembre rouge de Rum-

Fig. 101,

phius. Presque toujours l'épiderme a été enlevé sur la partie proéminente des tubercules, probablement pour en faciliter la dessiccation, et à ces endroits dénudés la racine est noirâtre et comme cornée ; mais l'intérienr est en général blanchâtre ou jaunâtre, entremêlé de quelques fibres longitudinales. Ce gingembre possède une saveur très âcre et une odenr forte et aromatique qui lui est propre ; il excite fortement l'éternument ; il donne une poudre jaunâtre. Il faut le choisir dur, perant, compacte et non piqué des insectes, ce à quoi il est fort sujet. Je ne crois pas qu'il ait été trempé dans l'ean bouillante avant sa dessiccation, comme on le dit ordinairement, parce qu'aucnn des innombrables granules d'amidon qu'il contient n'a été brisé par la chaleur (ils se présentent sous une forme globuleuse cuboide); je croirais plutôt que ce gingembre a été simplement trempé dans une lessive alcaline ou mélaugé de cendre sèche, comme l'indique Rumphins; ce que semblent indiquer les particules siliceuses qui se trouvent souvent fixées à sa surface.

Gingembre blome (fig. 402). Ce gingembre est plus allongé, plus grêt e, plus plat et plus ramifié que le gingembre gris. Il est naturellement recouvert d'une écorce fibreuse, jaonatire, striée longitudinalement, sans aucun indice d'auncaux transversaux; mais le plus ordinairement cette écorce a été enlevé avec soin, et la racine est presque blanche à l'extérieur, blanche à l'intérieur, et donne une poudre très blanche. Ce gingembre est plus léger, plus tendre et plus friable sous le pilou que le gingembre gris; il est aussi bien plus fibreux à l'intérieur; il a une odeur forte, moins aromatique ou moins huiteuse; si on peut le dire, et une saveur incomparablement plus forte et plus bribante. Certaine-



ment ces deux racines diffèrent par autre chose que par leur mode de dessiccation.

Il paraît que deux autres racines, appartenant au même geure que le gingembre, ont quelquefois étà apportées par le commerce : l'une est le gingembre saucage, qui se présente sous la forme d'une souche assez semblable à celle du gingembre, mais plus volumineuse, fortement aromatique, d'une saveur anére et zingibéracée, mais sans une grande àcreté. Cette racine est produite par le lempapium majus de Rumphius (Herb. amb., 1. V. p. 438, pl. 64, fg. g.); l'admo-inschi-kuo de Rheede; zingiber zerumbeth de Roxburgh et de Roscoe, qui a été confonda à tort, par la plupart des auteurs, avec le zingiber latifaltium sylvestre d'Hermann (Hort. lugd., p. 636), lequel est plutôt une espèce de zédoaire. L'autre racine appartient au zingiber consummiure de Roxburgh et de Roscoe. Elle est formée de tubercules volumineux, articulés,

marqués de franges circulaires, blanchâtres au dehors, d'une couleur orangée à l'intérieur, et très aromatique.

## Racines de Curcuma.

Le curcuma, nommé aussi terra-menta, et par les Anglais turme ic, est une racine grise on jaunâtre à l'eatérieur, d'un jaune orangé foncé ou rouge à l'intérieur, d'une odeur forte et d'une saveur chande et aromatique; il est remarquable par l'abondance de son principe colorant jaune, qui est très usité dans la teinture.

Ou distingue généralement deux sortes de enreuma : le long et le roud, et beaucoup d'anteurs, moi-même dans les premières éditions de cet ouvrage, nous avous supposé que ces racines étaient produites par deux plantes différentes. Il ya bien, à la vérité, plusieurs plantes à curcuma, mais chacume d'elles pent produiré du curcuma long et prod, et leurs racines différent moins par leur forme que par leur volume, leur couleur plus ou moins foncée et d'autres caractères aussi secondaires.

Rumphius est sans contredit l'auteur qui ait le mieux décrit les curcumas, et nous ne pouvous mieux faire que de le suivre pour trouver
d'une manière certaine l'origine de ceux du commerce. D'après Rumphius (Herbar, ambain, t. V, p. 62), les curcumas et les tommon
(les zédoaires) forment un genre de plantes dont les espèces sont fort
rapprochées et très sonvent confondues. Quant aux curcumas, il en
distingue deux espèces: une cultiéée et une sourage. D'après la description qu'il en donne, celle-ci est tout fait d'araugère aux curcumas
du commerce, et peut être mise de côté; la première fournit un grand
nombre de variétés, qui peuvent se résumer en deux sous-espèces : une
majeure et une mineure.

Le curcuma majeur (eureuma domestica mojor Rumph.) produit de sa racine à ou 5 feuilles pétiolèes qui semblent former par le bas une sorte de stipe, et qui ont entrion 50 centimètres de longeuer, non compris le pétiole, et 16 centimètres'de largeur; elles sont terminées en pointe des deux côtés, marquées de sillons obliques en dessons, gâbres, odorantes quand on les froisse.

Les fleurs sont disposées, non en cône formé, naissant sur une hampe nue, comme dans les gingembres; mais elles forment un épi central làche, composé de bractées ouvertes, imbriquées, demi-conaces, verdâtres et blanchissantes sur les bords. Ces bractées deviennent plus tard d'un brun pâle, surtout lorsque la plante croit dans les forêts.

La racine est composée de trois sortes de parties: d'abord d'un tubercule central (matrix radicis Rumph.), duquel sortent 3 on à tubercules latéraux qui ont la forme et la grosseur du doigt, et qui initient, dans leur ensemble, les doigts de la main demi-fermée; ces tubérosités allongies forment la seconde partie de la racine. Quant à la troisiene, elle se compose de radicules sortant pour la plupart du tubercule central, longues de 135 à 160 millimètres, et dont quelques uns portent à la partie inférieure un tubercule blanc, de la forme d'une olive, purement amylacé et insipiel. Il est védient que ces deruiers tubercules ne fout pas partie du curcuma du commerce; mais Roumphius nous apprend que le tubercule central est desséché pour cette fin, et il est certain que les articles digités s'y trouvent également. Les uns et les autres, lorsqu'ils sont privés d'une pellicule externe blanchière, facile à détacher, sont d'une couleur de joune d'urof ou de gonnne gutte; ils sont pour uss d'une odeur et d'une saveur onguentacées, avec une acrimonie mélée d'amertume.

Le curcuma mineur (curcuma domestica minor Rumph.) est plus petit dans toutes les parties que le précédent; les feuilles n'out que 38 centimètres de long, y compris le pétiole, et sont fortement aromatiques; la racine est un assemblage élégant de 1 ou 2 tubercules centraux entoires d'un très grand nombre d'articles digités et recourbés, qui se divisent eux-mêmes en d'autres, et forment un amas tuberculeux bien plus étendu que dans l'autre estèce.

Les articles digités du curcuma mineur sont plus minees que dans le C. majeur, plus longs, glabres et offrant une surface unie; ils sont, à l'intérieur, d'une couleur très foncée; ils ont une savour douce mais persistante, sans aucune amertume; leur odeur est aromatique et très développée.

Je suis entré dans ces détails afin de montrer exactement l'origine du



curcuma du commerce. Gette racine se compose de quatre sortes de tubercules :

1º Le cureuma rond (fig. 103) est en tubercules ronds, ovales ou

AMOVACÉES. turbinés, de la grosseur d'un œuf de pigeon et plus, d'un jaune sale à l'extérieur, et à l'intérieur ayant presque l'aspect de la gomme gutte. Il n'est pas douteux que ces tubercules ne soient les matrices radicis du curcuma domestica major (1).

2º Le curcuma oblong (fig. 103) : je nomme ainsi un curcuma en tubercules allongés qui, par leur teinte extérieure jaune, leur couleur intérieure, leur saveur et leur odeur, appartiennent évidemment à la même espèce que le précédent, dont ils ne sont que les articles latéraux. Ces articles ont un caractère de forme qui les distingue des suivants : ils sont renflès au milien et amincis aux extrémités,

3º Curcuma long (fig. 404). Ce curcuma est en tubercules cylindriques, c'est-à-dire qu'il conserve sensiblement le même diamètre

dans toute sa longueur, malgré ses diffèrentes sinuosités. Il est plus long que le précédent, mais beaucoup plus mince, n'étant iamais gros comme le petit doigt : sa surface est grise, souvent un peu verdâtre, rarement jaune, chagrinée ou plus souvent nette et unie. Il est à l'intérieur d'une couleur si foncée qu'il en paraît rouge brun, on même noir. Il a une odeur aromatique très développée, analogue à celle du gingembre; sa saveur est également très aromatique et cenendant assez douce et nullement amère. Il est impossible de mè-



connaître dans cette racine les articles digités du curcuma domestica minor.

4º Enfin, on trouve dans le curcuma du commerce, mais en petite quantité, des tubercules ronds de la grosseur d'une aveline, souvent didymes, ou offrant les restes de deux stipes foliacés (fig. 104). Ces tubercules offrent d'ailleurs tous les caractères des précédents, et sont les matrices vadicis du curcuma domestica minor

Ouant au nom spécifique de ces deux variétés de plante, j'ai pensé qu'il était nécessaire de leur en donner un nouveau. Car le nom de cur-

(1) Indépendamment de ce eureuma rond, qui est mondé et toujours très propre à l'extérieur, on trouve aujourd'hui dans le commerce des eureumas ronds de Java et de Sumatra , non mondés , grisatres à l'extérieur, et pourvus d'un grand nombre de troucons de radicules.

cuna domestice n'est pas assez expressif et pourrait tout aussi bien s'appliquer à une zédoaire. Celui de curcuma longa ou rotunda convient encore moins, soit parce que la plante produit également l'une et l'autre racine, soit à cause de l'incertitude répandue sur ces deux dénominations de la nomenclature linaéenne (1).

A la vérité, Jacquin et Murray, après avoir retrouvé la plante de Rumphius et l'avoir parfaitement distinguée de toutes celles qu'on avait confondes avec elle, l'out décrite sous le nom d'amonum eurcume; mais la plante est certainement un curcuma et non un amonum. Considérant alors que cette espèce est distinguée entre toutes les autres par l'abondance de son principe colorant, j'ai proposé de lui donner le nom de curcuma tintecira ; en voici le se subs synonymes :

Anomum eureuma ; Jacquin ,  $Hort.\ vind.$  , vol. III, tab. h ; Murray,  $Syst.\ végét.$  , éd. 45.

Curcuna radica longa; Zanon, Hist., t. LIX.

Cureuma domestica major et minor; Rumph, "Junb., t. V, p. 162.

M.M. Vogel et Pelletier ont analysé le curcuma long, et l'ont trouvé formé de matière ligueuse, de fécule amylacée, d'une matière colorante jaune, d'une autre matière colorante brune, d'une petite quantité de gomme, d'une huile volatile âcre et odorante, d'une petite quantité de chlorure de calcium. Le plus important de ces principes est la matière colorante jaune qui s'y trouve en grande quantité, et que son éclat rend utile dans la teinture, quoinvielle soit, ens solide.

Cette matière coloraute est très soluble dans l'alcond, dans l'éther et dans les huites fixes et volatiles. Elle est très ensible à l'action des alcalis, qui la chaugent en rouge de saug. Aussi la teinture et le papier teint de curcuma sont-ils au nombre des réactifs que le chimiste emploie le plus souvent (Journ. de pluram., 1415, p. 289).

Le curcuma est employé dans l'Inde comme assaisonnement. Il est tonique, diurétique, stimulant et antiscorbutique, Il sert en outre en pharmacie pour colorer quelques onguents.

#### Bacines de Zédoaires.

On distingue deux sortes principales de zédoaires, la longue et la ronde, et une troisième, la jaune, qui est plus rare et moins employée. Les zédoaires ont été inconnues aux anciens, ou étaient usitées sous

(1) Dans les premières éditions du S<sub>recies</sub> de Linné, on trouve comme synonyme du C. rotunda le cureama domestica mojor de Rumphins. Presque parotut ailleurs, le C. rotunda nest plus regardé que comme synonyme du manija-hus de Reede (kampferia pandarata, Rosc.); alors la plante de Rumphins est donnée comme sronouve du G. (hona. d'autres noms. Par exemple, on a peusé que la zédoaire longue on ronde était le costus suprioque de Dioscorides; la seule chose certaine que l'on puisse dire sur ce sujet, c'est que notre zédoaire ronde a été succinctement décrite par Sérapion, sous le noun de zevambel.

La zédoaire longue, qui est peut-être aussi le gedecar d'Avicenne, a été pendant très longtemps la plus répandue dans le commerce et la seule sorte officiale. La ronde était devenue tellement rare que Clusius, en ayant trouvé chez quelques marchands d'Auvers, a cru devoir en conserver la figure. Adjourd'hui la zédoaire ronde est presque la seule que l'on trouve à Paris. Je pense que cost leint à ce que la longue est regardée en Angleterre comme la vraie sorte officinale et y reste. Au moins est-il vrai qu'elle est senle mentionnée dans le dispensaire d'Édimbourg de Doucan.

Beaucoup d'auteurs ont considéré les deux zédosires conune des partiese la même racine; entre autres Pomet, Dale et Bergius. Dans mes premières éditions, J'ài comhattu cette opinion, me fondant sur ce qu'on trouve quelquedis de la zédosire ronde pourvue de prolongements cylindriques assez courts qui ne sont pas de la zédosire longue; mais, aprés avoir examiné les nombreux curcumas figurés par Roscoe, j'ai compirés que la même plante pouvoir produire les deux zédosires, dont la ronde serait formiée des gros tubercules nommés par Rumph matrices rudicis, et la longue des articles digités qui entourent les premiers. Il parât cependant que parmi les nombreuses plantes du genre curcuma, qui produisent des racines semblables, il y en a qui donnent plutôt des tubercules

donnent plutôt des tubercules ronds, et d'autres des articles digités; de sorte qu'en réalité les deux zédoaires, longue et ronde, proviennent de plantes différentes.

Zedoaire longue (fig. 105 .

Racine un peu moins longue, et moins grosse que le petit doigt, terminée en pointe mousse aux deux extrémités, recouverte d'une écorce ridée,





d'un gris blauchâtre; grise et souvent cornée à l'intérieur, d'une saveur amère fortement camphrée. Lorsqu'elle est entière, son odeuest semblable à celle du gingembre, mais plus faibl; pultvérisée, elle en preud une plus forte, analogue à celle du cardamone.

· La zédoaire longue a une certaine ressemblance, on, si l'on pent

11.

s'exprimer ainsi, un air de famille avec le gingembre. On les distingue cependant facilement: le gingembre est palmé ou articulé et très aplati; la zédoaire est formée d'un morcean unique, non divisé, peu aplati, rugueux et comprimé en différents sens: d'ailleurs l'odeur et la saveur sont différentes, et beaucoup plus marquées dans le gingembre.

La zédoaire longue est produitc par le kua de Rheede (Hort. malah., vol. XI, tab. 7), anonomm zédoavia W. Mais cette plante n'est pas un anonoma; c'est un curcuma, que Rosburgh a nommé curcuma zerambet. Ce nom est encore fautif, parce que le vrai zérumbet est la zédoaire roude et non la longue. Le nom donné par Roscoe, curcuma zedoavia, doit être définitement adopte.

#### Zédoaire ronde (62, 100).

Cette racine est le zerumbet de Sérapion, de Pomet et de Lemery. Elle est ordinairement coupée en deux ou en quatre parties, représentant des moitiés ou des quartiers de petits œufs de poule : la partie couvexe est souvent anguleuse et toujours garnie de pointes épineuses, qui

Fig. 106.



sont des restes de radicules. L'épiderme, dans les morceanx qui n'en sont pas piriés, est comme foliacé, et marqué d'anneaux circulaires, semblables à ceux du souchet et du curcunar roud, mais moins nombreux et moins marqués. Enfin, cette même partie offre souvent une cicatrice ronde de 9 à 11 millimètres de diamètre, provenant de la section d'un prolongement cylindrique qui unissait deux tubercules entre cux. D'après cette description , il est facile des faire une idée la zédoaire ronde dans son état naturel; ce doit être une racine tuberculcuse, grosse comme un œuf de poule, marquée d'anneaux circulaires comme le souchet on le curcuna, garnie tout autour d'un grand

nombre de radicules ligneuses, toutes dirigées en bas, et unie, tubercule à tubercule, par des prolongements cylindriques de 9 à 11 millimètres de diamètre, et de 27 millimètres de longueur présumée. Cette disposition est entièrement semblable à celle du curcuma rond.

La zédoaire ronde est d'un blanc grisàtre au dehors, pesante, compacte, grise et souvent cornée à l'intérieur, d'une savenr amère et fortement camphrée, comme la zédoaire longue. L'odeur est également semblable, c'est-à-dire analogue à celle du gingembre, mais plus faible lorsque la racine est entière, plus aromatique, et semblable à celle du cardamome, lorsqu'on la pulyérise.

D'après ce que j'ai dit précédemment, on conçoit qu'à la rigueur la zédoaire ronde puisse être produite par la même plante que la longue; cependant les auteurs anglais s'accordent pour l'attribuer à une autre espèce de curcuma, qui est le cureuma zedoaria de Roxburgh, que Roscoe a nommé curcuma aromatica, d'après son opinion que la plante qui produit la zédoaire longue doit seule porter le nom de curcuma zedoaria.

#### Zédoaire jaune.

Cette racine est peu connue; on la trouve mélée en petite quantité la zédoaire ronde, à laquelle elle ressemble entièrement par sa forme, ses radicules et la disposition de ses prolongements cylindriques. Elle en différe par sa couleur, qui est semblable à celle du curcuma; par sa saveur et son odeur, qui, tenant le milien entre celles de la zédoaire et du curcuma, sont cependant plus désagréables que dans l'un et l'autre : elle se distingue, d'un autre côté, du curcuma rond, par son volume plus considérable, sa surface convexe souvent anguleuse, sa couleur extérieure plus blanche et semblable à celle de la zédoaire, sa couleur intérieure plus pâle; au total, elle se rapproche plus de la zédoaire que du curcuma, et doit être fournie par une plante analogue à la première.

La plante qui produit cette racine a été parfaitement décrire et figurée par Rumphius. C'est son tommon bezaur ou tonmon primum, que la plupart des auteurs font à tort synonyme du curvama zedoaria de Roscoe, qui produit la zédoaire longue. Elle en diffère, à la première vue, par son épi floral qui surgit du milite des feuilles, de même que cela a lieu pour le vrai curcuma, tandis qu'il est porté sur une hampe une, isolée du stipe foliacé, dans le C. zedoaria. Il conviendra de donner un nom spécifique à ce tommon, qui ressemble heancoup, il est vrai, au cureuma tinetoria, mais qui en diffère par l'énorme grandeur de ses fœuilles, et surtout par la nature particulière des a racine, laquelle joint à la couleur affaiblie du curcuma la saveur et l'odeur de la zédoaire.

# Fruits produits par les Amomacées.

Ces fruits, d'après les caractères mêmes que nous avons indiqués pour la famille des amomacées, ont une grande analogie les uns avec les autres; car ils sont généralement formés d'une capsule minee, assex sèche, trigome, à 3 loges, et contenant un grand nombre de semences aromatiques. On en rencontre cinq espèces dans le commerce, où elles sont counces sous les nous d'amome, de cordamome et de maniguette; mais on en trouve dans les drogaiers un bien plus grand nombre, que je vais décrire succinciement.

 AMOME EN GRAPPE; amomum racemosion (fig. 407). Ce fruit, dans son état naturel, est disposé en un épi serré le loug d'un pédoncule commun, et il est quelquefois arrivé sous cette forme, ce qui lui





a valu son nom pharmaecutique; mais ce n'est pas une grappe, c'est un épi, qui se trouve d'ailleurs parfaitement représenté dans les Exotica de Clusius, p. 377, et dans l'Herberium de Blackwell, t. 371. Dans le commerce, on le trouve toniours en counes isolées, qui sont de la grosseur d'un grain de raisin, presque rondes et comme formées de trois connes sondées. Cette coque est légèrement plissée longitudinalement, mince, ferme, d'une couleur blanche; mais elle prend une teinte rougeâtre ou brune par le côté qui est exposé à la lumière. Les semences sont branes, cunéiformes. toutes attachées vers le centre de l'axe du fruit, ce qui en détermine la forme

globuleuse; elles out une saveur acre et piquante, et une odeur pénétrante qui tient de celle de la térébenthine.

L'amome en grappe vient des lies Moluques, des îles de la Sonde et sortout de Java II est produit par l'amonome cardamanum de Roxburgh, de Willdenow et de Linné (moins les synonymes tirés de Rhecde et de Blackwell), dont le caractère spécifique est d'avoir l'épi radical, sessile, obboté, W., on la hampe très simple, très courte, à bractèes alternes làches, L. On pesse généralement que cette espèce (manonum cordamanum) produit le petit cardamone; mis c'est une erreur cansée originairement par l'umphins, qui a décrit cette plante sons le

nom de cardanomum minus. Elle produit uniquement le fruit nommé auconum racemosum.

- 2. PETIT CARDAMONE DE MALAHAR (fig. 108); amountum repens de Sonnerat, alpinia cordamonama de Roxburgh, elettaria cardamonama de Maton. Coque triangulaire, encore un pen arrondie, longue de 9 à 12 millimètres et large de 7 à 8. Elle est d'un blanc jannâtre uniforme, marquée de stries longitudiantes régulières, un peu bossélée par l'impression des semences, d'une consistance ferme. Les semences sont brunâtres, irrégulières, bossélées à leur surface et ressemblant assezà des cochenilles, d'une odeur et d'une savent rrés fortes et ferbinthacées. Ce fruit est le vrai cardamome officinal, figuré et décrit par Rheede sous le nom d'eletturi (Hort. malab., vol. XI, tab. 4, 5 et 6).
- 3. LONG CARDAMOME DE MALABAR (fig. 109 et 110); moyrn cardamome de l'Histoire abrégée des drogues simples. Ce fruit est une simple variété du précédent; mais une variété constante reconnaissable à sa



capsule plus allongée, toujours blanche et comme cendrée, et à ses semences rougeâtres. Lougueur de la capsule, de 16 à 20 millimêtres; largeur, de 5 à 11 millimètres. Les semences ont une saveur aromatique très forte.

4. CARDAMOME DE CEYLAN (fig. 414); cardamome ensal de Gærtner (tab. XII); grand cardamome de Clusius, de Blackwell, de Murray, de l'Histoire des drogues simples; mogen cardamome de Yalerius Cordus, de Matthiole, de Pomet et de Geoffroy. Cette espèce est bien distincte des précédentes et moins estimée: sa capsule est longue de 27 à 40 millimètres, large de 7 à 9, rétroie aux deux extrémités et d'un gris bunaire. Les semences sont irrégulières, très angeleuses, blanchâtres, d'une odeur et d'une saveur semblables aux précédentes, mais plus faibles. Ce fruit est produit, dans File de Ceylan, par l'elettarie major de Smith, plante très voisine de l'elettaria cardamomum, mais plus grande et plus forte dans set differentes parties.

5. CARDOMOME NOIR DE GERTERE; zingiber nigrum, Gærtu. C'est l'utorité d'un échantillon observé anciennement au Muséum d'histoire naturelle que j'assimile ce cardianome au zingiber nigrum de Gærtter. Il est de la grosseur du long cardamome du Malabar (fig. 109), qui lui convient assez bien), de forme ovoïde, mais pointu par les deux bouts, et comme formé de deux pyramides opposées. La coque est d'un brun cendré, toute marquée d'aspérités disposées en lignes longitudinales et causées par l'impression des semences pressées dans l'intérieur. Cette coque est plus épaisse et plus consistante que celle du petit cardamone; plus aromatique, mais toujours moins que ses propres semences, qui sont anguleuses, d'un gris brunâtre, et pourvue, d'un goût fortement campluré, amer et salé.

6. CARDAMOME POILE DE LA CHINE (fig. 112). J'ai vu anciennement, dans la collection du Muséum d'histoire naturelle, plusieurs cardamomes confondus, mais mis dans deux bocaux différents. Les

Fig. 112.





semences, privées de leur capsule et agglomérées en masses globuleuses, étaient contenues dans un bocal et étiquetées con-éeur. Les fruits entiers, renfermés dans un autre, portaient pour suscription les mots teso keov. Dans nus précédente étition, J'ai considéré ces cardamomes comme

deux variétés d'un même fruit ; mais un examen subséquent m'y a fait reconnaître au moins deux espèces distinctes. L'espèce ici décrite sous le nom de cardamome poilu de la Chine, et augnel se rapporte sans doute le nom tsao-keou, présente des capsules pédicellées, longues de 14 millimètres environ, ovoïdes, trigones, un peu terminées en pointe par le côté opposé au pédicelle, et d'un gris brunâtre. Leur surface est toute rugueuse et toute parsemée d'aspérités, que l'on reconnaît, à la loupe, pour être les restes de poils qui recouvraient la capsule. Cette coque est assez mince, peu consistante, facile à déchirer et inodore; à l'intérieur, les semences sont agglomérées en une masse arrondie, ou ovoïde, ou trigone. Ces semences sont noirâtres au dehors, blanches au dedans, d'une odeur très forte, camphrée et poivrée, et d'une saveur semblable. Ce cardamome, par sa dimension, sa couleur, et par les poils dont il est pourvu, paraît se rapporter à l'amomum vil-Josum de Loureiro: mais il s'en éloigne par sa forte qualité aromatique et par la synonymie.

7. CARDAMOME ROND DE LA CHINE; con-keu ou mieux tsao-keu. Ce cardamome présente lui-même deux variétés, ou peut-être encore deux espèces distinctes. La plupart des capsules, formant la première variété (fig. 113), sont pédicellées, presque sphériques, de 12 à la millimetres de diamètre, légèrement striées dans le sens de l'axe et de plus ridées en tons sens par la dessiccation; cependant le fruit récent dévait être lisse. La coupe est mince, legère, facile à déchirer,



jaunâtre au dehors, blanche en dedans. Les semences (fig. 414) forment nn amas globulenx, cohérent. Elles sont assez grosses et peu nombreuses, à peu près cuneiformes, d'un gris cendré, un peu chagrinées à leur surface, et présentent, sur la face extérieure, un sillon blufurqué qui figure un y; elles possèdent une odeur et une saveur fortement aromatiques. Ce fruit présente tellement tons les caractères de celui de l'amonum globosum de Loureiro, nommé également par lui tasocheu, qu'il ne peut rester de doute sur leur identité.

8. AUTRE CARDAMONE ROND DE LA CHINE. Les secondes capsules, qui sont moirs nombreuses, sont plus volumineuses et oroides (fig. 415), ayant environ 20 millimètres de longueur sur 14 d'épaisseur. Elles sont pédicellées, d'un gris plus prononcé à l'extérieur, marquées de stries longitudinales plus apparentes, d'une consistance plus ferne. Les semences sont plus petites que dans l'espèce précédente, chagrinées, d'un gris brunâtre, blanches en dedans et d'un goût aromatique camphré.

9. CARDAMOME OVOÎGE DE LA CHINE (fig. 116); amomum medium de Loureiro; hellenia alba Willid. Cette plante est une espèce de galanga que j'ai déjà eu occasion de citer (p. 200). Le fruit se trouve au Muséum d'histoire naturelle sous le nom de tsao-quo, que lui donne également Loureiro. Il est ovoïde, ou ovoïde allougé, long de 20 à 32 millimètres, épais de 14 à 18, formé d'une capsule ferme, d'un rouge brunâtre. marquée de fortes stries longitudinales. Les semences sont très grosses, pyramidales, à amande blanche, d'odeur et de goût térébinthacés.

 Un autre fruit analogue se trouvait au Muséum, étiqueté quâ-leu.

41. CARDAMOME AILÉ DE JAVA (fig. 417); cordamome fausse maniguette de ma précédente édition; amontum maximum de Roxburgh. Capsule d'un girs rougestre foncé, offrant à sa surface comme les restes d'un brou fibrenx desséché. M. Pereira, en faisant l'observation que ce

Fig. 117.



cardamone, mis à tremper dans l'ean, derient presque globuleux et présente de 9 à 13 ailes membraneus déchirées, qui occupent la moitié ou les trois quarts supérieurs de la capsule, a fait tomber plusieurs opiniens erronées qui avaient été émises sur l'origine de ce fruit, et a établi son identité avec celui de l'amonum maximum R. La capsule sèche est longue de 23 à 3 milliméres, épaisse de 11 à 16, ayant tantôt la forme d'un coco ordinaire enveloppé de son bron, tantôt celle d'une gousse d'ail. Les semeners ressemblent à celles de la maniguette, par leur volume et leur forme

arrondie; mais leur surface est terne et grisatre, et leur odeur de cardamome, jointe à une saveur térébinthacée qui n'est ni âcre ni brûlaute, les range parmi les cardamomes et les sépare de la manigmette.

Indépendamment du fruit précédent, que Jai pris anciennement pour celui de la manignette, on en conaalit aujourd'hui un certain nombre d'autres, et notamment le grand cordamone de Madaguscor de Sonnerat, et le zingiber meleguette de Gartiner, qui ont été confondus par la plupart des autoeurs avec la maniguette, magrè les anciens avertissements de Valerius Cordus qui avait bien donné les caracters distinctifs des cardamones et des maniguettes. Parul les savants de notre époque qui ont le plus contribué à faire cesser la confusion de ces différents fruits, je citeria III. Le docteur Jonathan Pereira, auteur d'une moteria medica très estimée. Avant de parler des véritables manignettes (car il y en a plusieurs également), je traiteral des fruits qui tiennent aux cardamones déje décrits, par leur qualité fortement aromatique, dépourvue de l'acreté brûlante qui forme le caractère propre des manignettes.

42. GBAND CARDAIONE DE MADAGASCAR (Percira, Mot. méd., 2° citir, p. 1026, fig. 195). M. Percira comprend sons cette dénomination le grand cardamome de Mathiole, de Geoffroy, de Smith et de Geiger; le grand cardamome de Madagascor ou amonum anyustíjo-lizam de Somerat (Vogoge aux Indes., t. II, p. 26z, p. l. 437). I ramo-

mun mudaquescriense de Lamarck (Enegelop. boton., l. 1, p. 133; III., tab. 1). Je revoice à ces deux derniers ouvrages pour la description de la plante et la figure du fruit. Je dirai seulement que les fleurs naissent au nombre de 3 ou à sur une hampe radicale peu élevée, couvret d'écailles qui s'agrandissent au sommet et es chaugent ne grandes spaltes uniflores en forme d'oreille d'âne. Il n'y a guére qu'un ou deux riuts qui viennent à maturité sur chapue hampe. Le fruit est une capsule charune, rougeâtre, orale-oblougue, amincie en pointe à la partie supérieure, longue de 68 millimétres et divisée intérieurement en 3 loges. Elle est remplie de petites semences ortides, luisantes, rougeâtres ou noirâtres, et enveloppées d'une pulpe blanche, d'un goût aigrelet et agréable. Ces semences out un goût vif et aromatique et une odeur agréable. Voici maintenant la description du fruit du grand cardamon figure dans la matière médicale de M. Percira.

Capsule ovale, pointue, aplatie sur un côté, striée, offrant à la base une cicatrice large et circulaire, entourée d'une marge élevée, entaillée et froncée (1). Semeutes plus grosses que la graine de paradis, arrondies ou un peu anguleuses, creusées d'une grande exvité à la base, d'un brau oùistre, pourvues d'une odeur aromatique analogue à celle du cardamome et totalement privées du goût âcre et brâlant de la maniguette, 2/jaiute, en précisant davantage, que les semences ont la conduer de la faine (semence du fagus syleutica) et que leur surface, quoique luisante, n'est ut ilisee et polie comme ou l'observe dans les semeuces des cardamomes de Clusias, dont il sera question ci-après; ni aussi rugueuse que daus la maniguette : elle paraît à la loupe être formée d'un tissu finement fibreux.

43. CARDAMOME D'ABYSSINIE. Il est très probable, en raison de sa plus grande proximité des vioes du commerce du Levant, que c'est cardamone, plutôt que celui de Madagascar, qui a été anciennement comu sons le nom de grand cardamome. Cela paraît être vrai, surtout pour le grand cardamome de Valerius Cordus (Historio plonator, lib 1v, cap. 28). D'après des échantillous et des renseignements assez récents fournis à M. Pereira par M. Royle et par M. Ch. Johnston, auteur d'un Voyage en Alyssinie, ce cardamome viendrait principalement de Guraque et d'autres courtées situées au sud et à l'ouest de l'Abyssinie, in porterait le nom de korarima; mais les Arabes le nommeraient khil on kell. Ce fruit, dont je donne ici la figure (fig. 118), a la forme labituelle de tous les grands cardamomes, ovoide - triangulaire et cerminée en pointe par le haut. Il est traversé de part en part par un

<sup>(</sup>t) La figure 120 ci-après, quoique appartenant à un fruit différent, représente assez bien celui dont il est ici question.

trou dans lequel passait une ficelle qui a dû servir à le suspendre peudant sa dessiccation. Il est long de âû millimètres environ, épais de la à 17 dans sa plus grande largeur, formé d'une capsule consistante et solide, striée longitudinalement, mais présentant en outre deux sillons plus marqués qui doivent résulter de l'impression de la côte médiane de 2 spathes. L'intérieur est divisé en 3 loges par des cloisons très consis-

Fig. 118.



tantes également, et chaque loge est remplie par une pulpe rougéaire desséchée, et rédinite à l'état de membranes qui enveloppent les semences. Celles ci sont semblables à celles du grand cardamome de Madagascar, si ce n'est qu'elles sont d'une couleur plus pâle et qu'elles s'ent profondément sillounées par la dessication, surtout du côté opposé au hile. M. Pereira pense que ce cardamome est produit, comme le précédent, par l'amoman angustifolium de Somnerat. Je suis porté à partager cet aris, parce que les caractères particuliers remarqués dans le cardamome d'A-

byssinie me paraissent provenir de ce qu'il a été récolté avant sa complète maturité.

4h. Grand Cardamome de Gertner; zingiber meleguettu, Gertn. (De fruct., vol. I, p. 34; tab. 12, fig. 4). Fruit unique, ovale-oblong, untouré d'une douzaine de spathes qui devaient contenir autant de fleurs avortées; il est long de 5 centimètres, épais de 2, ter-

Fig. 119.



miné supérieurement par les débris lacérés des eureloppes florales; il est d'un gris rougeâtre, strié, triloculaire, à cloisons membraneuses. Les loges sont remplies par une substance spongieuse dans laquelle sont mélése les semences. Celles-ci sont nombreuses, ovoides-globuleuses, diversement auguleuses, à surface intégale médiocrement luisante, et d'une condeur plombée; elles sont creusées à la base d'un omblic profond, entouré d'une marge blauchâtre un peu renfle. L'odeur en est aromatique et camphrée; la saveur semblable, presque privée d'âcreté.

Le grand cardamome de Gæriner se rapproche assez de la maniguette, pour que ce cétèbre botaniste et, après lui, la plupart des auteurs, les aient confondus. Il se rapproche encore plus du grand cardamome de

Madagascar et d'Abyssinie; mais il s'en distingue par la couleur grise plombée, très caractéristique, de ses semences. Gærtuer n'a pas indiqué le lieu d'origine de ce fruit. M. Th. Martius en a envoyé un échantillon à la Société médico-botanique de Londres sous le nom de cardamome de Bouda. D'un autre côté, sir J.-E. Smith pense que la plante de Gartner n'est autre que l'amonum macrospermana de la côte de Guinée, où il porte le nom de maboobo. Je donne ici (fig. 419) le dessin d'un fruit d'amonum macrosperman, provenant de la collection de Sloane, a un Musée britanique. Les semeneces, en effet, ne différent pas de celles du zingiber meleguetta de Gærtner.

45. CARDAMONE A SEMENCES POLIES, DE CLUSIUS. Avant d'arriver aux véritables maniguettes, je dois encore décrire quelques fruits qui edistinguent de tous les autres par leurs semences ovoïdes-allongées, polies, miroitantes et d'une couleur brunâtre très foncée. Ces fruits se ressemblent par leurs semences, mais différent tellement par la forue de leur capsule, qu'ils forment probablement plusieurs espèces distinctes.

La première espèce est celle qui a été décrite et figurée par Classia dans ses Ezartiere, fils 11, cap. 15, n° 14. La figure représente quatre fraits réunis au sommet d'une hampe et entourés de spathes beaucoup plus courtes que les fruits. Les capsules sont longues de 5á millimètres, d'une forme ovoide triangulaire très allongée, d'un brun rougeâtre, cartilagimenses, triloculaires, pleines de semences noirâtres, brillantes, plus grosses que den millet, rassemblées en une seule masse et enveloprées d'une membrane mince. Ces semences sont blanches en defanse et douées d'une certaine âcreté.

Clusius ajonte que dans l'année 1601, des voyageurs lui remirent des fruits semblables aux précédents, qui avaient été receitills à Madagascar, et qu'ils prétendaient être de la maniguette ou du grand cardamome. Mais ils étaient recomainsables à leur forme plus grêle et plus oblongue, à l'eur capsule plus dure et assez fragile; à leurs semences moins nombreuses, plus grosses, d'un brun obscur et brillantes, envelopées chacune dans une membrane bhanche. Je domne ici les figures de deux cardamomes de ce genre que je dois à l'obligeance de M. Pereira.

Le premier (fig. 120) se rapproche beaucoup de celui décrit, on escond lieu, par Clusius, comme venant de Madagssear. Seulement la capsule est plus grosse et moins allougée. Mais elle est d'une conleur rougeâtre très prononcée, ferme, dure et cependant cassante; elle est fortement plissée dans sa longueur, un peu aplatie du côté qui regardait l'axc du végétal, fortement bombée de l'autre. Les senences sont enveloppées dans une membrane blanche très fine; elles sout plus petites que la maniguette, d'un brau un peu verdâtre, très brillantes, ovoides, un peu aplaties, avec une cicatrice terminale, mais un peu déviée de l'axc; de sorte que ces semences resemblent beaucoup, très en petit,

à celles du staphylea pinnata. Je les trouve fort peu aromatiques et peu sapides.

Le second fruit (fig. 121) est très grêle, et terminé par le limbe du calyce; le hile est prolongé en une sorte de collet fibreux, de couleur jaune. Le fruit entier paraît assez aromatique; les semences ont une





saveur térébinthacée beaucoup plus faible que celles des cardamonies officinaux. Au total, les cardamonies à semences miroitantes sont bien moins aromatiques que les autres.

46. MANIGUETTE OU GRAINE DU PARADIS; condamonum piperatum de Val. Cordus; knjimpat, Blackw., tab. 584, fig. 40-43; amonum grona-paradisi AL., qu'il ine faut pas confondre avec l'anonum grona-paradisi de Linné, lequel est une simple variété de l'elettari cordamonum, prodoisant le cardanoue du Malbar. Amonum excepanu, Sims (Ann. bot., t. I, p. 548); anonum Afzelii, Roscoe (Soc. linn. Lond., vol. VIII). Excluez tous les autres synonymes tirés de Mathiole, de Sounerat, de Lamarck et de Gærtunet et de Grande.

La maniguette du commerce vient exclusivement de la côte de Guinée, et principalement de la partie de cette côte qui porte le nom de malaguette ou de côte des graines. Elle est tonijours mondée de la pulpe qui l'euveloppe et de sa capsule; aussi le fruit entier est-il très rare et peu connu. On en trouve expendant dans l'herboriom de Blackwell (éd. allem.) une excellente figure que je reproduis ici (fig. 122). M. Pereira en a également donné deux figures, d'après des échantillons tirés des collections de Londres (Mat. méd., fig. 193 et 19d), et une troisième (Phormaceutical) journal, v.o. VI, p. 1413 représentant deux fruits sur leur lampe et entourés de leurs spaltes. Bl faut avouer que ces fuits, par leur forme et leur disposition, présentent les plus grands rapports avec coux de l'annonum ompusitjolium de Sonnerat, et que leur principale différence réside dans la qualité des semences. J'en possède un seul, trouvé anciennement dans une balle de maniguette, et tellement semblable à la figure de Blackwell qu'il semble lui avoir servi de modèle. Co fruit est formé d'une capsule ovale, obscuréunent tripone, longue de fut millimétres, large de 27 millimètres, terminée assez brusquement

Fig. 122.



par un prolongement fibreux épais de 7 à 9 millimètres et long de 16. Cette capsule est d'un gris brunâtre, rugneuse à l'extérieur, épaisse d'un demi-millimètre, consistante, mie à l'intérieur, dirisée en 3 loges par 3 cloisons membraneuses très minces, lesquelles, en se rompant près de la capsule, la laissent comme remplie par une seule masse pulpeuse, desséchée et blanchâtre. Cette masse contient, dans autant de petites cellules séparées, des semences grosses comme celles de feurgrec, anguleuses-arrondies, rouges et luisutes, qui examinées à la loupe, paraissent comme couvertes d'un poil ras collé sur la graine à l'aide d'un vernis. L'amande est très blanche, d'une saveur âcre et bralante, d'une odur d'acorsis revus lorsqu'on la pile. La robe de l'amandé ne participe pas de ces propriétés, ce qui est cause que la semence entière paraît inodore.

On emploie la maniguette pour donner de la force au vinaigre et pour falsifier le poivre. Les vrais cardamones, et surtout l'amome et le petit cardamone, entrent dans un certain nombre de compositions plarmaceutiques; les parfumeurs et les distillateurs en fout également usage.

- 17. Pettie Maniguette du Musique. Il existe dans les collections du Muséum, indépendamment de la vraie maniguette, un fruit plus petit, avec une étiquette arabe ou indienne, et cette traduction: felfel foudante, time elphic. Les semences sont entièrement semblables à celles de la maniguette; la pulpe est détroite.
- 18. GRANDE MANIGUETTE DE DÉMÉRARI; amomum melequetta de Roscoe (Monand. plant. scitam.). En 1828; Roscoe fit paraître le dessin et la description d'une belle plante scitaminée, cultivée dans le jardin de botanique de Liverpool et provenant de semences envoyées de Démérari. Cette plante , haute de 2 mètres , munie de feuilles étroites et lancéolées, et de grandes fleurs monandres d'un janue pâle mêlé de cramoisi, était encore plus remarquable par la dimension de son fruit qui n'avait pas moins de 14 centimètres de long sur 3 centimètres d'épaisseur. Ce fruit était en forme de fuseau, uni, charnu, d'un jaune doré, porté seul à l'extrémité d'une hampe et entouré par le bas de quelques spathes brunes. D'autres fruits reçus directement de Démérari (Pharm. journal, vol. VI) différent du précédent par leur forme plus ovoïde et par leurs dimensions qui sont de 9 centimètres de long sur 5 d'épaisseur ; mais les autres caractères sont semblables. D'après Roscoe et M. Pereira, qui a examiné ces nouveaux fruits, tous contiennent des semences semblables à la maniguette; mais d'après les renseignements parvenus à celui-ci, la plante, quoique cultivée en assez grande aboudance par les Nègres du Démérara, suffit à peine aux besoins du pays et ne fournit rieu au commerce. Cette plante, d'ailleurs, paraît originaire d'Afrique, et M. Pereira n'y trouve aucune différence suffisante avec l'amomum grana-paradisi, pour en former une espèce distincte. Je ne partage pas cet avis, et je pense que l'amomun melequetta de Roscoe doit être considéré comme une espèce distincte,
- 19. ANOMUM SYLVESTRE OU ZINGIBER SYLVESTRE DE GÆRTNER. Capsule dure, de consistance ligueuse, en forme de coin triangulaire; el ses emences sont d'un brun noifiter et arrondies; l'amande est blanche, inodore, d'one saveur presque nulle. Ce fruit ne peut être considéré ni comme un cardamone ni comme une maniguette. J'en possède un échantillos dont l'ignore l'origine.

## Fécules produites par les Amomacées.

1. ARROW-ROOT DES ANTILLES. D'après M. de Tussac, cette fécule serait produite par deux plantes du genre maranta, qui ont la réputation d'être un remède contre les blessures faites par les flèches empoisonnées, ce qui leur a fait donner le nom anglais arrow-root, c'est-àdire flèche - rucine. De ces deux plantes, l'une serait le maranta arundinacea de Plumier et de Linné, plante indigène à l'Amérique et cultivée à la Guadeloupe et dans les autres Antilles, où sa fécule est nommée dictame ou moussache des Barbades; l'autre serait le maranta indica, plante transportée de l'Inde en Amérique, où sa fécule est nommée indian arrow-root. Mais d'après M. Ricord Madianna, médecin résidant à la Gnadeloupe, il n'existe qu'une seule plante de ce genre nommée arrow-root; c'est le maranta arundinacea, et l'autre espèce. nommée maranta indica, aurait été établie par confusion avec le cunnu indica. Je suis d'autant plus porté à me ranger à l'avis de M. Ricord, que, d'après Ainslie, la fécule qui porte dans l'Inde le nom d'arrowroot, est extraite, à Travancore, de la racine du cureuma anoustifolia Roxb. Je puis ajouter aujourd'hui , sur des renseignements certains . que le maranta orundinacea ou indica n'existait pas dans l'Inde il y a encore peu d'années; mais que les Anglais l'y ont transportée de la Jamaïque, et qu'on l'y cultive maintenant de manière à livrer sa fécule au commerce. Cette fécule alors mérite mieux le nom d'indien arrowroot que lui donnaient les Anglais, tout en la tirant de la Jamaique; mais sa production est toute moderne, et les preuves de l'origine américaine de la plante sont certaines.

La ficule du maranta arunalimenea, qu'elle vienne de la Jauntique, de la Guadeloupe ou de l'Inde, u'offre pas de différence appréciable. Elle pareit moins blanche que l'amidon de blé, ce qui tient à sa moins grande ténuité et à sa transparence plus parfaite. Examinés à la loupe, ess granules sont transparentes, nacrés et beancoup plus échatants que ceux de l'amidon. Vue au microscope, elle manque totalement des très petits grains qui forment une grande partie de l'amidon de blé. Elle est généralement égale aux gros grains d'amidon, ou même plus grosse; moi le l'est jamais parfaitement circulaire comme eux; elle est toujours un peu irrègulière, soit elliptique, soit quelquefois obseurément triangulaire, comme la fécule de pomme de terre; mais elle est toujours d'un volume beaucoup moidre (fig. 223).

La fécule d'arrow-root donne à l'eau à peu près autant de consistance que la fécule de pomme de terre, et beaucoup moins par conséquent que l'amidon de hlé; elle est tantôt complétement inodore, tantôt avec un léger goût de galanga. Elle offre des parties assez dures produites par l'agglomération des grains de fécule; il faut donc la triturer dans un mortier et la tamiser pour l'avoir en poudre fine.

ARROW-ROOT DE TRAVANCOR. Ainsi que je viens de le dire, cette fécule est extraite, dans l'Inde, de la racine du curvuma myustifolia. Vue au microscope (fig. 124), elle se présente en granules assez volumineux, dont quelques uns sont triangulaires arrondis, elliptiques ou





ovoides; mais la presque totalité sont rétrécis en pointe d'un côté. Tous ces grains ont pen d'épaisseur, comme on peut s'en convaincre en les faisant rouler sous l'eou; la figure en présente un certain nombre, naturellement serrés les uns contre les autres et qui se présentent de champ, ce qui permet d'en voir l'épaisseur.

FÉCULE DE TOLOMANE OU DE TOUS LES MOIS (fig. 125). Cette fécule est extraite de la racine du canna coccinea. Elle vient des Antilles

Fig. 125.



et est difficile à distinguer de la moussache et de l'arrow-root à la simple vue ; mais on la reconnaît facilement au microscope, au volume extraor-

ORCHIDÉES.

dinaire de ses granules et à leur forme généralement elliptique. De même que la précédente, elle est d'une minceur remarquable. Elle est très soluble dans l'eau bouillante et est très facile à digérer.

## FAMILLE DES ORCHIDÉES.

Plantes vivaces, quelquefois parasites, dont la racine fibreuse est souvent accompagnée de tubercules amylacés. Les feuilles sont simples, alternes, engaînantes, naissant immédiatement de la tige on de rameaux courts, renflés et charnus, nommés usendo-bulbes. Les fleurs sont pourvues d'un périanthe supère, à 6 divisions profondes, dont 3 extérienres et 3 intérieures. Les 3 extérieures sont assez semblables entre elles . étalées ou rapprochées les unes des autres à la partie supérieure de la fleur, où elles forment une sorte de casque. Des 3 divisions intérieures, 2 sont latérales et assez semblables entre elles; la dernière, devenue inférieure par la torsion du pédicelle, est souvent très développée, d'une forme bizarre et porte le nom de labelle : elle est en outre souvent prolongée en éperon , à sa base. Du centre de la fleur s'élève , sur le sommet de l'ovaire, une colonne formée par la sondure du style et des filets des étamines, et nommée columelle ou quiostème. Cette columelle porte à sa partie supérieure et antérieure une fossette glanduleuse qui est le stigmate, et à son sommet une anthère à 2 loges contenant du nollen aggloméré en une ou plusieurs masses, qui conservent la forme de la cavité qui les renferme. Au sommet de la columelle, et sur les côtés de l'anthère, se trouvent 2 petits tubercules qui sont les anthères avortées de 2 étamines. (Dans le seul genre cypripedium ces 2 étamines latérales sont développées et l'étamine du milieu , celle diamétralement opposée au labelle, avorte). Le fruit est une capsule à une seule loge et à 3 valves qui s'ouvrent comme des panneaux, en laissant les 3 trophospermes unis et rapprochés au sommet et à la base et formant une sorte de châssis; les graines sont nombreuses, composées d'un embryon ovoïde très renflé, pourvn, dans une petite fossette, d'une gemmule presque nue.

Un assez grand nombre d'orchidées ont été antrefois usitées en médecine et plusieurs le sont encore dans les diverses contrées qui les produisent. Elles se recommandent à nous par trois produits, dont les deux premiers sont l'objet d'un commerce assez important ; ce sont le salep , la vanille et le faham,

#### Salep.

Le salep nous est apporté de la Turquie, de la Natolie et de la Perse; il a la forme de petits bulbes ovoïdes , ordinairement enfilés sous forme II.

de chapelets, d'un gris jaunatre, demi-transparents et d'une cassure cornée. Il a une odent faible approchant de celle du mélion, et une saveur mucilagineuse un peu salée. Ces caractères physiques qui lui donnent l'apparence d'une gomme, sont cause qu'on n'a pas soupponné pendant longtemps que le salep fit une racine. Bufin Gooffrey, auteur de la Matière médicale, ayant pris les tubercules de différents orchis indigènes, les ayant mondés de leur épiderne, lavés, plongés dans l'ean bonillante et séchés, obtint du salep en tout semblable à celui des Orientaux. Il prouva par la deux choses: a'abord que le salep est un tubercule d'orchis; ensuite que les tubercules d'orchis indigènes, préparés de la manière qu'il venait d'indiquer, pouvaient remplacer le salep d'Orient.

Depuis Geoffroy, et à plusieurs reprises, des pharmaciens et des agronnmes sont revenus sur la possibilité d'othenir du salep avec nos orchis, et j'en possède, ayant cette origine, qui rivalise avec le plus beau salep d'Orient; mais il faut que le prix de la main-d'œuvre ou la rareté des sepéces s'opposent à cette fabrication en France; car elle a toujours été très restreinte. Les espèces qui penvent servir à cet usage sont cependant assez nombreuses; ce sont principalement les

```
Orchis morio, Orchis pyramidalis,
— mascula (fig. 126), — hircina,
— militaris, — maculat,
— fisca, Ophris autropophara,
— bifolio, — apifera,
— latifolia, — arrelmites.
```

Un chimiste a cru ponvoir conclure de ses expériences sur le salep que cette substance était principalement formée de bassorine, d'un peu de gomme soluble et de très peu d'amidon. Mais pour se faire une juste idée du salen , il faut l'examiner d'abord à l'état de tubercule récent ; alors on le trouve composé, comme presque toutes les racines féculentes, d'une grande quantité d'amidon qui, examiné au microscope et coloré par l'iode, est en granules à peu près égaux, d'un bleu de ciel, sphériques ou elliptiques, à peu près de la grosseur des gros grains d'amidon de blé. Cet amidon , autant que i'en ai pu juger par un essai , n'est pas organisé comme celui de la pomme de terre, comme l'arrowroot et même comme l'amidon de blé, qui, sous une enveloppe plus ou moins dense et résistante, renferment une matière intérieure facile à dissoudre dans l'eau bouillante. L'amidon du salep, de même que celui du sagou, m'a paru formé d'une masse pulpeuse, fort peu soluble dans l'eau bouillante, mais susceptible de s'y gonfler considérablement, ce cui explique l'abondance et la grande consistance de la gelée de salen. Le

227

reste des tubercules récents se compose de membranes épaisses, colorées en jaume par l'iode, de globules très minimes, transparents, comme gélatineux, non colorés; enfin souvent ou y aperçoit des niguilles acérées, qui disparaissent par la moindre addition d'acide nitrique, et qui sont du phosphate de chaux, d'après les expériences rapportées par M. Raspail, dans son Système de chimie organique.

Si on examine à son tour, au microscope, le salep du commerce, délayé dans de l'eau convenablement iodée, on y observe encore quel-







Thus grande partie se compose de téguments gonflés, déchirés, gélatineux, d'un blen magnifique, et qui indiquent que le salep n'a pas subi une simple immersion dans l'eau bouillante, et qu'il y a séjourné pendant un certain temps.

Le salep ne jouit probablement pas de

la propriété aphrodisiaque qu'on lui a supposée pendant longtemps; mais il est au moins très nourrissant. On l'emploie en gelée, sucré et aromatisé, ou incorporé dans du chocolat, qui prend alors le nom de chocolat muleptique en solep, etc.

# Vanille (fig. 127).

Vanilla aromatica, Swartz; epidendrum vanilla, L. Plante sarmentense et grimpante qui croît dans les contrées maritimes du Mexique,

de la Colombie et de la Guyane, sur les rives des criques abritées par les mangliers et sujettes à être submergées dans les hautes marées. Ses tiges sont vertes, cylindriques, noneuses, de la grosseur du doigt. Elles sont pourvues de vrilles ou plutôt de racines adventives qui s'implantent dans l'écorce des arbres voisins et servent autant à la nourrir qu'à la sontenir, puisque la plante peut continuer de végéter après avoir été séparée de terre. Ses feuilles sont sessiles, alternes, distantes, ovalesoblongues, aiguës, lisses, un peu épaisses, longues de 25 à 27 centimètres sur 8 de large, ponrvues de nervures longitudinales. Les fleurs sont disposées, vers le sommet des tiges, en grappes axillaires pédonculées. Le périgone est articulé avec l'ovaire, d'un vert jaunâtre au dehors, blanc à l'intérieur, formé de 6 sénales, dont 3 extérieurs égaux et réguliers, et 3 intérieurs dont 2 planes, ondulés sur leurs bords, et le troisième roulé en cornet et soudé avec la columelle. La columelle est dressée et privée d'appendices latéraux ; l'anthère est terminale , operculée, à 2 loges, dont chacune contient une masse de grains de pollen agglutinés. Le fruit est une capsule charnue, longue et siliquiforme, déhiscente, uniloculaire, mais à 3 valves, dont chacune porte un trophosperme sur la ligne médiane. Les semences sont très nombreuses, noires, globuleuses, entourées d'un suc brun, épais et balsamique. On queille ce fruit avant sa parfaite maturité, pour éviter qu'il ne s'ouvre et ne laisse éconler le suc qu'il contient. On le suspend à l'ombre pour le faire sécher : on l'enduit ensuite légèrement d'une conche d'huile dans la vue de lui conserver de la souplesse et d'en éloigner les insectes : enfin on en forme des bottes de 50 ou de 400. qu'on nons envoie dans des boîtes de fer-blanc.

On trouve dans le commerce trois sortes de vanille, dont deux peuvent appartenir à deux variétés de la même plante; mais la troisième appartient à une espèce différente.

La première sorte, qui est la plus estimée, se rapporte à la plante que les Espagnols nomment euroillé levo ut légitime; vouilles satina de Schiede. Elle est longue de 16 à 20 centimetres, épaises de 7 à 9 millimètres, riviée et sillonnée dans le sens des a longueur, rétrécie aux deux extrémités et recourbée à la base. Elle est un peu molle et visiqueuse, d'un brun rongeûre fancé, et doucé d'une odeur forte, analogue à celle du bame du Pérou, mais beaucoup plus sause.

Conservée dans un lieu sec et dans un vase qui ne soit pas hermétiquement fermé, cette vanille ne tarde pas à se recouvrir de cristaux aiguillés et brillants qui sont de l'acide henzoïque ou cinnamique; on la nomme alors vanille girrée. Cette vanille est toujours d'un prix très élevé.

La seconde sorte est nommée renille simerone en bâtarde (venille

sylvestris de Schiède). Elle présente tous les caractères de la précédente, dont elle ne paraît être qu'une variété; mais elle est plus courte, plus grêle, plus sèche, d'une couleur moins foncée. Elle est moins aromatique et ne se givre pas.

La dernière sorte, nommée chez nous vonillon, et par les Espagnols vonille pompona ou bove (vanilla pompona de Schiède), est en gusses longues de 14 à 19 centimètres, larges de 14 à 21 millimètres; elle est très brane, même presque noire, molle, visqueuse, presque toujours ouverte, et paraît avoir dépassé on point de maturité. Elle possède une odeur forte, beaucoup moins fine et moins agréable que celle des deux premières sortes, et moins balsamique; souvent aussi elle offre un goût de fermenté. Enfin elle est à vil prix, comparée aux deux premières. La vanille est usitée surtout pour aromatiser le chocolat, les crêmes, les liqueurs et d'autres compositions analogues.

On cultive depois plusieurs années, dans les serres de Liége et du Jardin des Plantes, à Paris, une espèce de vanille (vonitla planifolia), qui a produit, à différentes fois, un nombre considérable de fruits qui mettent une année à múrir. Ces fruits ne différent en rien de la plus belle vanille du comuerce; ils sond aussi aromatiques et d'une odeur aussi fine et aussi sunve. Ils pourraient être l'objet d'une exploitation locrative.

## Feuilles de Faham.

Folon on folomi; Angreeum frogrous, Dupetit-Thouars, Plante très rapprochée des vanilles, parasite comme beancoup d'orchidées crotiques, croissant aux lles Maurice, où elle est usitée comme digestive et contre la pluthisie pulmonaire. Les feuilles seules nons parvienneut par la voie du commerce. Elles sont longues de 8 à 16 centimètres, larges de 7 à 14 millimètres, entières, coriaces, marquées de nervures longitudinales rapprochées, douées d'une odeur très agréable, sembable à un mélange de fève tonka et de vanille, et d'une saveur très parfunde. On les emploie en infusion théiforme et on en fait un sirop très agréable au soût.

# CINQUIÈME CLASSE.

Dicotylédones monochlamydées,

# FAMILLE DES CONIFÈRES.

Cette famille se compose d'arbres et d'arbrisseaux dont on peut se faire une idée générale en se rappelant les pins et les sapins.

Leurs feuilles sont coriaces, roides, presque toujours persistantes, ce qui fait souvent désigner ces végétaux par le nom d'arbres erés. Ces feuilles sont presque toujours linéaires et subulées; c'est une exception rare lorsqu'elles présentent un pétiole et un limbe distinct, comme la plupart des autres dicotylédones. Les fleurs sont unisexuées, disposées en cône on en chaton, c'est-à-dire sessiles et disposées régulièrement sur un axe commun. Les fleurs mâles consistent essentiellement dans une étamine nue ou placée à l'aisselle d'une écaille qui lui sert de calice. Les fleurs femelles sont diversement disposées et servent à diviser les conifères en trois tribus que plusieurs botanistes élèvent au rang de familles disintetes.

4<sup>re</sup> tribu, TAXINEES: fleurs femelles isolées, attachées à une écaille ou contenues dans une cupule pouvant devenir charnue; fruit simple. Genres taxus, podocarpus, dacrydium, phylloeladus, etc.

2º tribu, CUPRESSINÉES: fleurs femelles dressées, réunies plusieurs ensemble à l'aisselle d'écailles peu nombreuses formant un galbule ou un malaccône (page 28). Geures juniperus, thuya, cupressus, taxodium, etc.

3º fribu, ABIÉTINÉES: fleurs femelles renversées et attachées à la base d'écailles nombreuses qui se transforment en un fruit agrégé, nommé cône ou strobile. Genres pinus, abies, larix, avaucaria, dammara, etc.

Les coniferes, réunies aux cycadées et aux gnétacées, forment un groupe de végétaux assez distinct des autres dicotylédones, et qui se lie par plusieurs caractères aux palmiers et aux acotylédones foliacées. Leur bois, bien que formé de couches concentriques annuelles, tra-versées par des rayons médulaires, est presque entièrement privé de vaisseaux spiraux ou de trachées, et est formé de clostres à parois épaisses qui offrent, dans le sens de leur longocur, une ou deux rangées de points transparents entourés d'un bourrelet. Leurs fleurs mâles, composées d'authères fixées à la face inférieure d'écailles, rappellent celles de prêtes et des lycopoles; enfin leurs fleurs femelse, formées de

plusicurs enveloppes non fermées, présentent, au centre de l'enveloppe la plus intérieure, un ovule unique que l'on regarde comme ma, ainsi que le fruit qui en provient. Aussi les botanistes qui admettent cette manière de voir, distinguent-ils le groupe formé des cycadèes, des conferes et des gréacées, par le nom particulier de gymospermes. Ce fruit, déponillé des écalles on autres enveloppes florales qui l'entourent souvent, contient, sous un tégument propre, un endosperme charmu et un embryon cylindrique dont la radicule est soudée avec l'endosperme et dont l'extrémité cutylédonaire se divise en 2, 3, h-10 rottédons verticillés.

Presque tous les végétaux conifères contiennent, dans leur bois ou dans leur écorce, un suc résineux dont nous traiterons d'une manière

spéciale après avoir décrit les principaux d'entre eux et leurs propres parties, qui sont assez souvent usitées dans l'art de guérir.

If (fig. 128).

Taxus baccata, Arbre d'Europe dont la tige s'élève à 12 ou 14 mètres, en se partageant latéralement en branches nombreuses. presque verticillées ; les feuilles sont linéaires, persistantes, d'un vert foncé, très rapprochées les unes des autres et disposées sur deux rangs opposés. Elles ont une odeur forte, et l'on assure que cette odeur, augmentée par l'épaisseur du feuillage, est très nuisible aux personnes qui y dorment à l'ombre. Les fleurs sont axillaires, monorques



ou dioïques. Les fleurs mâles forment, vers l'extrémité des rameaux, de petits chatons sphériques entourés par le bas d'un certain nombre d'écailles imbriquées; ces fleurs sont portées sur une colonne centrale divisée supérieurement en flets rayonnants dont chacun s'élargit en un écusson à plusieurs loges recouvrant autant de loges pollinifères. Les fleurs femelles sont solitaires, entourées par le bas d'écailles imbriquées, et sont formées d'une cupule ouverte par le haut, renfermant un oraire surmonté d'un stignate peu apaperat. Cette cupule grossit, devient succulente, d'un beau rouge, et laisse voir, par une large ouverture, la graine noire qu'elle contient. Cette fausse baie (sphalérocarpe, Mirb.), paraît exempte des qualités malfaisantes que l'on recomaît généralement aux feuilles, à l'écorce et à la racine d'if. Le bois d'if et d'un fauve rougeâtre, veiné, ronceux lorsqu'il provient de la souche, d'un grain fin et susceptible de recevoir un bean poli. Il est très recherché par les ébeinstes, les luthiers et les tourneurs. Il est d'une très lougue durée.

#### Cyprès.

Cupressus sempervireus L. Arbre très élevé qui se reconnaît à sa forme pyramidale, à ses rameaux dressés contre la tige, à ses feuilles d'un vert sombre, très petites, squamiformes, imbriquées sur quatre raugs et persistantes.

Les lleurs sout monoïques, terminales, placées sur des ranteaux differents. Les flutrs mâles forment des chatous oroïdes assez semblables à ceux de l'if et entourés d'écailles par le bas. Les chatous feuelles sont globuleux, formés de 8 à 10 écailles en forme de bouclier, portant à leur partie inférieure un grand nombre de fleurs femelles dressées, semblables aux fleurs solitaires de l'if, c'est-à-dire formées comme elles d'une urcéole presque fermée contenant un ovaire terminé par un signante. Les fruits forment un cône presque globuleux dout les écailles sont charnues et soudées avant leur maturité; mais elles se dessèchent et se séparent à maturité complète, et paraissent alors sous la forme de clons à grosse tête, implantés sur un ave central, très court. Les graines sont petites, anguleuses, munies latéralement de deux ailes membranenes.

On doit cueillir les cônes du cyprès, nommés vulgairement noiz de egprès, lorsqu'ils sont encore verts et charms; ils sont alors très astringents et sont usités comme tels. Plus tard ils deviennent ligneux et perdent une partie de leur propriété. Le bois de cyprès est assez dur, compacte, rougaêtre, pourru d'une forte odeur aromatique; il est presque incorruptible. Les anciens en faisaient des cercueils et des coffres pour renfermer leurs objets les plus précieux. De tous temps aussi cet arbre a été consacré aux morts et a été l'accompagnement obligé des tomheaux. Son fœuillage d'un vert foucé et si épais que le soleil ne peut le traverser, l'a sans doute fait destiner à cet usege. COMPÉRES. 233

### Genévriers.

Les genévriers sont des arbres on des arbrisseaux à rameaux allernes, à feuilles simples, petites, persistantes, rapprochées, opposées, verticillées on imbriquées; et dont les fleurs sont ordinairement diofiques et disposées en petits chatons atillaires, entourés par le bas de bractées imbriquées. Les fleurs mâles forment des chatons ovoïdes ou cylindriques, composés d'écaillés stipitées qui portent à leur partie inférieure

et externe de 3 à 6 anthères uniloculaires. Les fleurs femelles sont portées sur un pédoncule écailleux dont les écailles sunérieures, rapprochées et en partie soudées, forment un involucre urcéolé qui contient autant de cupules ouvertes par le haut (fig. 129) qu'il y a d'écailles soudées à l'involucre (de 3 à 6). Chacune de ces cupules, tout à fait semblable à la cupule solitaire de l'if ou aux cupules nombreuses du cyprès, contient un ovaire surmonté d'un stigmate. Chaque petit fruit est un carionse osseux contenant un embryon dicotylédoné à radicule cylindrique, supère. Tous les fruits réunis, recouverts de leurs cupules et renfermés dans les écailles soudées, accrues et devenues succulentes, forment un corps



qui porte vulgairement le nom de baie, mais que nous avons désigné par celui de malaccône (cône mon). L'espèce de genévrier la plus usitée et la plus commune en Europe est :

Le GERÉVEIRE COMMIN. juniperus communis I. (fig. 129). Elle forme dans le mid de l'Europe et dans nos jardius un arbre de 6 à 7 mètres de haut, dont le tronc pent acquérir de 20 à 30 centimètres de diamètre; mais dans les pays du Nord, où ce végétal croît en abondance, il ne forme goère qu'un arbrisseau à rameaux difins, haut de 2 à 3 mètres; sur le sommet inculte des montagnes, où on le rencontre règlement presque partout, il est presque réduit à l'état d'un buison

épineux. Partout on le reconnaît à ses feuilles opposées trois à trois , sessiles , linéaires , très aiguës et piquantes. Les chatons femelles sont très petits, verdâtres, formés au sommet de 3 écailles soudées, et contiennent 3 cupules dressées et 3 ovaires qui se convertissent en 3 petits fruits osseux entourés des écailles accrues et devenues charnues. Le tout réuni forme un malaccône globuleux, presque sessile, de la grosseur d'un pois, et d'un violet noirâtre à sa maturité, qui n'arrive qu'au bout de deux ans. On lui donne communément le nom de baie de aenièvre. Il contient une pulpe succulente, aromatique, d'une saveur résineuse, amère et un peu sucrée. Dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne, on en prépare une eau-de-vie par fermentation et distillation, une essence ou huile volatile, et un extrait tout à la fois sucré et gonimo-résineux. Ces trois produits se trouveut dans le commerce : mais l'extrait étant souveut très mal fait avec le résidu de la distillation de l'essence, les pharmacieus doivent préparer eux-mêmes leur extrait de genièvre, avec les baies récentes concassées et par infusion. Il est alors lisse, sucré, aromatique, fort agréable à prendre et offre un bon stomachique. Il se grumèle à la longue, comme celui du commerce; mais cet effet est dû au sucre qui cristallise, et non à de la résine, J'ai déià fait la remarque (page 121) que la baie de genièvre, comme tous les fruits sucrés non acides, contient du sucre cristallisable, tandis que les fruits acides ne contiennent que du glucose.

Le bois des gros genévriers est presque semblable à celui du cyprès et peut être employé aux mêmes usages.

GENÉVRIER ONICEDER OU CADE, juniperus axicedrus L. Gette espèce a les plus grands rapports avec la précédeute; mais ses fruits sont deux ou trois fois plus gros, d'une couleur ronge, et contiennent des usselvets renflés à la basse, comprimés à la partie supérieure, tronqués au sonmet, avec une petite pointe au milieu. Elle croit naturellement dans les lieux secs et arides du midi de la France, en Espague et dans le Levant.

Le bois de l'oxicédre brûlé dans un fourneau sans courant d'air, comme on le pratique pour la fabrication du goudrou, laisse découler un liquide brunaître, huileux, inflammable, d'une odeur résineuse et empyremusique très forte, comm sous le nom d'huile de code Ce liquide, pourru d'une saveur âcre presque coustique, est employé pour la guérison des utéères des cheraux et de la gale des montous. On lui substitue souvent l'huile de goudron de pin, qui lui est inférieure en propriétés, et, très souvent à présent, l'huile des goudrons de houille, qui présente une composition chimique et des propriétés très différentes. Sabins, juniperus sobina L. (fig. 130). Arbrisseau dioique à petits écuiles ovales, convexes sur le dos, pointues, appliquées sur les rameaux, imbriquées sur quatre rangs, les plus jeunes opposées. Les fruits sont arrondis, de la grosseur d'une groseille, d'un bleu noirâtre. Ils ne contiennent ordinairement qu'un seul osselet, par suite de l'avorte-

ment des deux autres. La cabine croît dans les montagnes du Dauphiné et de la Provence, en Espagne et en Italie. On la cultive dans les jardins. On en connaît deux variétés : la première, haute de 3 à 4 mètres, dite sabine mâle ou à feuilles de cymès: la seconde, beaucoup plus petite, dite sabine femelle on à feuilles de tamarisc. Toutes deux sont toujours vertes, résineuses, d'une odeur très forte et désagréable. Elles sont eminénagogues, anthelmintiques, très âcres, dépilatoires et même un



peu corrosives. Elles peuvent devenir poison, étaut prises à trop forte dose à l'intérieur.

GENÉVAIRE DES BERMUDES et GENÉVAIRE DE VINGINE, juniperus bermudium et juniperus cirginiama L. Ces deux arbres, dont les noms spécifiques indisquent le pays originaire, ont beaucoup de rapport avec la sabine, mais sont dévés de 14 à 16 mètres. Le dernier porte aussi le nom de cédre rouge ou de cédre de Virginia. Leur tronc est formé d'en aubier blanc et d'un cœur rougeâtre, un pen violacé, très dorant, léger, d'un grain très fin et facile à travailler. C'est avec ce bois, qui porte dans le commerce le nom de bois de cèdre, que l'on fabrique les petits cylindres dans lesquels on renferme les crayons fins de graphite; mais on l'emploie ansis à beaucoup d'autres tuages. Le genévrier des Bermudes paraît avoir été le premier exploité; mais il est devenn rare, et le bois de cèdre actuel du commerce paraît être principalement fourni par le genévrier de Virginie.

En examinant anciennement l'intérieur d'un stétoscope fait eu bois de

cèdre de Virginie, je l'ai trouvé tapissé de cristaux aciculaires, blancs et éclatants, d'une substance odorante et volatile, et j'ai depuis blen des fois observé les mêmes cristaux sous la face inférieure d'échantillons du même hois, conservés dans les collections. Ce sont ces cristaux qui, ainsi que l'essence du bois distillé, ont été étudiés depuis par les chimises sous les tomos de séderopéne et d'essence de cèdre. Cette essence et le bois lui-même ont été souvent attribués par erreur, et par suite de similitude de nom, au cèdre du Libon, dont il sera question ciaprès.

Plus.

Car. gén.: Fleurs monofiques; fleurs mâles en chatous raunaseis en grappes. Étamines nombreuses, biloculaires, insérées sur l'axo, surmontées d'un connectif squamiforme. Fleurs femelles en chatous solitaires ou rassemblés; écailles imbriquées, portant à leur base et du côti nietre 2 ouisiers enversés, dont le somanet est tourné en base t paraît terminé par 2 stigmates. Cône formé par les écailles accrues, devenues ligneuses, étroitement appliquées les unes sur les autres, à somnaçt épaissi et ombliqué, à base interne creusée de deux fossettes contenant chacune un fruit entouré d'une aile membraneuse. Ce fruit, que plusieurs botanistes regardent comme une graine une, est composé d'une cupule ligneuse perforée à son sommet renversé, et d'une sumence à épisperme membraneux, contenant, dans l'axe d'un endosperme huileur, un embryon à 3-12 cot}fedos verticillés.

Les pins sont des arbres résineux, à rameaux verticillés, dont les feuilles subulées et persistantes sont réunies par le bas, au nombre de 2, de 3 ou de 5, dans une gaîne membraneuse. Les espèces principales sont les suivantes:

1. PIN SAUVAGE, dit aussi pin de Genève et pin de Russie. Pinus sylvestris L. Arbre de forme et de grandeur très variables, suive les localités et les olo di il croît, mais pouvant s'élèver à la hauteur de 25 mètres et davantage. Ses feuilles sont linéaires, demi-cylindriques glabres, ceveloppées deux à deux à leur hase par une gaine courte. Les cônes sont deux ans à mûrir. Ils ont alors de û à 7 centimètres de longueur, sont arroadis par la base et parfaitement coniques à l'extrémité, d'un vert foncé. Ce pin croît spontamément sur une grande partie des montagues de l'Europe, et principalement dans les contrées du Nord, où son bois est employé pour les constructions civiles et navales, et oû il sert à l'extraction de la térébenthine. Bien qu'il soit aussi commun en France, dans les Vosges, les Alpes et les Pyrénées, cependant il est peu exploité, la culture du pin maritime ayant pris une grande extension dans les Landes, et suffisant aux besoins du commerce.

2. PIN LARIGIO on PIN DE CORSE, pinus luricio, Poiret. Cet abre, to plus beau de nos pins indigines, s'élève à la hauteur de 35 à 50 mètres. Ses feuilles sont géminées, longues de 1à à 19 centimètres, très menues; les cônes, ordinairement disposés deux à deux, sont d'une forme pyranidale, un peu recourbés à l'extrénité vers la terre, longs de 5 à 8 centimètres. Ge pin croît principalement en Corse et en Hougrie. D'après M. Loiselenr Deslongchamps, il croît également.

dans le nord de l'Amérique, où Michaux l'a décrit sous le nom de pin rouge. Son bois est inférieur pour la force et la durée à celui du pin sauvare.

3. PIN MARITIME, pimis maritima. Cet arbre forme une belle pyramide dont les rameaux sont disposés nar verticilles réguliers. Ses feuilles sont géminées, roides, très étroites, longues de 22 à 27 centimètres; les chatons mâles sont groupés à la base des bourgeons qui doivent former la nousse de l'année. Les cônes sont roussâtres, luisants, d'une forme conique, longs de 13 à 16 centimètres, épais de 65 millimètres à la base. Ce pin croît naturellement dans le midi de la France et de l'Europe .



dans les contrées voisines de la mer. On le cultive surtont dans les landes qui s'étendent de Bordeaux à Bayonne, et c'est lui qui fournit la plus grande partie de la térébenthine et des résines communes employées en France pour le besoin des arts.

4. PIN PINIER OII PIN A PIGNONS, pinus pineu L. (fig. 431). Cet arbre se reconnaît à l'étendue de sa tête, dont les branches sont étalées horizontalement et un peu relevées à l'extrémité, sur une tige de 16 à 20 mètres de hauteur. Ses feuilles sont d'un vert foncé, longues de 16 à 19 centimètres, entourées deux ensemble par une petite gaîne. Les chatons mâles sont réunis en grappes, au nombre de 15 à 20, sur des rameaux grêles : chaque chaton n'a que 14 millimètres de longueur et les anthères sont surmontées d'une crête arrondie et denticulée. Les cônes sont trois ans à mûrir : ils sont ovoïdes-arrondis , longs de 10 à 11 centimètres, formés d'écailles serrées, dont la partie saillante a la forme d'une pyramide surbaissée et arrondie, à sommet ombiliqué. Les fruits sont beaucoup plus gros que dans les autres espèces de pins, et sont pourvus d'une aile comparativement plus courte et très facile à séparer. On donne toujours à ces fruits le nom de pignons doux, pour les distinguer des fruits âcres et purgatifs du curcas purgans (euphorbiacées) qui sont appelés pignons d'Inde. Ils sont oblongs, un peu anguleux, formés d'une cupule osseuse presque fermée et d'une semence à amande blanche, huileuse, d'une saveur douce et agréable. Ces amandes sont recherchées sur la table en Italie et en Provence, et on en fait aussi d'excellentes dragées. On les a quelquefois prescrites en émulsion. Le pin à pignons est originaire de l'Orient et de l'Afrique septentrionale; il est répandu en Italie, en Espagne et dans le midi de la France. Son bois sert pour les constructions navales.

Pins à trois feuilles dans la même gaine.

PIN BÉRISSÉ, pinus rigida; — Amérique septentrionale. PIN TÉDA, pinus toda; — Caroline et Virginie,

PIN AUSTRAL OU PIN DES MARAIS, pinus australis, Michx; pinus palustris, Mill.; — Virginie, Caroline, Géorgie, Floride.

Pins à cinq feuilles dans la même gaine.

PIN CEMBRO, pinus cendra; — Alpes, Sibéric.

PIN DE WEIMOUTH, pinus strobus; — nord de l'Amérique, Canada.

#### Sapins et Métèzes.

Les sapins et les mélèzes, dont Tournefort nàit fait deux genres séparés des pins, y ont été réunis par Linné, et après lui par Lambert et Endlicher. Ils different cependant assez des pins par leur port et par des caractères tirés de leurs feuilles et de leurs côues, pour qu'on paisse en faire des genres distincts. Les sapins (genre doirs) ont les femilles courtes, roûles, solitaires, et les côues formés d'écailles amincies et à bord àrrondi au sommet. Les mélèzes (genre doirz) ont les dours formés d'écailles amincies au sommet, comme les sapins; mais leurs feuilles sortent fascincilées de bourgeons sous-globuleux, et deviennent ensuite éparses et solitaires lorsque le bourgeon s'allonge pour former les jeunes rameaux.

SAPIN ARGENTÉ, VRAI SAPIN OU AVET (1): abies pectinata DC... abies taxifolia Desf., pinus picea L. Cet arbre s'élève en pyramide à la hauteur de 30 à 40 mètres; ses branches sont disposées par verticilles assez réguliers et sont dirigées horizontalement; ses fenilles sont énarses sur les ieunes rameaux , mais sont comme comprimées et dirigées sur deux rangs opposés, ce qui leur donne l'aspect du feuillage de l'if ou des dents d'un peigne ( de là le nom d'abies taxifolia on pectinata). Ces feuilles sont linéaires planes, coriaces, obtuses ou échancrées au sommet. Elles sont Inisantes et d'un vert foncé en dessus, blanchôtres en dessous (sauf la ligne médiane verte), ce qui a valu à l'arbre, vu d'en bas, le noni de segon arquenté. Les fleurs mâles forment des chatons isolés dans l'aisselle des feuilles; mais très rapprochés et nombreux vers l'extrémité des rameaux supérieurs. Les fleurs femelles forment des chatons presque cylindriques, rougeâtres, disposés au nombre de 2 ou 3, non à l'extrémité des rameaux latéraux, mais sur la dernière on l'avantdernière ramification. Ces chatons sont dirigés vers le ciel et conservent cette position en devenant des cônes ovoïdes - allongés , formés d'écailles planes, arrondies, non excavées à la base, serrées et imbriquées. Chaque écaille est accompagnée sur le dos d'une bractée persistante, terminée par une pointe aiguë, qui paraît au dehors du cône. Les fruits sont assez volumineux, au nombre de 2 à la base de chaque écaille, entourés d'une aile membraneuse persistante.

Le sapin croît sur tontes les hautes montagnes de l'Europe, et principalement sur les Alpes du Tyrol, du Valais, du Dauphiné; dans les Cévennes, les Voeges, le Jura, la Forèt-Noire; en Snéde et en Russie. Indépendamment de sa térébenthine, dont nous parlerons plus loin, et de son bois, qui est un des plus nsités dans toutes les constructions civiles, navales, et même pour l'intérieur de nos habitations et pour nos meubles, il fournit à la pharmacèle les bourgeons de sapins, qui sont composés de 5 on 6 bourgeons coniques-arronais, verticilles autour d'un bourgeon terminal, plus gros et long de 14à 2 7 millimètres. Ils sont reties d'écailles rougeâtres, agglutinées, et sont tous gorgés de résine, dont une partie ersude sous forme de larmes à leur surface. Leur odeur et leur saveur sont résineuses, légèrement aromatiques. On les emploie dans les affections scorbutiques, goutteuses, rhumatismales et contre les maladies du ponmon. Les bourgeons de sapin les plus estimés

<sup>(1)</sup> Avet est dérivé de l'italien abeto, qui vient lui-même de abies,

viennent du nord de l'Europe et surtout de la Russie; ils sont plus résineux et plus aromatiques que ceux des Vosges, qui ont aussi l'inconrénient d'être facilement attaqués par les larves de vrillettes, qui les réduisent en poussière.

BAUMIER DU CANADA; obies balsomea Mill., pinus balsomea L. Ce sapin a les plus grands rapports avec notre sapin commun, car il a le même port; ses feuilles sont planes, distiques, blanches en dessous; ses cônes sont dirigés vers le ciel, ovoïdes, à écailles minces, arrondies, secompagnées de bractées; mais il forme un arbre beaucoup moins cleré; ses étamines sont chargées d'une petite crête qui n'a le plus souvent qu'une dent, et ses bractées sont ovales au lieu d'être allongées. Cet arbre croît naturellement dans les régions froides de l'Amérique septentrionale; on le trouve également en Sibérie, d'après M. Ferry. Il fournit, au Canada, une térébentline d'une odeur très snave, qui présente également les plus grands rapports acce celle du sapin.

SAPIN DU CANADA; abies eanodensis. Michx; pinus Comodensis L.; hemlock spruce on perusse. Arbre de 20 à 27 mètres de hauteur, à feuilles linéaires, planes, obtuses, lougues de 1 à 1 d'millimètres, vertes et luisantes en dessus, d'un vert plus pâle et un pen blanchâtre en dessous, c'parses, mais disposées de manière à paroître placées sur deux rangs opposés. Les fleurs mâles sont réonies en chatons axillaires très conris et arrondis; les fleurs femelles sont situées à l'extrémité des rameaux, et il leur succède de petits cônes ovales, pendants. Ce sapin croît au Canada et dans les parties septentrionales des États-Unis. Son bois est d'une mauvaise qualité, mais son écorce est utile pour le tannage des cuirs. Le ne connais nas son monduit résience.

SAPIN ÉLEVÉ, FAUX SAPIN, PESSE OU EPICIA; abires accretisa Poir, pinus abires L. Cet arbre habite les montagnes de l'Europe, et principalement, en France, les Alpes, les Vosges et les Pyrénées. Il s'élève à 40 mètres et plus de hauteur; ses rameaux sont verticillés, ouverts à angles droits, et formant une pramide régulière. Ses feuilles sont linéaires, quadronguloires, pointues, d'un vert sombre, insérées tout autour des rameaux, et articulées sur un peitr renlement de l'écorce. Les fleurs mâtes forment des chatons fepars çà et là le long des rameaux; et produisent des cônes pendants, longs de 11 à 16 centimètres, cylindriques, quelquefois d'un rouge vif dans leur jeunesse, roussitres à leur maturile. Leuré scalifes sont planes et échancrées au sommet. Cet arbre produit une térébeuthine épaisse et presque solide, nommée communément pois de Bourogogne.

SAPIN BLANC, SAPINETTE BLANCHE OU ÉPINEITE BLANCHE; abies alba Michx. Arbre assez semblable au précédent, originaire du nord

de l'Amérique, très commun en France dans les grands jardins et les parcs d'agrément. Il n'excéde pas 16 mètres dans son pays natal, a les feuilles très courtes, d'un vert pâle et comme bleuâtre; les chatons males ressemblent à cœx de l'épécier, muis les cônes n'ont que 65 à 66 millimétres de longueur es out épars en grand nombre le long des rameaux, ou sout solitaires, opposés ou verticillés à l'extrénité. Les écailles sont parlaitement arrondies et sans échanerure au sommet.

SAPIN NOIR, ÉPINETTE NOIRE, Originaire du nord de l'Amérique, et moins répandu dans les jardins que le précédent, cet arbre serait cependant plus utile par son bois, qui réunit la force à la légéreté; il pent s'élever jusqu'à 24 ou 25 mètres; ses feuilles sont semblables à celles du sapin blanc, mais d'un vert plus foncé, et ses fruits sont encore moitié plus petits. En Amérique, on prépare avec une décoction de ses jeunes rameaux, additionnée de mélasse ou de sucre, une sorte de hière, dité biére de spunce. L'arbre est peur résineux.

MÉLÈZE D'EUROPE, larix europæa DC. Le mélèze peut croître jusqu'à 30 ou 35 mètres de hauteur. Son tronc, parfaitement droit, produit des branches nombreuses , horizontales , disposées par étages irréguliers, et dont l'ensemble forme une vaste nyramide. Ses feuilles sont étroites, linéaires aiguës, éparses sur les iennes rameaux, mais fasciculées sur les autres et caduques l'hiver, ce qui distingue le mélèze de tous les autres arbres conifères d'Europe. Les chatons mâles et femelles sont très petits, épars sur les rameaux, et les derniers deviennent des cônes redressés, ovoïdes, longs de 3 centimètres environ, formés d'écailles assez lâches, minces, arrondies, avec une petite pointe à l'extrémité. Le mélèze croît sur les Alpes et sur l'Apennin en Italie, en Allemagne, en Russie et en Sibérie. Il n'existe naturellement, dit-on. ni en Angleterre ni dans les Pyrénées. Son bois, qui est rougeatre. plus serré et plus fort que celui du sapin, résiste pendant des siècles aux actions destructives de l'eau, de l'air et du soleil. Les chalets suisses sont sonvent entièrement construits en bois de mélèze, qui leur donne une durée presque indéfinie.

C'est sur le tronc des vieux mélèzes que croît l'agaric blanc (polyporus officinalis), dont nous avons parle précédemment (page d'A). C'est également le mélèze qui fournit la manne de Briançon, substance blanche, sucrée et laxative, comme la manne des frénes, qui exsude sous la forme de petits grains blance, des feuilles des jeunes individus, le matin avant le lever du soleil, dans les mois de juin et de juillet. Mais cette substance est rare et innsitée, et le principal produit du mélèze est sa térébeuthine, dont il sera traité plus loin.

CEDRE DU LIBAN, larix cedrus. Cet arbre est un des plus beaux et des plus grands que nons connaissions. Il s'élève quelquefois à 33 mè-

46

tres de hauteur avec un tronc de 8 à 10 mètres de circonférence. Il se distingue surtout par des ramifications puissantes qui s'êtendent horizon-talement à une grande distance, ressemblant plutôt elles - mêmes à des arbres qu'à des branches. Ses feuilles sont étroites, triangulaires, glabres, persistantes, éparses sur les plus jeunes rameaux qui poussent en longueur, disposées par paquets on fasciculées sur les rameaux à heurs, qui sont àgés de quelques années. Les cônes sont elliptiques, longs de 8 à 9 centimètres, épais de 5 à 6, formés d'écailles très serrées, planes et très larges, portant à la base deux fruits surmontés d'une aile membraneuse et à semence hoileuse.

Le cèdre est originaire du mont Libn; il en découle, pendant l'été, une résine liquide et odoriférante, nommée anciennement cedrie. Il a été transporté pour la première fois en Augleterre eu 1683, et de la , en France, en 1734. Le premièr piet planté au Jardin des Plantes de Paris par Bernard de Jussieu, s'y voit encore à l'entrée du Labyrinthe. Il est âgé de cent quatorze ans, et n'a pas plus de 3°,28 de circonférence; on pent juger d'après cela que les cèdres cités par plusienrs voyageurs pour avoit 12 mètres de tour descinent être âgés de neuf à dix sicles (1).

Les écrivains hébreux ont souvent parlé du cèdre et en ont fait l'emblème de la grandeur et de la puissance; ils regardaient son bois comme incorruptible, et ont assuré que le temple de Jérvaslem, bâti par Salomon, avait été construit avec des cèdres coupés sur le mont

(4) Le grand cédre du Jardin des Phantes, mesure le 20 juillet 1881, à la mêtres de terre, m'à prisent 6.28 mières de circoufference. Si non pouvait supposer que son accroissement en groseur cit été égal pendant les cent trente quatre années de son existence, il en résulterait un aceroissement annuel en circonférence de 0,02447 métres; d'oi Pon conditait cassitte qu'un cèdre de 12 métres de circonférence serait âgé seulement de quatre cent quatre-nighet As aux; mais cette évaluation serait bien au-derosous de la vérité. En effet, le 20 jauvier 1817, le même cédre, mesuré par M. Loiseleur Deslongchamps, à th', 5de terre, avait 8 pieds to pouces de circonférence, soit 2º.87. En comparant cette mesure à celle donnée ci-dessus, nons trouvons:

Si l'on calcule l'âge d'un cèdre du Liban de 12 mètres de circonférence, à raison d'une augmentation annuelle de 0°.013, on trouve neuf cent vingledeux ans. Mais il est certain qu'un pareil cèdre serait encore heucucoup plus âge, la leuteur progressire de la croissance, après le premier siècle, dépassant débeaucoup l'excédant de croissance pendant les premières années.

CONIFERES. Liban. Mais le bois de cet arbre est loin de mériter sa réputation ; il est léger, d'un blanc roussâtre, peu aromatique, sujet à se fendre par la dessiccation. Il est possible qu'on ait pris pour du bois de cèdre des bois de mélèze, de cyprès ou de genévriers, qui sont, en effet, plus beaux, plus aromatiques et beaucoup plus durables.

Je parlerai des dammara et des araucaria, conifères gigantesques de l'Australasie et de l'Amérique méridionale, en traitant de leurs produits résineux.

## PRODUITS RÉSINEUX DES ARBRES CONIFÉRES.

#### Résine sandaraque.

Suivant une opinion anciennement et généralement suivie, cette résine découlerait, en Afrique, d'une grande variété du genévrier commun (juniperus communis), ou de l'oxicèdre (juniperus oxicedrus). Plusieurs auteurs ont même décrit la résine de l'oxicèdze et lui ont donné des caractères qui se rapportent à ceux de la sandaraque, Mais, d'après Schonsboe, voyageur danois, le genévrier commun ne croît pas en Afrique; et d'après Broussonnet, cité par Desfontaines (Fl. Atlant., p. 353), le thuya articulata produit la résine sandaraque, dans le royanme de Maroc. Il est possible, après tout, que ceux qui ont répandu la première opinion, aient pris le thuva articulé pour un genévrier.

La sandaraque est en larmes d'un jaune très pâle, allongées, recouvertes d'une poussière très fine, à cassure vitreuse et transparente à l'intérieur: elle a une odeur très faible, une saveur nulle: elle se réduit en poudre sous la dent, au lieu de s'y ramollir comme le fait le mastic : elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, peu soluble dans l'éther, insoluble dans l'essence de térébenthine ; elle forme avec l'alcool un très beau vernis, d'où même lui est venu le nom de vernix que lui donnent plusieurs auteurs; elle est très peu employée en médecine, et sert surtout à la préparation des vernis; on l'emploie aussi réduite en poudre, sur le papier déchiré par le grattoir, afin d'empêcher l'encre de s'y répandre et de brouiller l'écriture.

## TÉRÉBENTHINES ET AUTRES PRODUITS DES SAPINS ET DES PINS.

Chez les anciens, le mot térébenthine n'était d'abord qu'un nom adjectif, qui, joint au nom générique résine, s'appliquait exclusivement au produit résineux du pistacia terebinthus. Resina terebinthina voulait dire résine de térébinthe, comme resina lentiscina signifiait résine de lentisque; resina abietina, résine de sapin, et ainsi des autres.

Mais la prééminence qui fut pendant longtemps accordée à la résine térébenthine, jointe à la suppression du moi résine, ont fini par convertir l'adjectif en un nom substantif et spécifique, et ce nom est devenu générique à son tour, lorsqu'on l'ent appliqué à d'autres résines liquides, que l'on s'est cru autorisé à substiture à la première. Enfin, de nos jours le nom térébenthine a reçu encore une plus large application, qui consiste à le donner à tout produit végétal, coulant on liquides essentiellement composé d'essence et de résine, sans acide benzoïque ou cinnamique, telles que les résines liquides des copodifera, holssomodendron, hedririgia, calophyt/tun, etc. Il ne sera question pour le moment que des térébenthines produites par les conifères, les autres devant être décrites suivant l'ordre des familles des arbres qui les fournissent.

## Térébenthine du Mélèze.

Cette résine était connue des anciens qui la tiraient des mêmes conrées que nous; car Dioscoride nous dit: « On apporte de la Gaule subalpine (la Savoie) une résine que les labitants nomment lavice, c'est-à-dire tirée du lavix »; mais il ne nous en apprend pas davantage, Pline la définit asez bien en dissant: « La résine du lavix est abondante; elle a la couleur du miel, est plus tenace et ne se durcit jamais; » mais il comaissait bien peu l'arbre, puisqu'il le suppose toujours vert, comme les pins et les sapins.

Galien loue beaucoup la résine du mélèze et l'assimile presque à la térébenthine. « Parmi les résines, nous dit-il, il y en a deux très douces : la première est nommée térébenthine, la seconde larice. »

Et ailleurs: « Quant à nous qui savons que la meilleure de toutes les résines est la térébenthine, nous l'employons pour la confection des médicaments; et cependant si nous n'avons que de la larice, qui empêchera que nous ne nous en servions, puisqu'elle est presque semblable à l'aurre? etc. »

On peut dire que c'est Galien qui a fait la réputation de la résine du mélèze, et qui a été canse aussi de la confusion qui a si longtemps existé entre les différents produits qui portent aujourd'hui le nom de térébenthine; d'abord par la disparition presque complète de celle du térébinthe que l'on jugeait à peu près inutide de se procurer; ensuite par l'idée qui s'est généralement répandue que la térébenthine du mélèze devait être la plus belle de celles de l'Europe occidentale, ce qui n'est vrai que pour la térébenthine du sapin; de telle sorte que presque toujours les commerçants out pris pour térébenthine du mélèze celle du sapin, et réciproquement.

Dans un mémoire imprimé dans le Journal de pharmacie, t. XXV,

CONFERES. 2/15

p. 477. J'ai dit comment J'avais du un premier échantillon authentique de térébenthie du mélèze à M. Boujean pier, platrancien à Chambéry. Cette térébenthine, récoltée exprès dans les bois de l'évêque de Maurienne, était épaises, très consistante, uniformément nébuleuse, d'une odeur toute particulière, teuace, un peu fatigante, plus faible cependant que colle de la térébenthine citronnée du sapin, mais bien moins agréable; plus faible aussi que celle de la térébenthine de Bordeaux et toute différente. Elle offre une saveur très amère, persistante, jointe à une grande écret à la gorge.

La térébenthine du mélèze conserve très longtemps sa même consistance, sans former à l'air, et encore moins dans un vase ferné, une pellicule sèche et cassante à sa surface. Lorsqu'on l'erspose à l'air, étendue en couche mince sur une feuille de papier, quinze jours après le doigt qu'on y pose y adhère aussitôt et fortement. Sa propriété siccatire est donc à peu près nulle, ainsi que l'on dit Pine et Jean Bauhin. Elle ne se solidifie pas non plus sensiblement par l'addition d'un seizième de magnésie. Enfin elle se dissout complétement dans cinq parties d'alcool à 35 degrés.

La térébenthine du mélèze n'est pas rare dans le commerce de Paris, où l'on trouve trois espèces de ce genre bien distinctes :

1º La térébenthine commune, ou térébenthine de Bordeaux, épaisse, grenue, opaque, d'odeur forte, très usitée chez les marchands de couleurs, mais rejetée de l'officine des pharmaciens;

2º La térébenthine ou citron, la plus belle de toutes, liquide, d'une odeur très suave, d'un prix élevé, rarement employée;

3º La térébenthine fine ordinaire, la plus usitée dans les pharmacies, oû on la nomme souvent térébenthine de Strasbourg, mais venant en réalité de Suisse. C'est celle-ci qui est produite par le mélèze, La soule différence qu'elle présente avec l'échantillon de Maurienne, c'est que, étant récoltée en grand, et filtrée ou reposée en grandes masses, elle est plus coulante et transparente, mais jamais liquide et jamais aussi transparente que la belle térébenthine du sapin. Les autres caractères sont tels que ci-dessus.

Le mélèze fournit très peu de térébenthine par les fissures naturelles de l'écorce, ou même en y faisant des entailles avec la hache. Pour l'oblenir, on fait avec ume tarière des trous au trouc de l'arbre, en commençant à 1 mètre de terre, et en continuant jusqu'à la hauteur de 3 à 4 mètres. On adapte à chaque trou un canal en bois qui condit la résine dans une ange, d'où elle est retirée pour être passée au tamis. Lorsqu'un trou ne laisse plus couler de résine, on le bonche avec une cheville, et on le rouvre quinze jours après; il en donne alors une onvelle quantité et plus que la première (sis. La récolte dure du

mois de mai jusqu'au milieu ou à la fin de septembre; un mélèze vigoureux fonrnit ainsi 3 ou à kilogrammes de térébenthine par année, et il peut en produire pendant quarante ou cinquante ans; mais le hois qui en protient n'est plus aussi bon pour les constructions.

La térébenthine du mélèze, distillée avec de l'eau, fournit 15/26, pour 400 d'une essence incolore, très fluide, d'une odeur assez douce, non désagréable, mais qui est rejetée par les peintres, qui s'imaginent que la qualité de l'essence est en raison de la force et de l'âcreté de son odeur. Je parlerai plus loin de ses propriétés optiques.

### Térébenthine du Sapin.

Térébenthine au citron, térébenthine d'Alsace, de Strusbourg, de Venise, Bigeon. Cette térèbenthine est produite par le vrai sapin, reconnaissable à ses feuilles planes, solitaires, disposées sur deux rangs, blanches en dessous, et à ses cônes ovoïdes, dressés vers le ciel, à écailles minces et arrondies, accompagnées de bractées persistantes et niunantes.

Le suc résineux suinte à travers l'écorce et vient former, à sa surface, des utricules qui paraissent deux fois l'an, au printemps et à l'autompe. Les habitants des Vosges et des Alpes qui vont la récolter ( ce sont ordinairement des gardeurs de troupeaux), crèvent ces utricules en râclant l'écorce avec un cornet de fer-blanc qui reçoit en même temps le suc résineny. Ils vident ce cornet dans une bouteille suspendue à leur côté. et filtrent ensuite la résine dans des entonnoirs faits d'écorce. Cette térébenthine est rare et toujours d'un prix assez élevé ; d'abord parce que les atricules de l'arbre en contiennent si peu que chaque collecteur n'en nent guère ramasser plus de 125 grammes par jour (Bélon . Sur les conifères, 1553); ensuite parce que les sapins ne commencent à en fournir que lorsqu'ils ont 25 à 27 centimètres de circonférence, et on'ils cessent d'en donner quand ils ont acquis un mètre de tour. Alors, en effet, l'écorce est trop dure et trop épaisse pour que les utricules poissent se former à sa surface, et on n'en rencontre plus qu'au sommet de l'arbre, où il est dangereux de l'aller chercher.

La térébenthine de sapin est peu colorée, très fluide, quelquefois presque aussi liquide que de l'huile, ce qui justifie le nom d'odio d'aceto (huile de sapin) que le peuple lui donne en Italie. C'est elle aussi qui a presque toujours été rendue sous le nom de térébenthine de Venuée (Béon). Elle est trouble et blanchâtre lorsqu'elle vient d'être récoltée, quoique le suc résinenx soit parfaitement transparent dans les utricules de l'arbre; mais il est facile de concevoir que l'humidité des parties déchirées se méle à la résine et lui donne de l'opacité. Par la

filtration an soleil, ou par un long repos, l'humidité se sépare ou disparaît, et la résine forme alors un liquide transparent et à peine coloré. Son odeur est des plus suaves, analogue à celle du citron; la savenr en est médiocrement aère et médiocrement amère. Elle est assez promptement sicactive à l'air pour qu'une couche mince, étendue sur un papier, soit complétement sèche et non collante après quarante-huit heures. Elle forme une pellicule dure et cassanté à surface, pour peu que les vases qui la contiennent ne soient pas hermétiquement fermés; elle acquiert en même temps une coloration en jaune, qui augmente avec le temps; elle se solidific avec un scirième de magnésie calcinée. Enfin elle est imparfaitement soluble dans l'alcool.

Ce dernier caractère, indépendamment de tous les autres, peut ser-

Cet deriner caractere, independamment de tous les actives, peut seix ja distinguer la térébenthine du sapin de celle du mélèze : ainsi prenez de la térébenthine du mélèze, même très nébuleuse, elle formera un solute transparent avec l'alcol rectifié; prenez, au contarire, de la térébenthine de sapin, bien transparente, son soluté alcoolique sera trouble et laiteux, et déposers une résine grenue insoluble.

Cette dernière l'érébenthine a été le sujet d'un beau travail chimique par M. Amédée Caillot, que je vais faire conuntire vant de passer outre. Ce méderin ayant distillé de la térébenthine de Strasbourg avec de l'eau, en a d'abord retiré l'huile volatite dans la proportion de 0,335. La résine cuite est restée dans la courbite avec l'excédant de l'eau qui avait acquis de l'amertume et la propriété de rougir le tournesol. Cet acide sturé par les bases alcalines et autres, a collet tous les caractères de l'acide succinique. Déjà, avant M. Caillot, M. Sangiorgio, chimiste italien, et M.M. Lecann et Serbat, avaient démontré la présence de l'acide succinique dans le produit de la distillation à feu nu de la térébenthine; mais on pouvait le supposer produit par l'action du feu, undis que l'expérience de M. Caillot montre qu'il y existe tout form.

La résine restant dans l'alambic, qui n'était autre que la térébenthine cuite des pharmacies, a été traitée par l'alcool froid qui a laissé une résine insoluble, et a dissous deux autres substances qui ont été séparées par la potasse.

On évapore, en effet, le soluté alcoolique à siccité; on traite deux fois le résidn par un soluté de carbonate de potases; on décante l'excès de dissolution saline, et on délaic le savon résineux dans une grande quantité d'ean. Le savon se dissout, tandis qu'il reste une résine insulble, non saponifiable, non acide ni alcaline, tres fouible, tres soluble dans l'alcool et facilement cristallisable. L'auteur a nommé cette substance abiétie.

Quant à celle que le carbonate alcalin avait convertie en savon, on la précipite de sa dissolution par un acide, et on obtient une résine très électro-négative, nommée acide abiétique, qui rougit le tournesol, est soluble en toutes proportious dans l'alcooi, l'éther et le naphthe, et qui peut neutraliser les alcalis. Voici les résultats de cette analyse:

| Huile volatile                              | 33,50  |
|---------------------------------------------|--------|
| Résine insoluble (sous-résine)              | 6,20   |
| Abiétine                                    | 10,85  |
| Acide abiétique                             | 46,39  |
| Extrait aqueux contenant l'acide succinique | 0,85   |
| Perte                                       | 2,21   |
|                                             | 100.00 |

L'essence de térébenthine du sapin pèse 0,863. Elle est très fluide, incolore, d'une odeur très agréable et assez analogue à celle du citron pour qu'elle puisse quedquedois la remplacer (par exemple, pour détacher les étoffes). La résine qui reste dans l'alambie est janue, transparente et conserve une odeur très suave, semblable à celle du baume du Ganada. Ces deux produits, s'ils n'étaient pas d'un prix assez élevé, seraient bien préférables à l'essence et à la colophone du pin de Bordeux.

# Térébenthine de l'Abies balsamea,

Cette térébeuthine, plus connue sous le nom de baume du Canada, est produite, au Canada, par l'abies balsamea, arbre qui a les plus grands rapports avec notre sapin argenté [nege 240]. La résine se produit et se récolte de la même manière : ainsi, dans le temps de la sève, on voit paralire sous l'épiderme de l'écore des utricules pleines d'un suc résineux que l'on extrait en crevant les utricules avec un cornet qui sert à la fois de récipient pour le liquide. On purifie ce produit en le filtrant à travers un tissa.

Le baume du Canada est liquide, presque incolore et nébuleux lorsqu'il est récent; mais il s'éclaireit par le repos et devient alors complétement transparent. Il possède une odeur très suave qui loi est propre, et une saveur âcre et un peu amère. Exposé en couches minces à l'air, il s'y sèche complétement en quarante-huit heure; il se dessèche de même daus des, bouteilles fermées, mais en tidange, et en prenant une conleur d'un jaune doré de plus en plus foncée. La térébenthine du sapin présente le même caractère de coloration, même d'une manière beaucoup moins marquée.

Le baume du Canada se solidifie par un seizieme de magnésie calcinée, et il est très imparfaitement soluble dans l'alcool. On voit que tous ses caractères sont semblables à ceux de la téréhenthine de sapin; aussis set-ce celle-ci qu'il faudrait employer pour le premier, s'il venait à nous manquer; de même que la térébenthine de Chio n'est bien remplacée que par le mastic. Quant à la térébenthine du mélèze, qui ne ressemble à aucune autre., elle ue peut ni les remplacer ui être remplacée nar clies,

Le baume du Canada a été vendu anciennement en Augleterre comme baume de Giléad, et en a conserve le nom dans le commerce. Le vrai baume de Giléad, dit aussi baume de Judée et baume de Meegue, est une térébenthine liquide et d'une odeur toute différente, quoique très agrèable également, produite par le balsamodendron opobalsamam, de la famille des burséracées.

## Poix des Vosges.

Poix de Bourgogne, poix junne, poix blanche. Cette substance est une lérébenthine deur-solide, obtenue par des incisions faites au trou de la presse, on faixe sopin, on cepicia, obiex excetse de Lamarck, pinus abies de Linné (1). Cet arbre diffère autant du sapin par le siége et la nature de son suc résineux que par ses caractères botaniques, qui dei indiqués précédenment (p. 260). Il ue présente pas d'utircules résineusses sur l'écorce, et tandis que le sapin, d'après Duhamel, ne produit que très peu de résine par des incisions faites à l'écorce, la résine de l'épicia ne peut être obtenue autrement.

Cette résine est incolore d'abord, demi-fluide, trouble, et son odeur offre heaucoup d'amalogie avec celle de la térébenthine du sapin; elle coule le long du trone, se dessèche à l'air et prend, par paries, une culeur flour de pêcher ou lie de vin, et acquiert une odeur plus forte qui, sans être désagréable, présente quelque analogie avec celle du castoréum. Le tout, d'âtaché avec une ràcloire, et fondu avec de l'au ans une chaudière, donne une poix opaque et d'une couleur fauve assez fancée. Cette poix est solide et cassante à froid; mais elle coule toujours avec le temps, se réunit en une seule masse, et prend la forne des vasses qui la couliement. Elle est très tenace et adhère fortement à la peau; elle possède nue odeur toute particulière, assez forte, presque botannique, et une suceur douce, parfumée, non emère. Elle est imparfaitement soluble dans l'alcool, fournit un soluté alcoolique rompetite et amer, et bisse un résidu insoluble, analogue à celui de la térébenthine du sapin.

(1) Linné s'est quelquefois trompé dans l'emploi qu'il a fait des noms anciens ou vulgaires des végétaux. Dans le cas présent, il a certainement en tort de donner au vrai sapin, ab es des Latins, le nom de pinus picea, et à la pesse ou optiera, le nom de pinus obtes.

A Bordeaux , à Rouen et dans d'autres villes manufacturières, on abbrique nue poix blanche factice qui est substituée, la plupart du temps, à la poix naturelle. Cette substitution peut paraître peu importante à beaucoup de personnes, et cependant si la saveur, l'odeur et la nature propre des médicaments ne sont pas sans influence sur leurs propriétés médicales, il faut reconnaître que la confusion qui s'est établic entre ces deux substances résineuses est loin d'être indifferent substances résineuses est loin d'être indifferent.

La poix blanche factice est fabriquée avec du galipte du pin maritime, ou de la résine jaume, et de la trébenthine de Bordeaux on de l'esseuce de térébenthine; le tout fondu et brassé avec de l'eau. Cette poix est presque blanche, on l'est d'autant plus qu'elle contient plus d'ean interposée. Elle est coulante; mais elle devient facilement séche et cassante à sa surface. Elle a une saveur amère très marquée, même non dissoute dans l'alcool; elle possède l'odeur forte de la trébenthine de Bordeaux ou de son essence; quelquefois même elle présente une odeur de poix noire; enfin elle est entiferement soluble dans l'alcool.

#### Encens de Suède ou de Russie.

Il y a bien des années dejà que mon confrère, M. Béral, m'a remis féchantillon d'une résine de pin, usitée en Bussie pour faire des fumigations aromatiques dans les appartements. Cette résine était en larmes irrégulières, fragiles, rougeâtres à la surface, mais opaques et blanchâres à l'intérieur; d'une odeur forte et babanique, tenant quelque chose du castoréum; d'une saveur très amère; elle était contenne dans un cornet fait d'écorce d'épicia. Une princesse russe, résidant à Paris, voulut en rain se procurer clez nous cette résine à l'usage de laquelle elle était habituée; ne pouvant y parvenir, elle fut contrainte de la faire venir de Russie.

Cette substance, cependant, était déjà parvenue plusieurs fois en France; car, une première fois, elle m'avait été donnée comme résine tacamaque, et je la décrivis sous ce uom dans la deuxième édition de l'Histoire iburégée des droques simples. Plus tard, je la retrouvai dans le droquier de l'Étoole de pharmacie, contenue dans la même écorce d'arbre mentionnée ci-dessus; plus récemment enfin, M. Ramon de la Sagra apporta de l'île de Cula», parmi un grand mombre d'autres puduits, la même résine odorante, produite par un pin de Cuba, dont il n'avait pu déterminer l'espèce, Cette résine était en larmes sphériques sexe volumieuses, d'un aspect terne et rougeâte à l'extérieur, mais blanchâtres, opaques et d'une cassure nette à l'intérieur. Cette cassure rougit à l'air, et alors la résine prend une singulêrer essemblance avec certains castoréums à cassure rouge et résineuse. Sa poudre a la couleur

de la brique pilée. Sa solution dans l'alcool paraît complète, à cela près des impuretés qu'elle peut contenir.

Je parle de cette substance à la suite de la poix de l'obies excetsar, parce que, suivant Haller, cité par Murray, la résine qui se fait jour spoutanément à travers l'écorce de cet arbre, se concrète sous la forme de la ruses qui répandent une odeur agréable lorsqu'on les brûle, ce qui lui fait donner le nom d'enceus (en suédois gron kadn'), parce que cette résine, en se desséchant sur l'arbre, prend en partie, ainsi que nous l'avons vu, la couleur ronge et l'odeur particulière de l'encens de Russie; enfin parce que celui-ci se trouve contenu dans une écorce rouge et compacte qui me paraît bien être de l'écorce d'épicia, ce qui établit autant de présomptions qu'il est produit lui-même par l'épicia. Cependant Vurray ajoute que, suivant d'autres personnes, et encess et produit par le plis sauvage, et nous venons de dire qu'en Russie, comme à Citba, on l'attribue à un più ; il y avait donc une sorte d'égalité, pour la videure, entre ces deux opinious.

Je cherclais à m'éclairer sur ce sujet lorsque visitant, au Jardin des Plantes de Paris, des troncs d'arbres abattus, j'en trouvai un couvert d'excroissances d'une résine tout à fait semblable à celle qui fait le sujet de cet article. Ce tronc appartenait à un pin laricio, et j'en trouvai un autre, encore sur pied et maladif, qui m'offirt une essadion résineuse toute semblable. Je crois donc pouvoir dire que la résine balsanique, nommée encens de Russie, peut être fournie par plusieurs arbres coniferes, et qu'elle l'est certainement par l'épicia et le pin laricio

### Térébenthine de Bordeaux.

Cette térebenthine découle du pinus maritima, qui croît abondamment dans les envirous de Bordeux, et entre cette ville et Bayonne. On commence à exploiter l'arbre à l'âge de trente on de quarante ans, et on le travaille chaque année depuis le mois de février jusqu'au mois de décotère, plus ou moins, sedon que l'année a été plus ou moins selle. Pour cela on fait une entaille au pied de l'arbre avec une hache dont les augles sont relevis en dehors, afin qu'elle n'entre pas trop avant, et on continue tous les huit jours de faire une nouvelle plaie au-dessus de la première, jusqu'au milieu de l'autonne. Chaque entaille a 8 centimètres de largeur et environ 2ºes², à de hauteur, de sorte que lorsqu'on a continué d'en faire du même côté pendant quatre ans, on se trouve arrivé à la hauteur de 2ºn, à 2º-9. A lors on entame le trouc par le côté opposé, et on continue ainsi tant qu'il reste de l'écorce saine sur l'arbre; mais comme pendant ce temps les anciemnes plaies se

sont cicatrisées, lorsqu'on a fait le tour de l'arbre on recommence sur le bord de ses plaies. De cette manière, quand l'arbre est vigoureux et que l'exploitation est bien conduite, elle peut durer pendant cent ans.

La résine qui découle de ces incisions est reçue dans un creux fait au pied de l'arbre. On vide ce creux tous les mois, et on transporte la résine dans des seaux de liége jusqu'aux réservoirs qui l'attendent. On la nomme alors térébenthine brute, et, dans le pays, gomme molte.

On purifie la térébenthine avant de la litter au commerce, au moyen de deux procédés. Le premier consiste à la faire fondre dans une grande chaudière et à la passer à travers un filtre de paille; le second, qui ne peut avoir lieu que pendant l'été, s'exécute en exposant au soleil la téré-benthine contenue dans une grande caisse de bois carrée, dont le fond est percé de petits trous. La térébenthine, liquéfiée par la chaleur, coule dans un récipient placé au-dessous, tandis que les impuretés restent dans le vase supérieur. La térébenthine ainsi purifiée, nommée térébenthine au soleil, est plus estimée que l'autre, parce qu'elle a moins peru de son huile essentielle et qu'elle a l'odeur de la térébenthine vierge. Elle est néamnoins inférieure à celle de Strasbourg; elle est en général colorée, trouble et consistante, d'une odeur désagréable, d'une saveur s'ore, anière et nauséeuse.

La térébenthine de Bordeaux présente d'ailleurs un ensemble de caractères qui la distingue également des deux térébenthines du mélèze et du sapin.

- 1º Elle a une consistance grenne, et lorsqu'on la conserve dans un vase fermé, elle forme un dépôt résineux, comme cristallin, au-dessus duquel surnage un liquide consistant, transparent, quelquesois peu coloré, d'autres fois d'un jaune soncé.
  - 2º Elle est entièrement soluble dans l'alcool rectilié.
- 3° Exposée en couches minces à l'air, elle y devient complétement sèche en vingt-quatre heures.
- 4º Mèlée avec un trente-deuxième de magnésie calcinée, elle forme en peu de jours une masse pilulaire et même cassante, de sorte qu'en ajoutant à du copaltu, non solidifiable par la magnésie, un sixième de térébenthine de Bordeaux, on lui donne cette propriété.

La térébenthine suisse ou du mélèze jouit d'une propriété toute contraire : non seulement elle ne se solidifie pas par la magnésie, mais, ajoutée à du copahu qui jouit de cette propriété, elle la lui retire.

La térébenthine de Bordeaux contient environ le quart de son poids d'une luile volatile qui est très usitée en France, dans les arts, sous le nom d'essence de térébenthine, ou plus simplement d'essence. On obtient ce produit en distillant sans eau la térébenthine dans de grands alambies de cuivre munis d'un serpenfin. L'essence distille accompaCONTERERS 95

guée d'un peu de phlegme acidulé par les acides acétique et succinique, et la résine reste dans la cucurbite.

Cette essence est incolore, très fluide, d'une odeur forte et d'une aveur chaude, non âcre ui aurère. Elle pèse spécifiquement 0,87à à 0,880. Elle se dissout en toutes proportions dans l'alcool anhydre, mais as solubilité dinniue si rapidement avec la force de l'alcool, qu'il faut 03 à 12 parties d'alcool à 85 centièmes pour en dissoudre une d'essence. Cette essence paralt être un métange de plusieurs corps isomériques, tous composés de C<sup>20</sup> Hi<sup>6</sup>, condensés en à volumes (1). Elle absorbe une grande quantité de gaz chlorhydrique et se couvertit en deux composés, dont l'un solide, blanc et cristallisé, a reçu le nom de comphre artificiel (C<sup>20</sup> III <sup>6</sup>+ CIII).

#### Térébenthine de Boston.

Cette térébenthine vient en Europe par la voie de Boston, dont elle porte le non; mais elle est tricé principalement de la Virginie et de la Caroline, où elle est produite par le jainus polustris, et sans doute aussi en partie par le jainus toda. Elle est uniformément opaque blanchâtre, coulante, sans téancité, d'une odour forte, analogue à celle de la térébenthine de Bordeaux, et d'une saveur amère. Elle ressemble au m miel coulant, et elle ne se sépare pas, comme la térébenthine de Bordeaux, en deux parties, dont une transparente. Elle fournit par la distillation avec l'eau une essence qui se distingue de toutes les autres par la déviation qu'elle fait éprouver à la lumière polarisée.

M. Biot avait observé anciennement que l'essence de térébenthine du commerce français imprimait aux rayons de lumière polarisée une déviation de 3d degrés vers la gauche, et ayant ensuite examiné diverses térébenthines, il avait trouvé que toutes également déviaient la lumière polarisée vers la gauche, except le baume de Ganada, qui lui faisait éprouver une déviation à droite, Or, M. Soubeiran ayant extrait l'essence du baume du Canada avec de l'eau et saus cau, cette essence, dans le premier cas, déviait la lumière de — 7°, et dans le second de — 49°. M. Biot en avait conclu que dans tous les cas l'essence de térébenthine déviait la lumière polarisée vers la gauche.

Or, la seule essence que l'on trouve en Angleterre étant celle retirée de la térébenthine de la Caroline, M. J. Pereira trouva qu'elle déviait

(1) Cette composition ne diffère de celle de l'essence de citrous que par une condensation double, car l'essence de citrons égale C<sup>18</sup>18 condeusse, quatre volumes. On pourrait se demander, d'après cela, si l'essence de sapin, qui offre une si grande analogie d'odeur avec celle de citron, n'en contiendrait pas de tonte formée. assez fortement la lumière polarisée vers la droite; de là quelques expériences que nous avons faites, M. Bouchardat et moi, dans la vue d'étudier ce même caractère sur plusieurs térebenthines et essences de térèbenthine que j'avais à ma disposition. Ces expériences laissent beaucoup à désirer sans doute, par rapport aux térebenthines dont la teinte plus ou moins colorée nuit à l'exactitude du résultat.

| Baume du Canada: déviation à droite.       + 12°         M. Biot a trouvé pour l'essence distillée sans cau.       − 19°         Et pour l'essence distillée avec de l'ean.       − 7° |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                  |    |
| Térébenthine du méléze : la déviation n'a pu être observée.<br>Essence distillée avec de l'eau (densité, 0,867) — 5                                                                    | ,, |
| Térébenthine de Bordeaux transparente 6 Essence du commerce non rectifiée (densité, 0,880)                                                                                             | ,1 |
| Térébenthine de la Caroline , filtrée                                                                                                                                                  |    |

Cette dernière essence est donc la seule qui dérie vers la droite les rayons de lumière polarisée. Elle est aussi limpide que de l'eau; elle offre, dans son odeur affaiblie, un cachet indéfinissable, que l'on retrouve dans les vernis anglais, et qui peut servir à les distinguer des vernis français préparés avec l'essence de Bordeaux.

Après les térébenthines viennent d'autres produits résineux tirés des pins ou de la térébenthine elle - même, tels sont le barras on galipot, la colonhone, la résine jaune, la poix noire et le goudron.

Barras on golipot (anciennement garipot). Cette résine est le produit des pins, et surtout, en France, du pin de Bordeaux. On conçoit, en effet, que lorsqu'on cesse chaque année la récolte de la térébenthine, les dernières plaies condent encore; mais comme la température n'est plus assez élevée pour faire écouler promptement la résine jusqu'au pied de l'arbre, ou peut-être l'huite volatile qui ini donne de la fluidité ne s'y trouvrant plus en aussi grande quantité, elle se dessèche à l'air sur le trone, et se salit depuis la plaie jusqu'à terre. On révolte cette résine l'hiver et on la met à part; c'est le galipot. Il est sons la forme de croîtes à demi-opaques, solides, sèches, d'un blanc jaunâtre, d'une odeur de térébenthine de pin et d'une saveur amère. Il est entièrement soluble dans l'alcool.

Brai see, areanson ou colophone. On nomme ainsi la résine de la térébenthine de Bordeaux privée d'essence : on en trouve deux sortes dans le commerce : 4° la colophone de galipot, obtenue en faisant cuire sur le feu et dans une chaudière découverte le galipot, préalablement fondu et purifié par la filtration (1). Elle est transparente, d'un jaune doré, fragile, mais encore un peu molle et coulante avec le temps. Elle n'est pas complétement privée d'essence, et paraît très odorante lorsqu'on la pulvèrise. 2º La colophone de térébenthine, qui reste dans la cucurbite de l'alambic, après la distillation à feu nu de la térébenthine. On la soutire par un conduit adapté à la partie inférieure de la cucurbite, et on la fait couler dans une rainure creusée dans le sable. Elle est solide, d'une couleur brune plus on moins foncée, en raison de la forte chaleur qu'elle a éprouvée; mais elle est toujours vitreuse et transparente en lame mince. Elle est inodore, très sèche, cassante et friable. Elle est très soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et volatiles. Le pétrole rectifié la sépare en deux parties , dont l'une se dissout et l'autre pas. Pareillement, en traitant la colophone à froid par de l'alcool à 72 centièmes, on la sépare en deux parties : l'une insoluble. mais que l'on disseut dans le même alcool bouillant, et qui cristallise par le refroidissement; on lui donne le nom d'acide sulvique,

La portion dissoute par l'alcool froid est précipitée par un sel de ouivre; on décompose le sel cuivreux par un acide et on en retre une seconde résine acide, non cristallisable, nommée noide pinique. Du reste, ets deux acides sout isomériques avec la colophone, et paraissent composés, comme elle, de C<sup>2</sup>1116°O, C<sup>2</sup>Cest-Adir qu'on pent les considèrer comme étant le résultat de l'oxigénation directe de l'essence de térébenthime.

Rèsine jaune ou poix-résine. Si, au lieu de soutirer simplement le résidu de la distillation de la térébenthine, ou le brasse fortement arec de l'eau, on lui fait perdre sa transparence, et on lui communique une couleur jaune sale. Ainsi préparée, cette résine porte les deux nons ci-

<sup>(1)</sup> Lorsque le galipet, au licu d'être sec, est encore mon et abondant en haire volatile, on me le desséche pas à l'air libre : ou le fait coire dans un alambia avec de l'eau; l'huile qu'on en retire se nomme huile de rass. Elle a me odeur plus parfumée et uoins forte que l'essence de terbenhine; elle est moins estimée des peintres, sans plus de moifs sans doute que l'essence de méter.

dessus. Elle est en masse jaune, opaque et fragile, encore un peu odorante et à cassure vitreuse.

Colophone d'Amérique. Cette résine tient le milieu, pour la couleur, entre les deux sortes de colophones qui proviennent du pin de Bordeaux. Elle est d'un jaune verditre et noirâtre vue par réflexion; mais mise entre l'œil et la lunière, elle paralt vitreuse, transparente et d'un jaune fauve un peu verditre. Elle s'arrondit et prend la forme des vases qui la contiennent. Elle sa pulvérise entre les doigts en dégageant une odeur aromatique assez agréable. Il est probable qu'elle a été apportée des États-Unis d'Audrique.

Poix noire. La poix noire se prépare sur les lieux mêmes où croissent les pins et sapins, en brûlant les filtres de paille qui ont servi à la purification de la térébenthine et du galipot, ainsi que les éclats du tronc qui proviennent des entailles faites aux arbres. Cette combustion s'opère dans un fourneau sans courant d'air, de 2 mètres à 2m,30 de circonférence et de 2m,60 à 3m,30 de hauteur. Ce fourneau étant entièrement rempli des matières ci-dessus indiquées, on v met le feu par le haut ; de cette manière, la chaleur fait fondre et couler la résine vers le bas du fourneau, avant que le feu ait pu la décomposer entièrement. Cette résine est conduite par un tuvau dans une cuve à demi-pleine d'eau : là elle se sépare en deux parties : l'une liquide, qu'on nomme huile de poix (pisselmon); l'autre plus solide, mais qui ne l'est pas assez cependant, et que l'on met bouillir dans une chaudière de fonte jusqu'à ce qu'elle devienne cassante par un refroidissement brusque. On la coule alors dans des moules de terre et elle constitue la poix noire. Elle doit être d'un beau noir, lisse, cassante à froid, mais se ramollissant très facilement par la chaleur des mains, et y adhérant très fortement.

Goudron. Le goudron est un produit du pin, analogue à la poix noire, mais beaucoup plus impur. On le prépare seulement avec le tronc des arbres épuisés. Pour cela, on divise ces troncs en éclats, qu'on laisse sécher pendant un an. On en rempit un four conique creusé en terre, et on les éléve au-dessus du sol de manière à en former un cône semblable au premier, et disposé en sens contraire. On recouvre cône supérieur de gazon, et on y met le feu. La combustion du bois se trouvant ralentie par cette disposition, la résine a le temps de couler, très chargée d'huile et de fumée, vers le bas du fourneau, où elle est reçue dans un canal qui la conduit dans un réservoir extérieur.

C'est là le goudrou. Il laisse surnager, de même que la poix, une huile noire que l'ou donne en place de l'huile de code. Celle-ci doit étre retirée, par la distillation à feu nu, du bois d'une sorte de genévrier nomué axiedre (juniperus axieodrus, L.). Quant au gondrou,

il est d'une couleur brune, granuleux, demi-liquide, doné d'une odenr forte et pyrogénée. Son principal usage est pour la marine. On l'emploie en pharmacie pour faire l'eau de gondron.

Poix et goudron de houille. Depuis plusieurs années, en substitue très souvent dans le commerce la poir et le gondron qui proviennent des produits distillés de la houille à la véritable poix noire et au gondron des arbres conifères.

En supposant que cette substitution n'ait pas d'inconvénient pour les arts industriels, il n'en est pas de même pour la composition des médicaments, en raison de la nature toute différente des principes qui constituent ces deux ordres de produits. Il n'y a aucune parité à établir, par exemple, pour l'odemr et la couleur, entre l'onguent basilicum préparé avec la vraie poix noire, et celui pour lequel on a employé de la poix de houille. Il n'y a de même aucun rapport de composition ni de propriéts médicales entre la véritable ean de goudron, chargée d'acide acétique, d'esprit de bois, de créosote, de picamare, d'eupione, et d'autres produits particuliers provenant de la décomposition des principes résineux des arbres conifères, et l'ean neutre et fétide préparée avec le gondron de houille. Voici douc les moyens de reconnaître la substitution de ces derniers produits aux premiers.

La poix noire et le goudron véritables sont d'un brun rouge en lame mince, et possèdent une odenr qui, bien que fortement empreume tique, n'est pas déponiflée d'une odeur aromatique végétale. De plus, l'odeur du goudron est manifestement acide; enfin l'un on l'autre, bouillis pendant quelques instants dans l'eau, nie communique une acidité très manifeste au papier de tournesol. La poix et le goudron de houille ont une couleur noire verdétire, vans en lame mince; ils présentent une odeur tout à fait désagréable; houillis avec de l'eau, ils ne lui communiquent qu'une acidité nulle ou à peine sensible à la teinture de tournesol.

Noir de fumée. Le noir de fumée se prépare en hrûlant la téréhenthine, le galipot et les autres produits résineux du pin, qui sont de rebut, dans un fourneau dont la cheminée aboutit à une chambre, qui n'a qu'une scule ouverture fermée par un cône de toile. La fumée de ces matières résineuses, qui est très chargée de charbon et d'huile, les abandonne en totalité dans la chambre, qoi on les ramasse ensuite sous la forme d'une poudre noire très subtile. Le plus beau noir de fumée se prépare à Paris. Il entre dans la composition de l'encre d'imprimerie et sert dans la peinture.

On pent le débarrasser de son huile par l'alcool, et mieux encore par la calcination dans un vase fermé; alors il offre le charbon le plus pur que l'on puisse obtenir.

H.

### Résines de Dammara.

Ainsi que nous l'apprend Rumphirus (Herb, omb., 1. II., p. 470). Dammer est un nom malais qui dénote toute résine coulant d'un arbre et s'enflammant au feu; de même que gutte ou gitta s'applique aux sues aqueux et laiteux, produisant des gommes qui se dissolvent dans l'eau et s'enflamment difficilement. Il ne faut donc pas croire, ainsi que plusieurs personnes l'ont fait, que toutes les résines qui peuvent arriver de la Malaisie, sous se nom de danmar », soient de même nature, on qu'elles doivent être produites par un arbre conifère du genre danmara; olinde là, je pense avoir démontré (4) que la plus abnodante de ces résines, celle qui est plus spécialement connue sous le nom de dammar, est produite par un arbre que l'on a cru appartenir à la famille des anonecés (l'unons selonico DC.), mais qui apparient plutôt à celle des juglandées. Plusieurs autres résines, cependant, non moins importantes, sont vériablement extraites des dammara; telles sont les suivantes :

DAMMAR PUTI, ou DAMMAR BATU. Cette résine est produite par le dammare alba, Rumph. (dammare orientelis, Don.), arbre très vaste et très élevé qui croît sur les montagnes d'Amboine et des lles environnantes, et qui se distingue des conifères dont nous avons traité jusqu'ei, par un certain nombre de caractères. D'abord il est dioique, et les individus males, porteurs de petits cônes cylindriques et stériles, paraissent beaucoup moins nombreux que les individus fenelles dont l's cônes, formés d'écailles planes et arrondies à l'extrémité, comme ceux du cèdre, ont la forme et la grossenr d'un limon. Les ovules sont solitaires et renversés à la base de chaque écaille, qui finit par séparer de l'ave; les fruits sont converts d'un test coriace prolongé en deux ailes membraneuses inégales. Les feuilles sont persistantes, éparses, coriaces, planes, très entières, sans nervures apparentes, longues de 80 à 95 millimètres, larges de 20 millimètres environ, animicies en pointe aux deux extrémités, presque esselles.

Les deux arbres, mâle et femelle, surtout le dernier, produisent une grande quantité d'une résine transparente, d'abord molte et visqueuse, mais qui acquiert bientôt la dureté de la pierre. De là son nom demanne botut, qui venu dire résine-pierre. Quant au nom demanne put, qui signifie résine blomche, il est dià se que cette substance est d'abord incolore comme du cristal, surtout lorsqu'elle pend des arbres, comme des cônes de glace; mais elle contracte à la longue une couleur

Mémoire sur les résines connues sous les noms de dammar, de copal et d'animé (Revue scientifique, t. XVI, p. 177).

jaune dorée, en même temps qu'elle perd son odeur. Elle devient alors presque semblable au succin ou à la résine animé dure (copal dur). Tel était le dammar puti rapporté en 1829 par M. Lesson. Mais, depuis , cette résine a subi une nouvelle altération : il s'y est formé des fissures qui rendent les morceaux faciles à briser aux endroits où elles se montrent. La résine elle-même est devenue nébulense et a pris une apparence cornée ; elle exhale à chaud une odeur de résine animé ; approchée de la flamme d'une bougie, elle s'enflamme en se boursouflant, sans couler par gouttes , et en répandant une fumée irritante et acide (Rumphins); humectée d'alcool rectifié, sa surface reste sèche comme celle du succin et ne devient pas collante comme celle de l'animé ; traitée en poudre par l'alcool rectifié , elle y laisse un résidu considérable, pulvérulent. Elle est plus soluble dans l'éther, mais elle y laisse tonjours cependant un résidu insoluble, mon et sans ténacité. Elle est très peu soluble dans l'essence de térébenthine. Au total, cette résine présente de grands rapports avec le succin.

DAMMAR AUSTRAL. Je nomme ainsi la racine du dammara australis. arbre des plus élevés parmi ceux de la Nouvelle Zélande, où il porte le nom de kauri ou kouri. Il laisse découler de son trouc une résine nommée vare par les indigènes, et con des qum, on kouri résin par les Anglais. On en trouve facilement des masses de 7 à 8 kilogrammes, tantôt presque blanches et incolores , d'autres fois d'un janne foncé ou d'une couleur mordorée. Cette résine est plus ou moins couverte d'une croûte opaque et d'apparence terreuse, Immédiatement au-dessous, se trouve une couche transparente, d'autant plus épaisse que la masse a été plus longtemps exposée à l'air. L'intérieur est opaque, et quelquefois d'un blanc de lait. Cette résine est fort difficile à briser, en raison d'un reste de mollesse qu'elle conserve encore. Elle a une cassure éclatante et glacée, et la pointe du couteau y glisse facilement, sans l'entamer. Elle se ramollit un pen sous la dent, et offre un goût de térébenthine très marqué; elle est inodore à l'air libre; mais, pour peu qu'on la frotte ou qu'on la pulvérise, elle offre une odenr forte de térébenthine de Bordeaux , mélée d'odeur de carvi.

Le dammar austral, traité par l'alcod à 92 centièmes, se gonile considérablement et forme une masse assez consistante et élastique, qui, épuisée par l'alcod, laises environ 43 pour 100 de résine insoluble; elle est un peu plus soluble dans l'éther, et à peine soluble dans l'essence de térébenthine. Elle se conduit en code avactement comme la résine de Courbaril, à l'aquelle, quelque-fois, elle ressemble aussi tellement par son aspect, qu'on a peine à les distinguer.

DAMMAR AROMATIQUE Je donne également à cette résine le nom de dammar celèbes, parce que je ne donte pas que ce ne soit celle que

Itumphins a décrite sous le même nom (1). Elle arrive maintenant en grande quantité dans le commerce. J'en possède deux masses dont l'une a la forme d'un gâteau aplati du poids de 6700 grammes, et l'antre celle d'une stalactite qui pèse 3200 grammes. La surface d'une de ces masses est seulement ternie à l'air; l'autre et recouverte d'une croîte mince, opaque et d'apparence terreuse; au-dessons se trouve une couche peu fepsisse, transparente, et d'une couleur de miel; le reste de la masse est d'une teinte uniformément nébuleuse ou laiteuse. Cette de la masse cet d'une teinte uniformément nébuleuse ou laiteuse. Cette résine offre en masse une odeur aronatique agréable, que je compare à celle de l'essence d'orange vieillie et en partie résinifiée. Cette odeur devient très forte par une fracture récente, par le frottement ou la pulvérisation.

Le dammar aromatique a une cassure vitreuse, conchoïde et à arêtes tranchantes , comme l'animé dure ; il est presque aussi difficile à entamer avec le contean; il n'est ni âcre, ni amer, et parfume sculement la bouche du goût aromatique qui lui est propre. Pulvérisé et traité par l'alcool à 92°, il paraît d'abord se diviser en deux parties , dont une , insoluble, se dénose au fond, avant l'aspect d'un mucilage; mais presque tout finit par se dissoudre. Il contient en réalité, cependant, une résine insoluble qu'on peut précipiter en étendant la dissolution concentrée avec une plus grande quantité d'alcool; alors, cette résine présente l'apparence glutineuse des résines insolubles de l'animé tendre et du dammar austral; mais elle en diffère, parce qu'elle se dissont complétement dans l'alcool bouillant : elle se précipite de nouveau par le refroidissement. La solubilité presque complète du dammar aromatique dans l'alcool, jointe à une dureté et une ténacité presque égales à celles du copal ou animé dure, doivent lui assurer une des premières places parmi les substances qui servent à la fabrication des vernis, Il est complétement soluble dans l'êther, et presque insoluble dans l'essence de téréhenthine

# Résine lactée.

J'ai décrit anciennement sous ce nom une résine inconnue qui m'avait été remise par feu Pelletier, et dont voici les singulières propriétés.

Elle est en un morcean d'un volume assez considérable, dont la surface seule a pris me couleur jaune paille par l'effet de la vétusté; car l'intérieur est d'un blanc de lait parfait, avec quelques veinestranslucides. Elle a une cassure conchoïde à arêtes tranchantes, un éclat assez vif et cependant un peu gras, une dureté aussi grande que celle du copal, et une ténacité supérieure; car elle est fort difficile à rompre.

 Voir l'Herbarium amboinens: , t. H. p. 179 , et mon mémoire sur les résines dammar, p. 191 et 198. Elle résiste à la dent et y semble un peu clastique; elle a une saveur d'abord acide, puis aanlogue à celle du riz. Elle ne se fond pas sur un for chaud, et s'y divise en une poudre grumeleuse qui exhale une odeur analogue à celle de la résine animé, mais piquante et excitant la toux. Elle se fond à la flamme d'une bougie, brelle avec une flamme blanche, et désgae une même odeur aromatique très irribante. Elle est très difficile à pulkvirser, et exhale alors une odeur qu'on peut comparer à celle du fruit de cassis; mouillée par l'alcool, sa surface reste sèche comme celles du succine et du dammar puti.

Cette résine, traitée plusieurs fois par l'éther, a laissé 0,6ú de parties insolubles qui n'ont plus rien cédé ni à l'alcool ni à l'eau bouillante. Seulement, celle-ci filtrée se troublait un peu par l'oxalate d'ammoniaque.

Ce résidu insoluble est analogue à la résine insoluble du copal. Lorsqu'on le chauffe dans un creuset, il exhale une fumée d'abord aromatique, non désagréable, approchant de celle du bois d'aloès; puis la résine se colore sans se fondre; l'odeur devient forte, fatigante et désagréable, sans avoir le piquant et l'arome particulier des produits pyrogénés du succin. La matière se charhonne, et laisse en dernier résultat un résidu très peu considérable, formé de quelques grains sablonneux et de chaux.

La matière que l'éther avait dissoute pesait 0,39 ; étant desséchée, elle paraissait inodore ; mais , en la traitant par l'alcool, on développait en elle une forte odeur de cassis. L'alcool ne laissait qu'un résidu de 0,044, semblable à la-résine insoluble dans l'êther; par l'évaporation, une nouvelle portion de cette matière se précipitait au fond de la capsule, et, après la dessiccation totale, le résidu offrait trois zones assez distinctes : la partie du fond était blanche et opaque, celle du milieu translucide et cristalline , la partie supérieure était transparente et comme fondue. Il est évident que ces trois zones sont dues à l'isolement imparfait de deux principes : l'un insoluble dans l'alcool par lui-même (c'est la résine dont j'ai parlé d'abord), mais soluble à l'aide du second principe, qui est de nature huileuse et très soluble dans l'alcool. Celui-ci est le plus abondant au bord supérieur de la capsule, et le premier est presque pur au fond. Quand, à l'aide d'une térébenthine, d'une huile volatile ou du camplire, on dissout la résine insoluble dans l'alcool, on ne fait qu'y ajouter le principe qui lui manque pour devenir soluble , et cela nous rapproche de l'opinion énnise par Pelletier au sujet des sous-résines de M. Bonastre; c'est que la plupart des résines que nons connaissons ne doiveut peut-être leur solubilité dans l'alcool qu'à une semblable combinaison.

Outre les deux principes dont je viens de parler . le produit alcoolique

contensi l'acide libre de la résine, que l'éther en avait totalement séparé; çar le résidi nisolable dans l'éther n'en contensit pins du tout. Pour obtenir cet acide, j'ai fait bouillir le produit alcoolique avec de l'ean qui en a acquis la propriété de rougir forteurent le tomruesol. Le liquide sursaturé d'aumonisaque, et évaporé lentement, a formé on produit blanc affectant une forme aiguillée. Ce produit, traité par l'eau, ne s'y est pas entièrement dissons ; la liqueur formait quelques flocons blancs par l'acide chlorhydrique, «t un précipité fauve avec le suffate de fer. Tous ces caractères appartiement à l'acide benzoique; mais voici ce qui peut faire donter que ç'en soit rééllement :

4º La résine a une saveur acide non équivoque qui n'est pas celle de l'acide heuxoque; 2º le résidu blanc que le sol ammonizat laisse en se dissolvant dans l'eau, peut être, non de l'acide beuzoque, mais un peu de résine que l'eau aurait dissoute d'abord; 3º le précipité formé par l'acide chlorydrique dans le sel ammoniacal, est loin de répondre à celui formé en pareil cas par le beuzoate d'ammoniaque. Il serait alors possible que l'acide contenu dans cette singuêtre résine fut le succinique. La petite quantité de matière sur laquelle j'ai opéré ne m'a pas permis de décider la question.

Il est fait mention dans le Journ, de Phorm., t. VIII, p. 360, de la résine de l'Aroucaria indirector, a price conifère du Chili, qui est d'un blanc de lait, et qui ne peut se fondre au feu sans se décomposer. Ces caractères conviennent bien à la résine lactée, qui présente également une grande analogie avec les résines des dumanors. Toutes ensemble paraissent confirmer l'hypothèse que j'ai émise, tome I, p. 130, que le succiu doit son origine à des arbres conifères des pays chauds, qui on vécu autrefois dans les climats que nous habitons aujourd'hui.

### FAMILLE DES PIPÉRITÉES.

Petit groupe de plantes que les bolanistes ont placé d'abord parmi les monocotylédones et auprès des aroïdées, en raison d'une certaine analogie dans la disposition des fleurs; mais la structure de la tige et la présence de deux cotylédons dans l'embryon, doit les faire admettre dans les dicotylédones, oi leur place est naturellement fixée auprès des végétanx à fleurs en chatons, dits végétus amentavés.

Les pipéritées présentent des tiges gréles et sarmeuteuses, nouenses et articulées, pourvnes de feuilles opposées ou verticillées, quedquefois alternes par avortement, simples, entières, à mers ures réticulées. Les fleurs forment des chatons gréles, cylindriques, ordinairement opposés aux feuilles. Ces chatons se composent de fleurs milées et feurelles mélaugées et souvent entremèlées d'écailles. Chaque étamine constitue une fleur mâle et chaque pisti une fleur finelle; cependant, assez souvent, les étamines, au nombre de 2, 5 ou davantage, se groupent untour des pistils d'une manière régulière, et semblent alors former autant de fleurs hermaphrodites. L'ovaire est libre, à une seule loge, contenant un ovule dressé, et porte à son sommet tanôt un stigmate simple, tanôt trois petits stigmates sous forme de mamelons rapprochés. Le fruit est une baie peu succulente et monosperme. La graine contient un endosperme assez d'ur, creusé à son sommet d'une petite cavité dans laquelle on trouve, renfermé dans un sac amniotique, un très neit embrou dicotréloui.

Le principal genre de cette famille, et le seul qui nous intéresse, est le genre piper, qui nous fournit les poivres noir, blanc, long, d queue, etc.

# Poivre noir (fig. 132).

Le poivre croît spontanément dans les Indes orientales ; mais c'est surtout au Malabar, à Java et à Sumatra qu'il est cultivé avec le plus de

succès. Lorsque les habitants de cette dernière île veulent former une plantation de poivre, ils choisissent, dit-on, l'emplacement d'une vieille forêt, où le détritus des végétaux a rendu la terre très propre à la culture. Ils détruisent , par le feu, toutes les plantes qui neuvent encore v exister : ensuite ils disposent le terrain, et le divisent par des lignes parallèles qui laissent entre elles nu espace de 13 à 16 décimètres : ils plantent sur ces lignes, et de distance en distance, des branches d'un arbre suscentible de prendre racine par ce moyen, et de donner un feuillage destiné à servir d'abri à la jeune plantation. Cela fait . ils plantent deux pieds de poivre



auprès de chaque arbrisseau, et les laissent pousser pendant trois

ans; alors ils coupent les tiges à un mêtre du sol, et les recourbent lorizoutalement, afin de concentre la sère. C'est ordinairement à dater de cette époque que le poivrier donne du fruit, et il en donne tous les ans pendant un certain nombre d'années. La récolte dure longtemps, car le fruit mettant quatre ou clung mois à mârir, et n'arrivant que successirement à maturité, on le cueille au fur et à l'aisser tombre spontanément. On le fait sécher étendu sur des toiles, ou sur un sol bien sec; on le monde des impuretés qu'il contient, et on nous l'envoie.

Le poivre noir , tel que nous l'avons , est splérique et de la grosseur de la vesce; il est recouvert d'une écorce brune , rès ridée, due à la partie succul·mte de la baie dessèchée. On peut facilement retirer cette écorce en la faisant ramollir dans l'eau , et alors on trouvy dessous un grain blanchiere, assez dur , sphérique et uni , recouvert encore d'une pellicule mince qui y adhère fortement , et formé d'une matière qui est comme cornée à la circonférence, fairieuse et annylacée au ceutre. La saveur de ce grain , ainsi que celle de son écorce, est âcre, brûlante et aromatique.

Le poivre fournit, à la distillation, une essence fluide, presque incolore, plus légère que l'eau, et d'une odeur analogue à la sienne propre. Cette essence est composée de G<sup>10</sup>Hs, pour 4 volumes, comme l'essence de citrons.

Le poirre noir a été analysé par Pelletier, qui en a retiré, entre autres principes : um ematière cristillisable nommée pipérine, qui est azotée, non alcaline, insipide, inodore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool (formule CPHPA2O); une huile concrété très àcre, um huile volatile mentionnée d'esessus, ume matière gommeuse, un principe extractif, de l'amidon, etc. (Aun. de Chim. et de Phys., t. XYI, p. 333; Pharmacopée visionnée, p. 704).

Le poivre noir est généralement usité comme épice dans les cuisines et sur les tables, quoiqu'on préfère le poivre blanc pour ce dernier usage. Mais le poivre noir doit l'emporter pour l'usage médical, comme étant le plus actif.

#### Polyre blanc.

Le poivre blauc vient des mêmes lieux et est produit par la même plante que le poivre uoir. Pour l'obtenir, ou laisse davantage mûrir le fruit, et on le soumet à une assez longue macération dans l'eau avant de le faire sécher; au moyen de cela, la partie charanue de la baie; qui eût formé la première enveloppe du poivre, s'en détache par la dessiccation et par le frottement entre les mains (1).

Le poirre blanc est sphérique, blanchâtre et uni; d'un côté il est marqué d'une petite pointe, et de l'autre d'une cicatrice ronde qui détruisant souvent la continuité de l'enveloppe, laisse voir à nu la substance cornée de la semence; cette substance, de même que dans le poivre noir, est cornée à l'extérieur, farineuse, et souvent creuse au centre.

## Poivre à quene on Cubébe (fig. 155).

C'est le fruit desséché du piper cubebo L., arbrisseau du même genre et des mêmes

genre et des mêmes classes que le piper nigrum; mais il offre dans sa structure quelques différences avec le poivre noir.

D'abord le poirre à quene est plus gros, et il est muni d'un pédicelle qui y tient par de fortes nervures. La partie corticale ridée, qui était la partie charnue du fruit, paraît avoir été moins épaisse et moins succulente que dans le poirre noir. On trouve, immédiatement dessous, une



coque ligneuse, dure et sphérique, renfermant une semence isolée de

 Telle est Popinion généralement admise sur l'origine du poivre blanc; cependant il semblerait résulter d'un passage de Garcias ab horto, appuyé des figures données par Clusiuc (Exot., p. 182), que la plante au poivre blane n'est pas identique avec le poivre noir.

Voici ce que dit Garcias : « Il y a une si petite différence entre la plante » qui produit le poivre noir et celle qui donne le poivre blane, qu'elles sont s'distinguées par les seuls indigénes. Quant à nous, nous ne les reconnaissons » que quand elles portent des fruits, et encore lorsque ceux-ci sont mûrs.

» La plante qui donne le poivre blane est plus rare et ne croit guère que » dans certains lieux du Malabar et de Malacea. »

Clusius donne à l'appui de ce texte une figure comparée des deux poivres

la cavité qui la contient, et encore recouverte d'un épisperme brun. L'intérieur de la semence est plein, blanchâtre et huileux. La saveur de cette amande est forțe, pipéracée, amère et aromatique. La coque a peu de propriétés.

Le poivre cubèbe fournit, par la distillation avec de l'eau, une assez grande quantité d'une huile volatile verdatre, un peu épaisse, pesant 0,930, et qui présente la même composition relative que les essences de poivre, de citrons, de térébenthine, etc. (C\*H\*): mais la condensation des défements paraît être différente, et son équivalent égale C\*H\*12. Cette essence laisse cristalliser, dans quedques circonstances, on stéaroptène qui paraît inodore quand il est privé d'huile volatile. Le cubèbe contient en outre une résime dere que l'on pent obtenir par le moyen de l'alcool, mélangée d'essence et d'une matière cristallisable qui est sans dout de la niorèrine.

On emploie le cubèbe en poudre contre les mêmes affections que le baume de copaluo. On fait un assez grand usage également de son extrait alcoolique et de l'Inuile volatile, que quelques personnes, très pen scrupuleuses, préparent avec les cubèbes entiers, afin de se réserver la possibilité de les reverser dans le commerce, épuisés de leurs principes actifs. Les cubèbes, ainsi traités, se reconnaissent à leur couleur noire et à hem défaut d'odenr et de saveur.

### Poivre long.

Le poivre long est le fruit non parfaitement mûr et desséché du piper longum L. Ce fruit, bien différent des autres poivres, est analogue à celui du mûrier; c'est-à-dire, qu'îl est composé d'un grand nombre d'oraires qui ont apparteun à des fleurs distinctes, mais très serrées, rangées le long d'un ave commun, oraires qui, en se développant, se sont soudés de manière à ne ligurer qu'un seul fruit. Tel que nous l'avons, il a la grosseur d'un chaton de bouleau; il est sec, dur, pesant, tuberculeux et d'une couleur grise obscure. Chaque tuberculeur enserme dans une petite loge une semence rouge on noirâtre, blanche

noir et blanc parvenus à leur maturité; de laquelle il résulte que le chaton du poirre blanc est beaucoup plus allongé que celui du noir; que les grains sont plus gros, beaucoup plus espacés et rangés comme un à un le long du pédoncule commun; tandis que, dans le poirre noir. Pépi est totalement conyert de grains très serrés.

Ces deux sortes de fruits existent dans la collection de l'École de pharmacie. Je conclus de ceei que, si le poivre blane provient aujourd'hui, en très grande partie, du poivre noir écorcé, eependant il existe une plante qui en a plus spécialement porté le nom et qui le produisait autrefois. PIPÉRITÉES. 267

à l'intérieur, d'une saveur encore plus âcre et plus brûlante que celle du poivre ordinaire. Le fruit entier paraît être moins aromatique.

Le poivre long entre dans la composition de la thériaque et du diascordium. Il est formé des mêmes principes que le poivre noir , d'après l'analyse qu'en a faite M. Dulong d'Astafort. (Journ. de Pharm., t. XI, page 52.)

Indépendanment des espèces de poirre qui viennent d'être décrites, heaucoup d'autres sont usitées dans les pays qui les produisent. Je citerai seulement: 1º le l'OLYBE BETEL, piper betel L., dont les feuilles sont employées, dans tonte l'Asie orientale, pour envelopper le mélange de noix d'Arec et de chaux qui sert de masticatoire aux habitants de ces courtées; 2º l'Ava, piper methysticum de Forster, trouvé par ce naturaliste, compagnon de Cook, dans les îles de la Société, où sa racine sert la préparation d'une boisson envirante; 3º le pariparobo, piper umbellatum L., dont la racine, très usitée au Brésil, a été examinée chimiquement par flenri père. (Journal de Pharm., t. X, page 165.)

Un assez grand nombre de fruits étrangers à la famille des pipéritées, mais doués d'une qualité âcre et aromatique, et employés comme condiments, ont reçu le nom de poivre; tels sont, entre autres:

Le poivre d'Inde, ou poivre de Guinée, baie rouge du capsieum mnuum (solanées);

Le poivre de Cayenne, ou piment enragé : eapiseum fruteseens ;

Le poiere de la Jamaique, on piment de la Jamaique: Eugenia pimenta (myrtacées);

Le poivre de Theeet, ou piment couronné: Eugenia pimentoides; Les poivres du Brésil, on pimenta de Sertaó, de Mato, etc., fruits des xylopia fruteseens, grandiflora, etc. (anonacées);

Le voivre d'Ethiopie, anong cethiquica (anonacées):

Le poivre du Japon, zanthoxylon piperitum (zanthoxylèes).

Ces fruits seront décrits à leurs familles respectives.

# GROUPE DES AMENTACÉES.

Ainsi que je l'ai dit précédemment, A.-L. de Jussieu avait formé dans sa méthode, dite naturelle, une dernière classe, la dictinie, qui renfermait la plupart des végétaux à fleurs unisexuelles. Cette classe comprenait cine grandes familles : les euphorbinéées, les eueurbitacies, les articies, les amentorées et les conferées et les conferêes e

La famille des amentacées , qui doit nous occuper maintenant , et que l'on peut toujours considérer comme un groupe naturel assez rap-

proché des conifères , tire son nom de la disposition de ses fleurs en épis cylindriques et serrés nommés chotons (en latin, amentum, ou iulus). Elle contient en général des végétaux ligneux, à feuilles simples, alternes et stipulées. Les fleurs mâles, disposées en longs chatons, sont formées d'étamines en nombre lixe ou indéterminé, portées tautôt sur un calice d'une seule pièce diversement découpé, tantôt sur nue simple écaille. Les fleurs femelles, disposées de même, ou rassemblées par petits paquets sur les rameaux, ou solitaires, sont pourvues d'un calice semblable ou d'une écaille entourant un ovaire simple, surmonté d'un ou de deux styles terminés par plusieurs stigmates. Le fruit est une capsule coriace ou osseuse, tantôt libre, tantôt soudée avec le calice, et contenant une seule semence, quelquefois deux ou trois, dont l'embryon est dénué de périsperme. Aujourd'hui, le groupe des amentacées est divisé en un certain nombre de familles , au milieu desquelles M. Endlicher intercale même celles qui forment les anciennes urticées de Jussieu, que la disposition de leurs fleurs rapproche en effet beaucoup des premières. Tout en convenant de l'opportunité de cette rèunion, ie pense qu'on peut suivre pour ces familles, auxquelles je joins les juglandées et les monimiacées, un ordre qui permette de ne pas confondre les deux anciens groupes de Jussieu. Voici ces familles, dont je n'examinerai que celles qui fournissent quelque chose à la matière médicale.

| Casuarinées. | Balsamifluées. | Morées.      |
|--------------|----------------|--------------|
| Myricées.    | Salicinées,    | Artocarpées, |
| Bétulacées.  | Lacistemées.   | Urticacées.  |
| Cupulifères. | Monimiacées.   | Cannabinées. |
| Juglandées.  | Ulmacées,      | Antidesmées  |
| Platanées    | Celtidées      |              |

# FAMILLE DES MYRIGÈES.

Les myricées, presque réduites au seul geure myricu, comprenment des arbrisseaux à rameaux épars, à feuilles alternes, dentées et incisées, parsemées de glandes résineuses, ainsi que les autres parties. Les fleurs sont très petites, diofiques ou monoliques, disposées en épis alongés, tantòl seulement staminifères on pistilifères, tantol spisilifères par le bas et staminifères par le baut. Les fleurs mâles se composent d'un ombre variable d'étamines portées sur un pédicule ramifié, inséré à la base d'une bractée, et muni de deux bractéoles. Les fleurs femelles sont également accompagnées d'une bractée, et formées d'un ovaire sessile soudé à la base avec 2 e écailles Irpognes, et termine par deux MYRICÉES. 269

stigmates écartés. Le fruit est un drope ser, très petit, à noyau osseux, contenant une graine dressée et un embryon renversé privé d'albumen, à cotylédons charnns et à radicule supère.

Le genre muriea se compose d'une quinzaine d'arbrisseaux aromationes, dont un, le myrica gale, croît naturellement dans les lieux marécageux en France, en Hollande et dans diverses contrées du nord de l'Europe et de l'Amérique. On lui donne vulgairement les noms de oiment roual et de murte bâtard. Ses feuilles odorantes ont été usitées en infusion théiforme, et ont même, pendant quelque temps, été considérées comme étant le véritable thé chinois ; elles ne sont plus usitées. Les fruits sont reconverts d'une exsudation circuse pen abondante et inusitée; mais on trouve en Amérique deux espèces de myrica (M. cerifera et pensylvanica), dont la première, surtout, fonrnit une cire abondante qui nous est fournie par le commerce. Les fruits de cet arbuste sont disposés sur les rameaux en paquets très serrés. Ils sont sphériques, moins gros que le poivre noir, et formés d'une coque nionosperme lignense, très épaisse, enveloppée d'un bron desséché très mince et jaunâtre. La surface de ce brou est elle-même entièrement reconverte de petits corps poirâtres, arrondis, tout converts de poils extérieurement, très faciles à détacher du péricarpe, sur lequel restent des points d'insertion visibles. Ces corps noirâtres ont une odenr et un goût de poivre très marqués. Ce sont eux qui produisent la cire qui en exsude de toutes parts et les reconvre d'une couche nniforme, d'un blanc de neige et très brillante, de sorte qu'en définitive les fruits du cirier d'Amérique se présentent sous la forme de petits grains sphériques, à surface toute blanche et tuberculeuse.

En 1840, il est arrivé par la voie du commerce une forte quantité de cire des États-Unis, et je pense qu'elle n'a pas cessé de venir depuis, Cette cire est de deux sortes, janualize ou vezte, et la première est bearcoup plus aromatique que la seconde. Suivant Duhamel, on obtient la cire jaunâtre en versant de l'ean bouillante sur les baise et la faisant écouler dans des baquets, après quelques minutes de contact. On conçoit, en effet, qu'on n'obtienne ainsi que la cire extérieure presque pure; mais comme il en reste après les fruits, on fait bouillir le marc dans l'ean, et c'est alors qu'on obtient la cire verte et pen aromatique.

La cire de myrico sert anjourd'hui à falsifier la cire d'abeilles, ce qui n'est pas sans inconvénient pour les usages auxquels celle-ci est destinée; ainsi elle fond à 45 deprés centigrades, an lien de 65, et elle ne prend pas le même lustre par le frottement. Ces deux défauts disparaissent en partie, lorsqu'ou la soumet à une lougne ébullition dans l'ean, on qu'on l'expose à l'air en concles minces pour la blanchir; mais elle est toujours fusible à h9 degrés. Elle paraît, du reste, composée de cérine et de myricine, comme la cire d'abeilles. On pent reconnaître le mélange de rice de nayirci à la cire d'abeilles. À l'odeur, ci à ce que la première étant plus fusible, le mélange se ramellit davantage dans les doigts et s'y attache, tandis que la bonne cire d'abeilles se laisse pétrir dans les doigts sans s'y attacher.

## FAMILLE DES CUPULIFÈRES.

Arbres ou arbrisseaux très rameux, à feuilles alternes, simples, dentées ou lobées; stipules cadaques; fleurs monoïques ou dioïques. Fleurs mâles en chatous cylindriques, nues on munies d'une bractée squamiforme; périgone tantôt squamiforme, indivis ou bifide, tantôt caliciforme à 4 on 6 divisions; étamines uniloculaires, pluriserićes sur le pégigone monophylle (charme, noisetier), ou biloculaires et miseriées à l'intérieur du périanthe caliciforme et en nombre égal, donble on triple de ses divisions (chêue, hètre, châtaignier). Fleurs femelles fasciculées, disposées en épis ou sessiles et en petit nombre, au fond d'un involucre. Involucre foliacé ou cyathiforme, souvent squameux à l'extérieur, persistant; tantôt s'accroissant et enveloppant le fruit; d'autres fois l'entourant d'une cupule à sa base. Périanthe soudé avec l'oyaire, à limbe supère, court denticulé, disparaissant ordinairement à maturité. Ovaire infère à plusieurs loges, contenant 2 ovules pendants à l'angle interne de chaque loge, surmonté par autant de stigmates qu'il y a de loges. Fruit (balane) protégé par l'involucre, persistant et souvent accru, devenu uniloculaire par la destruction des cloisons, et ordinairement monosperme par avortement. Graine pendante , souvent accompagnée des ovules avortés ; périsperme nul ; embryon homotrope, dicotylédoné, à radicule supère.

Les cupulifères appartiennent principalement aux parties tempérées de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, et fournissent à nos forêts cinq genres d'arbres, à savoir : le charme, le noisetier, le hêtre, le châtaignier et différents chêues; lesquels, réunis à l'anne (alons glutinoss) et au bouleau (betula alba) de la petite famille des bétulacées, composant presque entièrement nos forêts.

CHARME, carpinus betulus, L. Arbre haut de 13 à 16 mètres, dont le trone acquiert rarement plus de 30 centimètres de diamètre. Les branches forment une tête tondine et irrégulière; les feuilles sout pétin-lées, ovales-pointues, dentées sur tout leur contour, glabres, munies de fortes nervures. Les fruits sont des balanes de la grusseur d'un pois, formés d'une coque ligneuse (caliec) à ôtées hongituluilaise et d'une se-

mence à testa membraneux; ces balanes sont portés chacun à la base d'une grande bractée foliacée, à 3 lobes; les bractées forment par leur réunion des épis foliacés et pendants.

Le bois de charme est blanc, très fin, très serré, et acquiert une grande dureté par la desiscation. Ou l'emploie pour les ouvrages de charronnage et pour des roues de poulies, des dents de roues de moulins, des vis de pressoir, des manches d'outil, etc. C'est également un de nos meilleurs bois de chadfage.

NOISETIER OU COUDRIER, corylus acellana, L. Arbrisseau de 5 à 7 metres de hauteur, dont les fleurs paraissent pendant l'hirer et bies avant les feuilles; les miles se font remarquer par leurs longs chatons jaunaîtres; les fleurs femelles, réunies en petit nombre, forment, à d'autres endroits des rameaux, de petits chatons ovoides, inférieurement couverts d'écailles imbriquées, et chacune d'elles est particulièrement entourée d'un involucre à 2 un 3 folioles très petites, lacérées, persistantes, premant un grand accroissement pendant la mutaration du fruit et l'entourant. Le fruit (balane), réduit ordinairement à une seule semence, est renfermé dans le calice accru et devenu ligneux. La semence est d'un goût fort agréable, et fournit, par l'expression, 60 pour 100 d'une huile grasse (huile de noisettes) très agréable à manger, non siccative, d'une pesanteur spécifique de 0,9245.

HETRE, FATARD ON FAU, [nagua sultontica L. Cet arbire est un des plus beaux de nos forêts. Il peut s'elever à 20 ou 27 mètres sur un tronc de 2°,60 à 3°,25 de circonférence. Son écorce est unijours très unie et blanchâtre; ses feuilles sont ovales, luisantes, d'un vert clair, à peine dentées sur le bord. Les fleurs malées forment des Antaons arrundis, longuement pédonculés et pendants; les fleurs femélles sont réunies deux ensemble dans un involucre à la blose et hérisès (chacune d'elles se compose d'un ovaire infére couronné par les dents du calice et terminé par 3 stigmates. Les fruits sont des balanes cartilagineux, triangulaires, monospermes, renfermés au noubre de deux, comme les fleurs dont ils proviennent, dans l'involucre accru, hérissé de pointes, s'ouvrant supérieurement en la blose.

Le fruit du hêtre porte le nom de fuine. On le recueille dans les forêts pour en retirer l'huile par expression. Cette huile est d'un jaune clair, inodore, fade, très consistante, d'une pesanteur spécifique de 0,9225. Elle est très usitée dans l'est de la France comme aliment et pour l'éclairage. Le bois de hêtre est blanc, tenace, flexible, et très usité pour faire des membles, des bois de lit, des brancards, des instruments de labourage, des ranses, des pelles, des baquets, des sabots, etc. Employé comme bois de chauffage, il brûle plus vite que le chêne, mais il produit une chalteur plus vive; ses copeaus seyrent à clarifier le vin; on les emploie en Allemagne pour favoriser l'acétification de l'alcool.

CRIATRICNIER. Grand arbre de nos forêts qui acquiert quelquefois me grosseur prodigieuse et dont on ne pent fixer la durée. On en connaît un en France, près de Saucerre (Chier), qui a plus de 10 mètres de circonférence, à hanteur d'homme, et anquel on suppose 1000 ans d'âge. L'Étta en nourrit un grand nombre dont quelques uso ut de 12 à 13 mètres de circonférence; un autre en a 25 mètres; mais le plus extraordinaire, que j'ai déjà cité (t. 1", p. 5), comme exemple de la grande longérité des végétaux, est celui décrit par Jean Houel, en 1776, qui avait alors 175 pieds de circonférence (56",75"), et auquel on ne peut pas attribuer moints de 6000 ans d'existence.

Le châtaignier porte des feuilles alternes, oblongues-lancéolées , pítiolées, longues de 13 à 19 centimètres, fermes, luisantes, bordées de grandes dents aignës. Les fleurs mâles sont disposées en chatons filiformes interrompus, et sont composées d'un périanthe à 5 on 6 divisions portant de 8 à 45 étamines : les fleurs femelles naissent à l'aisselle des feuilles ou à la base des chatons mâles. Elles sont renfermées, au nombre de 1 à 3, dans un involucre quadrilobé soudé extérieurement avec de nombreuses bractées linéaires. Elles sont formées d'un périanthe soudé avec l'ovaire, rétréci supérieurement et s'évasant en un limbe à 5-8 divisions portant des étamines avortées, mais quelquefois fertiles; alors les fleurs sont hermaphrodites. L'ovaire est terminé par 3 à 8 stigmates filiformes , et présente à l'intérieur autant de loges dans chacune desquelles on trouve 1 ou 2 ovules suspendus à l'angle supérienr. Aux fleurs femelles succède un balanide formé de l'involucre accru, quadrivalve, tout hérissé extérieurement d'épines piquantes, fasciculées et divergentes. A l'intérieur se tronvent 1, 2 ou 3 balanes nommés chôtaiques ou marrons, suivant la variété, composés d'un épicarpe cartilagineux encore surmonté du limbe du calice et des styles, et contenant à l'intérienr une seule semence au sommet de laquelle se trouve un petit paquet formé des ovules avortés. La semence est entièrement formée de l'embryon dont les 2 cotylédons sont très développés, charnus, amylacés et sucrés. La culture les améliore beaucoup, On conserve le nom de chôtaignes aux fruits qui, avant été réunis dans le même involucre, sont aplatis d'un côté et convexes de l'autre. On les mange ordinairement cuits dans l'eau, ou on les fait sécher pour les faire servir, pendant toute l'année, à la nourriture des habitants ; c'est ce qui a lieu principalement dans les Cévennes en France, dans les Asturies en Espagne, dans les Apennins en Italie, en Sicile et en

Il y a nne variété de châtaignier cultivé dont les fruits sont ordinaire-

ment isolés dans l'involucre et qui sont alors plus gros et arrondis. Ou les nomme marrous et on les mange surtout rôtis ou confits au sucre. Les plus estimés viennent du département de l'Isère et des environs de Luc dans le département du Gard.

CHÊNES. Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, simples, entières ou, le plus souvent, jucisées ou lobées. Les fleurs mâles sont pourvues d'un périanthe à 6-8 divisions et portent de 6 à 10 étamines ; elles forment des chatous filiformes, grêles et interrompus, pendants, qui sortent de l'aisselle des feuilles inférieures. Les fleurs femelles , solitaires ou portées en petit nombre sur un pédoncule commun, sont placées dans les aisselles des feuilles supérieures. Chacune d'elles est entourée d'un involucre hémisphérique, soudé extérieurement avec des bractées écailleuses, très petites et imbriquées; le périanthe est soudé avec l'ovaire et terminé par 5 petites dents supères : l'ovaire est à 3 loges coutenant 2 ovules suspendus à l'augle interne et supérieur : il est terminé par 1 style très court, divisé en 3 stigmates étalés. Le fruit, nommé gland ou balane, est entouré par le bas de l'involucre persistant et accru, et se compose d'un péricarpe coriace terminé par les petites dents du calice, et contenant une seule graine privée de périsperme, à cotylédones charnns

Les chênes appartiennent exclusivement aux zones tempérées; on un connaît environ quatre-vingis espèces, a dout une moitié appartient à l'ancien continent et l'autre au nouveau. Deux de ces espèces forment la base de nos forêts. Liané les avait réunics en une seule, sous le nom de quercus robour; mais on les a séparées de nouveau. A la première appartient le véritable chêae rouvre, quercus robour V. (quercus sessitifiora Lank), qui s'élène 2 00 mêtres et au-dela, sur un tronc de 2 à 6 mètres de circonférence. Ses feuilles sont caduques , pétiolées, vales-oblongues , sinuées on bordées de lobes arroudis; les fleurs femelles et les fruits sont sessiées. Son bois est l'un des plus solidées et des plus durables parmi ceux de l'Europe; c'est également un des meilleurs pour le chauflâge.

La sconde espèce est le chéne blanc, ou gravelin, quercus pelunculata W. (q. racemasa Lamk.), dont le trouc est plus droit, plus étevé, et le bois moins noueux et plus facile à travailler; ses feuilles sont presque sessiles, luisantes en dessus, un peu glauques en dessous; ses fleurs femelles sont sessiles, au nombre de à à 10, le long d'un pédoncule commun.

L'écorce de chêne varie selon l'âge de l'arbre : lorsqu'il est vieux, elle est épaisse, raboteuse, noire et crevassée au dehors, rougedire en dedans; lorsqu'il est jeune, elle est moins rude ou presque lisse, converte d'un épiderme gris-bleuâtre diversement dessiné; d'un rouge pâle, ou presque blanche à l'intérieur. Alors aussi, elle est bien plus riche en principe astringent, et jouit d'une odeur fade particulière, qui est celle que l'on sent dans les tanneries. Cette écorce, séchée et réduite en poudre, preud le nom de ton, et sert à tanner les peaux. On l'emploie aussi en mêdecine comme un puissant satringent.

Les glands renferment une grande proportion de fécule, et sont recherchés comme nourriture par plusieurs animaux, et surtout par les cochons. Leur àpreté les rend impropres à la nourriture de l'homme. Ce n'est pas qu'au moyen de quelques traitements chimiques ou ue puisse leur enlever leur principe astringent, et en obteuir une fécule aussi douce que beaucoup d'autres; mais le prix alors en devient trop élevé, et jamais ecs tentaitves u'ont en de résoluta suivi.

Quant à l'opinion si généralement répandue que les glands out servi de nourriture aux hommes dans les temps qui ont précédé leur civilisation, il faut remarquer d'abord que les anciens domaient le nom de balance ou de glands à la plupart des fruis des arbres des forèts, comme le liètre et le noyer; ensuite que plusieurs chênes des pays méridionaux ont des glands doux et sucrès qui servent encore aujourd'hui à la mourriture des habitants : tels sont le chêne-lègic (quercus suber), le chêne-yeuse (quercus illex), et surtont le chêne - ballote (quercus budlato).

Les glands ordinaires sont quelquefois prescrits, torréfiés, pour remplacer le café, aux personnes forcées de suspendre l'usage qu'elles en font habituellement. C'est, sans contredit, une des substances qui sinule le mieux le café, et il est étonnant que l'emploi n'eu soit pas plus répando.



Chêne Vérani, quercus ægilops I. Cet arbre a le port et la hauteur du chêne rouvre. Ses feuilles sont lougues de 80 millimètres, larges

de 55, pétiolées, bordées de grosses dents, dont chacune se termine par une pointe ajord. Ces mêmes feuilles sont vertes en dessus, blanchitres et ottomneuses en dessous. Les fruits sont très gros, courts, déprimés au sommet, profondément enfoncés dans une énorme cupule dont les écailles sont libres à leur partie supérieure, et étalées ou hérissées (fig. 13a). Ce chêne croît en Sicile, dans les lies Grecques et dans la Natolie. On fait un commerce assez considérable de ses fruits, ou plutôt de ses cupules qui en forment la partie principale, pour la teinture en noir et le tanuage des peaux. On leur donne le nom de véta-viède, ou d'avelanéele, et souvent aussi celui de gatton du Levent, gulton de Tarquie.

CHERE-LIGDE, quereus suber L. Les feuilles de cet arbre sont ovalesbolongues; nidvises, deutées en seie, cotonneuses en dessous et persistantes. Il croît en Espagne, en Italie et dans nos départements méridionaux. Il se distingue des autres espèces par le développement extraordinaire qui s'opère dans lés couches sous-épôlermoidales de son écorce, qui devient très épaises et fongueuse, et constitue le liége. Il commence a en fournir à l'âgue de quinze ou seize ans, et il peut en donner de nouvelle tous les six à luit ans, jusqu'à cent cinquante ans, sans périr. Lorsque, par des incisions transversales et longitudinales, on a obtenu le liége en grandes plaques cintrées, on le chauffe et on le charge de poids pour le redresser; alors on le fait sécher très lentement, afin du conserver as flexibilité. On doit choisir le flège épais, flexible, élastique, d'une porosité fine, d'une couleur rougeâtre, non ligneux dans son intérieur.

En Espagne, on brûle les rognures de liége dans des vases clos, et on en retire un charbon très noir et très léger qui est usité en peinture.

Le liège a été regardé, peadant quelques années, comme un principe immédiat auquel on donnait le nom de suber; mais il est évident qu'une partie d'écorce n'est pas un principe immédiat. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la majeure partie du liège est un cours particulier, analogue au ligueux, mais en différant en ce que, traité par l'acide intrique, il donne naissance à un acide particulier qui a été nommé acide subérrique.

On doit à M. Chevreul une analyse du liége. Cette substance a d'abord perdu 0,04 d'eau par la dessication. Tritée ensuite par l'eau dans le digesteur distillatoire, elle a fourni à la distillation une petite quantité d'huile volatile et de l'acide actitique. La liqueur restant dans le digesteur a donné un principe activant jame, un principe activingent, une matière animalisée, de l'acide golltique, un autre acide, du gallate de fèr, de la chaux, en tout 0,1425; la partie insoluble dans l'eau, traitée par l'aciool, lui a cédé les mêmes principes que ci-dessus, plu

une matière analogue à la cire, mais cristallisable, qui a été nommée cérine; une résine molle que M. Chevreul croit être une combinaison du cérine avec une autre substance qui l'empêche de cristalliser; deux autres matières paraissant encore contenir de la cérine unie à des principes non déterminés : en tout 0,1575. Le liège, épuisé par l'eau et l'alcool, différait peu du liége naturel : il pesait 0,70 (Ann. de Chim., L XCVI, p. 115). C'est à cette parie, supposée entièrement privée de ses principes sobulbes, que l'op retu appliquer le nom de subérine.

CHENE JALNE ON QUERCITION, quiverias tinctoria L; grande espèce de chène qui croît dans les forêts de la Pensylvanie. On se sert de son écorce pour tanner les peaux; mais on en exporte aussi une grande quantité en Europe, à cause de sa richesse en un principe colorant jauxe que l'on peut substituer à celui de la gaude. Cet arbre paraît se naturaliser au bois de Boulogne, près de Paris, oû, en 1818, on en a fait un semis considérable. Ses feuilles sont ovales-oblongues, sinuées, pubes-centes en dessous, partagées en lobes anguleux et mucronés.

CHÈNE AD KERNÉS, quercus coccifera L.; arbrisseau à feuilles orales, coriaces, persistantes, glabres des deux Côtés, bordées de petites dents épineuses. Les chatons mâles sont réunis plusieurs ensemble en petites panicules; les fleurs femelles sont sessiles et en petit nombre le long d'un pédoncule connum. Les glands, qui ne môtrisent que la seconde amée, sont à moitié enfoncés dans une cupule hérissée d'écailles cuspidées, étalées et un pen recombées. Cet arbrisseau croît dans les lieux aides et pierreux du midi de la France, en Espagne, en Italie et dans le nord de l'Afrique. C'est sur lui que vit le kermés, petit insecte hémipière du genre des cochemilles, et nommé coccus úlcis; l'arbre ayant été regardé anciennement comme une espèce d'yeuse et ayant porté le nom d'ilez coccigera.

CHÈRE A LA GALLE ON CHÈRE DES TEINTURIERS, quereus infectoria Olivier (fig. 135). C'est à Olivier que nous devons la connaissance de cette espèce qui est répandue dans toute l'Asie-Mineure, jusqu'aux frontières de la Perse, et qui nous fournit l'excroissance nommée noix de galle, on galle du Levant. C'est un arbrissant tortneux, haut de 1<sup>44</sup>, 30 à 1<sup>44</sup>,60, à feuilles oblongues, mucronées-dentées, luisantes en dessus pubescentes en dessous, portées sur des pétioles longs de 13 à 18 milmètres. Les glands sont allongée et esselles.

Cet arbre sert d'habitation à un insecte hyménoptère et pupivore nommé cynizs guille tintectorie, dont la femelle perce les bourgeons à peine formés des jeunes rameaux, à l'aide d'une tarière dont son abdomen est pourvu. Elle dépose un œuf dans la blessure, et bientôt le bourgeon, dénaturé par la présence de cet œuf, se développe d'une manière particulière, et forme un corps à peu près sphérique qui ne retient plus de sa forme primitive que des aspérités dues aux extrémités des écailles soudées. L'œuf, ainsi renfermé, éclot, et l'insecte passe

Fig. 135.



par les états de larve , de nymphe et d'insecte parfait ; alors il perce sa prison et s'envole.

1. La noix de galle nous est apportée surtout de la Syrie et de l'Asie-Mineure. La meilleure porte dans le commerce le nom de galle noire, on de galle verte d'Alep, à cause de sa couleur et parce qu'elle vient des environs d'Alep en Syrie. Elle est grosse comme anne noisette on une avoilie, d'ûne couleur verte noirâtre ou verte jaunâtre, glaque; elle est compacte, très pesante et très astringente; elle doit en partie ces propriétés an soin qu'on a eu de la récolter avant la sortie de l'insecte; car les galles que l'on oublie sur l'arbre, et qu'on ne cuelle qu'après, sont blanchâtres, légères, peu astringentes, et se reconnaissent d'ailleurs au trou roud dont elles ont télé perclès par l'insecte. Elles forment, sous le nom de galle blamche, une sorte du commerce bien moins estimée que la première.

La galle de Snuyne, ou de l'Asie-Vlineure, diffère peu de celle d'Alep; cependant elle est généralement un peu plus grosse, moins foncée en couleur, moins pesante et plus mélangée de galles blanches. Elle est moins estimée pour ceux qui la connaissent; mais, la plupart du temps, elle est vendue comme galle d'Alep aux débitants et au public.

On sait qu'on donne, en général, le nom de gallée à des excroissances ou tumeurs qui se développent sur toutes les parties des végétaux, par suite de la piqure d'insectes de différentes familles, mais qui sont principalement des eguips de la famille des hyménoptères, et des puecenos (aphis) de celle des hémiptères. Il y a pen de végétaux qui ne présentent de ces dégénérescences de tissen, dont les plus communes ont été observées sur l'orme, les peupliers, le bouleau, les pins et les sapins, l'églantier, le chardon hémorrhôdal, la sange, le chamachirs, le lierre terrestre, etc. Ce qu'il y a de bien particulier, c'est que, sui-vant la remarque de Réanuur (t. III, 12º memoire, p. 419), l'espèce de l'insecte influe beaucoup sur la forme et la consistance de la galle, quoiqu'on ne voie pas de quelle manière ce la puisse avoir lieu. Ainsi, de plusieurs galles formées sur une même feuille par différents insectes, les unes seront constamment ligneuses, les autres spongieuses, et toutes auront des formes différentes et spéciales. J'ai fait à cet égard une observation encore plus singulière: ayant analysé la galle d'Alep, et y vant trové de l'amidon. dont la présence avait échapose iusque-là aux

Fig. 136.

chimistes, j'ai désire connaître le siége de ce principe dans la noix de galle. On sait que cette production présente au centre une petite cavité où a été déposé l'œuf du cynips (fig. 136, lettre a). L'enveloppe immédiate de cette cavité constitue une pe-

tite masse sphérique, un peu spougieuse, d'une couleur fauve ou brunătre dans sa masse, mais blanche à sa surface; et tout autour de cette petite sphére ou trouve une substance plus étendue, compacte, à structure radiée, laquelle paraît formée, à la loupe, de particules brillantes et transparentes. Enfin, tout à fait à l'extérieur, se trouve ne enveloppe verte contenant de la chlorophylle et de l'huille volatile.

J'ai fait tremper plusieurs fois de la noix de galle, cassée par morceaux, dans l'eau, pour la priver de ses principes solubles, et je l'ai recouverte d'un soluté d'iode: la seule partie qui ait paru se colorer en bleu foncé est la petite sphère intérieure spongieuse; le tissu rayonné n'a éprouvé ancume coloration. Ayant donc mis à part la petite sphère spongieuse, je l'ai écrasée dans un verre avec un peu d'eau, et ayant examiné la liqueur trouble au microscope, après y avoir ajonté de l'eau saturée d'iode, J'y ai observé une très grande quantité de granules d'amidon, sphériques, ovales ou triangulaires, d'un bleu très foncé. Les granules l'emportaient de beaucoup en quantité sur les débris du tissu qui les contenaient, de sorte qu'on peut dire que la petite sphère qui entoure immédiatement la larve de l'insecte est principalement composée d'amidon.

Ayant, au contraire, écrasé dans l'eau la matière rayounée qui entoure la première, je n'ai pu y observer que des flocons informes de tissu déchiré et des particules isolées, très petites, mais solides, épaisses, anguleuses, transparentes et incolores, malgré l'addition de l'iode; d'où il suit que la seule partie de la noix de galle qui contienne de l'amidon est la petite sphère centrale où se trouve nichée la larve du cynips.

Cette disposition vraiment remarquable semble indiquer un rapport encore inconnu et peu compréhensible entre l'action vitale du chêne à la galle et celle de l'œuf animal qui s'y trouve déposé.

On conçoit, en effet, jusqu'à un certain point, que l'instinct de l'abeille la détermine à remplir ses rayous du miel qui doit nourrir la génération destinée à perpéture son espèce, et que les femelles des autres insectes déposent généralement leurs ceufs à portée des matières qui doivent servir à la nourriture des larves qui en sortiront; mais en vertu de quelle loi l'amidon, qui n'existait pas en quantité appréciable dans le bourgeon du chêne, s'y forme-t-il après l'introduction d'ereuf, et vient-il s'amasser uniquement autour de la larve du cynips, comme dans le double but de la protéger coutre l'action du tannin et de lui servir de nourriture? Il y a là une cause occulte qui vaudrait la peine d'être recherchée.

J'ai fait récemment une autre observation du même genre que la précédente. Beaucoup de galles , même parmi celles qui croissent sur le chine, sont d'une texture lâche et poreuse, on présentent des conduits qui permettent à l'air de pénétrer jusqu'à l'insecte; mais la galle d'Alep est tellement dure, compacte et privée de toute ouverture extérieure avant la sortie de l'insecte, que je me suis longtemps étonné qu'un être pût y respirer. Or, j'ai découvert deruièrement, daus un grand nombre de galles d'Alep, et principalement autour de la petite masse sphérique amylacée, des cellules (fig. 136, lettre b) qui paraissent formées par l'écartement on le dédoublement d'écailles conchoîdes charunes, et qui doivent servir à la respiration de l'insecte. Le bourgeon de chêne, après avoir reçu l'eucl, paraît donc s'organiser de manière à fournir à l'insecte la nourriture et l'air qui lui sont indéspensables.

Les chênes produisent un grand nombre d'espèces de galles dont plusieurs se trouvent dans le commerce.

Fig. 137.









 Petite galle couronnée d'Alep (fig. 437). Cette espèce se trouve mêlée à la galle d'Alep et doit provenir de la piqure des bourgeons terminaux à peine développés, par un cynips. Elle est grosse comme un pois, courtement pédiculée par le bas, couronnée supérieurement par un cercle de pointes disposées comme la couronne d'un fruit de myrte ou d'eugenia. L'intérieur es formé de quatre couches concentriques rayonnés, dont la plus intérieure seule est amylacée. Au centre se trouve une cavité unique. Cette galle ne peut pas être prise pour une joune galle commune d'Alep, parce qu'elle est souvent percée d'un trou très large qui indique qu'elle est parvenue à toute sa grossenr.

- 3. Galle mormorine. Cette galle vient du Levant; elle est d'un gris peu foncé, jaundère ou rougeâtre, ayant de 10 à 15 millimètres de diamètre. Elle est presque sphérique, soulement un peu allongée en pointe du côté qui forme le pédicule, à peine marquée d'aspérités et cependant à surface ruguense. Elle a me cassure unifornément rayonnée et d'un jaune prononcé. La conche amylacée est très mince, rayonnée et peu distincte de celle qui l'entoure; la cavité centrale est spacieuse et réquilère.
- 4. Galle d'Istrie. Petite galle globuleuse de 9 à 12 millimètres de diamètre, allongée en pointe du côté du pédicule, généralement d'une couleur rougedire, privée d'aspérités pointues, mais profondément ridée par la dessiccation. Elle est très souvent percée et vide d'iuscete. La cassure en est rougeâtre, rayonnée, assec compacte; la couchée anylacée peu distincle; la cavité centrale vaste et régulière. Cette galle est neu estimée.
- 5. Gallon de Hongrie ou du Piémont (fig. 138). C'est une excroissance très irrégulière qui provient de la piqure faite par un cynips à la cupule du gland de chêue ordinaire, quercus robur L., après que l'ovaire a été fécondé. Cette excroissance, qui part le plus souvent du



centre même de la cupule, s'élève d'abord sur un pédicule qui i rempéthe pas toujours le gland de se développer à côté; mais souvent aussi l'excroissance remplit toute la cupule, déborde par dessus de tous les côtés et la recouvre à l'extérieur. Cette galle présente, au centre d'une euveloppe ligneuse, une cavité unique prenaut de l'air par le sommet, conte-

nant une coque blanche qui a dû servir aux métamorphoses de l'insecte, et renfermant quelquefois le cynips lui-même, pourru de ses ailes. Il ne faut pas confondre cette excroissance avec la suivante, qui s'y trouve mélangée, mais dont la nature est bien différente.

6. Galle corniculée (fig. 139). Je présume que cette galle est celle que Réaumur a figurée planche 44, fig. 5, et qu'il a confondue à tort avec la galle en artichaut (planche 43, fig. 5). Elle est généralement comme assise par le milleu sur une très ienne branche, et comme for-

mée d'un grand nombre de cornes un peu recourbées à l'extrémité. Elle est jaunâtre, ligneuse, légère, creusée à l'intérieur d'un grand

nombre de cellules entourées chacune d'une couche de substance rayonnée, s'ouvrant toutes à l'extérieur par un trou particulier et chacune ayant servi de demeure à un insecte.

7. Galle en artichaut (fig. 140): Réaumur, pl. 43, fig. 5. Cette galle, assez commune sur le chêne rouvre de nos contrées, ressemble à des cônes de houblon. Elle provient du développement anormal de l'involucre de la fleur femelle avant la fécondation. Telle que j'ai pu l'observer . après l'avoit ouverte longitudinalement en deux parties, elle est formée inférieurement. d'une sorte de réceptacle ou de thorus liqueux qui provient du développement contre nature de la base même de l'involucre, Réaumur a comparé avec raison cette partie au cul de l'artichaut (fig. 441). Ce thorus se relève un peu en forme de coupe sur le bord et présente deux sortes d'appendices. Ceux qui garnissent l'extérieur ne sont autre chose que les écailles







de l'involucre, développées et restées libres, un peu épaissies et velues sur leur milieu, amincies et transparentes sur le bord, lequel présente quelquefois la deutelure lobée de la feuille de chêne. Ce développement anormal montre bien que les écailles de l'involucre du chêne ne sont que des bractées ou des feuilles avortées. Quant aux appendices qui se sont développés sur la surface supérieure du thorus, et qui ressemblent à de longues paillettes soyeuses de synanthérées, le germe en existait sans doute à la surface interne de la cupule qui embrassait l'ovaire. L'ovaire manque quelquefois; mais le plus souvent je l'ai trouvé resté stationnaire sur le milieu du thorus et parfaitement intact. Il est iudubitable que le développement de cette galle a dû être précédé de la piqure d'un cynips, et Réaumur dit avoir observé dans le thorus diverses cavités dont chacune servait de logement à une larve, et dans le pistil également une ou plusieurs cavités dont chacune est occupée par un insecte. Je n'ai vu ni les unes ni les autres. Je rappelle d'ailleurs que l'insecte décrit par Réaumur comme produisant cette galle pourrait bien appartenir à la précédente.

8. Galle ronde de l'yeuse, galle de France (fig. 4A2). Cette galle se trouve dans le commerce. Elle est parfaitement sphérique, avec un diamètre de 19 à 22 millimètres. Elle est tatuôt entièrement unie à sa surface et d'autres fois l'égèrement inégale et ridée comme une orangete. Elle est très légère, d'un gris verdaire ou un peu rougeâtre. Il est entre de l'est par le die l'est par l'est par l'est par le die l'est par l'est par l'est par l'est par le die l'est par l'est p

Fig. 140.



difficile d'en trouver qui ne soit pas percée. Elle offre une cassure rayonnée, uniforme, spongieuse; d'une couleur brunâtre toujours assex foncée, excepté la couche la plus intérieure qui est plus deuse et blanchâtre, sans cependant être amylacée. L'insecte lui-même, que j'ai

Fig. 141. Fig. 142.



rencontré une fois, est d'un rouge brun. Cette galle vient sur le *quercus* ilex, dans le midi de la France et en Piémont. On la trouve aussi, en

certaine quantité, dans la galle de Smyrne; mais je ne puis dire si elle est originaire d'Asie, ou si elle y a été mélangée eu France. Cette galle a beaucoup de rapport avec la suivante; je présume que sa seule différence tient à l'espèce de chêne qui l'a portée.

9. Galle voude du chêne rouvre (fig. 143); gulle du pétiole de chêne, Réaumur, pl. 41, fig. 7. Cette galle croît sur les jeunes rameaux du chêne rouvre, aux environs de Paris, et sur le chêne tauzin (quercus pyrenaica) auprès de Bordeaux. Elle est souvent rapprochée, au nombre de 40 of 5. à l'extrémité des rameaux. Elle est nafaito-



ment sphérique, de 15 à 20 millimètres de diamètre, très unie, d'une couleur rougeâtre, légère et spongieuse. La cavité centrale est tantôt unique et ne loge qu'un insecte, tautôt divisée en 3 ou 4 loges dout chacune contenait un cynips.

40. Galle ronde des feuilles de chêne. On troure sur les feuilles de nos chênes un graud nombre de galles de diverses natures, dont deux, entre autres, qui ont été décrites par Réaumor sous les noms de galle en cerise et galle en grain de grosseille (fig. 14à et 145). Ces deux galles sont de même nature, mais de grosseur bien différente. Elles sont sphériques, lisses, d'un beau rouge et succulentes à l'état récent, et se rident considérablement par la dessiccation. Desséchées, elles sont sponfeises et très légères; elles ne résentent qu'une cavité.

centrale. Elles sont complétement délaissées, ainsi qu'une galle des chatons mûles, éparse sur le rachis, que je passe sous silence.



 Pomme de chêne. Réaumur a décrit sous ce nom une galle terminale, comme didyme et à plusieurs loges, que je n'ai pas été à même d'observer, et qui n'est pas la galle à laquelle on donne généralement le nom de pomme de chène. Celle-ci, la plus volumineuse des galles de chêne, est commune dans les environs de Bordcaux, dans les Landes et dans les Pyrénées, sur le chêne tauzin, quercus pyrenaïca. Sous le nom de oak apple, elle est également bien connue en Angleterre, où elle croît sur le quercus pedunculata. Enfin la fi-



gure donnée par Olivier du quercus infectoria (Voyage, pl. 15) porte à la fois de la noix de galle ordinaire et une pomme de chêne. Cependant ces galles ne sont pas parfaitement semblables. La pomme de chêne figurée par Olivier est complétement sphérique et porte une couronne de pointes vers le milieu de sa hauteur (fig. 146). Les pommes de chêne de Bordeaux sont ou sphériques ou ovoïdes et portent leur couronne vers l'extrémité supérieure (fig. 147). En voici d'ailleurs la description plus détaillée. Cette galle est sphérique ou ovoïde, de la grosseur d'une petite pomme ou d'un petit œuf de poule (35 à 40 millimètres de

largeur sur 35 à 50 millimètres de hauteur). Sa surface est parfaitement unie, sauf, vers la partie supérieure, une couronne de 5 à 6 pointes dont quelques unes sont doublées, et une petite éminence

Fig. 146.



centrale creuse et à bords repliés en dedans. On peut remarquer, à la base, que le pédoncule est aussi rentré en dedans et est en partie recouvert par la turgescence de l'enveloppe. La disposition et le nombre

des pointes supérieures paraît d'ailleurs indiquer que cette galle provient du développement monstrueux de la fleur femelle piquée avant la fécondation : à l'intérieur, cette galle est d'une texture spongieuse uniforme, et elle devient très légère par la dessiccation. Tout à fait an centre se trouve une coque unique, blanche, ovale, dont j'ai retiré quelquefois l'insecte vivant, peu de temps après avoir recu



cette galle de Bordeaux, d'où elle m'avait été envoyée par M. Magonty. C'est une chose surprepante d'abord de voir sortir du centre d'une masse solide et parfaitement close, de 18 à 20 millimètres de rayon, un insecte qui après un moment d'exposition à l'air commence à renuer les pattes, nettoie ses ailes et tente de s'euvoler; mais j'ai reconnu ensuite qu'il existail à partir du pédoncule jusqu'à la coque un étroit conduit aérième.

J'ai dit plus haut qu'ayant longtemps cherché à comprendre comment l'insecte de la galle du Levant, renfermé au centre d'une masse dure et compacte, pouvair y respirer, j'avais enfin observé dans l'intérieur des cellules pleines d'air qui pouvaient servir à cet usage. Une autre observation qui est commune aux antres galles, c'est que tant que l'insecte y est enfermé, la galle du chêne tauzin offre une couleur rougetire et verdire, et une surface luisante qui indiquent qu'elle participe à la vie de l'animal; tandis qu'après sa sortie, elle prend une couleur terne et grisâtre et semble mourir.

Nature chimique de la noix de galle. On savait depuis longtemps que la noix de galle contenait en abondance un principe astringent qui a recu le nom de tannin ou d'acide tannique, et que Berzélius paraît avoir obtenu le premier à l'état de pureté. On savait également qu'on retirait de la noix de galle, par divers procédés, un antre acide nommé acide gallique; mais c'est à M. Pelouze que l'on doit d'avoir fait counaître un procédé (le traitement par déplacement, au moven de l'éther), qui permet de retirer immédiatement 35 à 40 pour 100 de tannin de la noix de galle. Cependant je puis dire que la composition de cette singulière production naturelle était encore loin d'être connue, non seulement parce qu'elle contient beaucoup plus de tannin qu'on ne l'annoncait, mais encore parce qu'elle renferme beaucoup d'autres principes dont l'existence y était ou contestée ou méconnue, tels sont de l'acide ellagique, un nouvel acide auquel j'ai donné le nom de lutéogallique, de la chlorophylle, une huile volatile semblable à celle des myrica, de l'amidon, du sucre et divers autres dont je me borne à donner le tableau , renvoyant pour le reste au Mémoire inséré dans la Revue scientifique, t. XIII, p. 32.

| Acide tannique                    | 65   |
|-----------------------------------|------|
| — gallique                        | 2    |
| — ellagique                       | } 2  |
| lutéo-gallique                    | } ~  |
| Chlorophylle et huile volatile, . | 0,7  |
| Matière extractive brune          | 2,5  |
| Gomme                             | 2,5  |
| A reporter                        | 74,7 |

| 3 DO GILLIDADO        |       |
|-----------------------|-------|
| Report                | 74,7  |
| Amidon                | 2     |
| Ligneux               | 10,5  |
| Sucre liquide \       |       |
| Alhumine              |       |
| Sulfate de potasse    |       |
| Chlorure de potassium | 1.3   |
| Gallate de potasse (  | 1,0   |
| — de chaux            |       |
| Oxalate de chaux      |       |
| Phosphate de chaux    |       |
| Eau                   | 11,5  |
|                       | 100.0 |

## FAMILLE DES JUGLANDÉES.

Arbres à Ileurs monoïques; fleurs méles en longs chatons axilhaires, accompagnées d'une bractée écailleuse et composées d'un périanthe découpé en 5 ou 6 lobes inégaux et concaves, et d'étamines nombreuses, insérées sur la nervure médiane du périanthe. Fleurs femelles tanôt rassemblées en petit nombre à l'extrémité des rameaux, tanôt disposées en épis làches; composées d'un involucre et d'un périanthe soudés ensemble et avec l'ovaire, mais chacun à limbe supère et quadriparti. Ovaire infère contenat un seul ovule dressé sur un placentaire central, d'où émanent à lames formant des cloisons incomplètes qui endent l'ovaire quadriloculaire à la base; fruit charnu infère, indéhiscent, à noyan osseux (caryone), contenant une graine sans périsperme, à embryon renversé, pourvu de 2 cotylédones épais, charnus, de forme irrégulière.

Les juglandèes se distinguent de toutes les autres familles amentacées par leurs feuilles pinnées, qui sembleraient devoir les faire placer beau-coup plus hant dans la série des dicotylédonées. Aussi Jussieu les avait-il annexées aux férébinthacées, place qui leur a été conservée par M. Endificher. Cependant la disposition de leurs fleurs mêles, qui est exactement celle des cupulières, et la constitution des fleurs femelles et urait qui offre encore de très grands rapports avec les fleurs femelles et les fruits des myrica et des casuorina, ont déterminé d'autres botanistes à ne pas séparer les juglandées des amentacées. Cette famille se compose des quatre geures caryae, juglaus, pérocavya, engellarditia, dont le premier appartient exclusivement à l'Amérique septentrionale, et fournit des semences builouses et connestibles que le commerce nous

offre quelquefois sous le nom de noix pacanes. Le genre juglams apparient aussi principalement à l'Amérique septentironale; mais il se recommande surtout par notre noyer commun, que la nature a séparé de ses congénères par un long espace de mers et de terres, en le faisant naître en Perse. Les engelbardira sont propres aux contrés méridionales de l'Inde et aux iles de la Malaisie. Une de leurs espèces fournit au commerce une résine, le damnar selan, dont les fabricants de vernis consomment aujourd'hui une énorme quantité.

## Noyer commun (fig. 448).



Juglans regia. Grand et bel arbre originaire de Perse, mais cultivé depuis si longtemps en Europe, qu'on ne peut fixer l'époque de son introduction. Le trouc est lisse et d'une couleur ceudrée, dans les jounes arbres; il se gerce avec l'âge et peut acquérir de 3 à 6 mètres de circonférence. Les feuilles sont amples, ailées avec impaire, d'une odeur forte et agréable; les fleurs malées sont portées sur de longs chanos simples; les fleurs femelles sont solitaires ou réunies en petit nombre à l'extrémité des rameaux. Le fruit, nommé noiz, est ma caryone globuleurs, formé d'un sarcocarpe rert et succlent (d'nou) qui répond à l'involucre de la fleur; d'un endocarpe ligneux, sillonné et à 2 valves, qui répond au calice, et d'une semence dont l'amande builcuse est formée de 2 cuylédons très développés, d'ivisée né l lobes par le bas, et à surface très inégale figurant les circonvolutions du cervean

La noix se sert sur les tables, ou non parfaitement mûre et portant le nom de cerneau, ou mûre et récente, ou sèche. On en retire par expression à froid une huile douce, très agréable et utilisée comme aliment. Cette huile étant siccative est aussi très usitée dans les arts; mais alors ou l'exprime à chaud.

On comaissait auciennement en pharmacie une can distillée aronnatique nommée eau des trois noix, qui était faite en trois fois et à trois
époques différentes, avec les clataos en fleurs, avec les noix nouvellement nouées et avec les noix presque mêres. On emploie encore aujourl'hui les éculies de noyer et le brou de noix, en décoction on en
extrait, contre l'ictère, la syphilis, les affections scrofuleuses. Ces deux
parties végétales paraissent posséder les mêmes propriétés et les mêmes
principes, parmi lesquels il faut compter de l'huile volatile, du tannin
précipitant en vert les sels de fer (probablement de l'acide cachutique),
et un autre principé sâcre et amer, et très avide d'oxigène, qui ui comnunique une couleur noire et une complète insolubilité dans l'eau.
C'est à cette matière que le brou de noix doit la propriété de teindre
d'une manière presque indélèbile des doigts et les tissus.

L'écorce interne du noyer commun passe pour être purgative, âcre et même vésicante; mais ces propriétés sont beaucoup plus marquées dans l'écorce du juglans cinerea de l'Amérique septentrionale. Par un contraste assez marqué, ces deux arbres sont remplis d'une sève abondante et sucrée qu'on peut en extraire en perçant le tronc avec une tarière, jusqu'au centre, ainsi qu'on le pratique pour l'érable à sucre: le liquide évaporé fournit du sucre cristallisable; mais cette opération misant à la récolte des fruits, il ne paraît pas qu'il y ait de l'avantage à la pratiquer. Enfin, tout le monde comaît l'usage qu'on fait du bois de noyer pour meubles, à cause de sou grain fin, de son beau poli et de sa couleur inégalment histrée.

19

11.

### Dammar selan on Dammar friable.

Vers l'année 1835, je vis pour la première fois, chez plusieurs commerants, à Paris, une résine venue de Marseille sous le nom de copud tendre de Nubie. Elle était en grosses larmes arrondies ou allongées, vitreuse et transparente à l'intérieur, terne et blanchâtre à sa surface, et ressemblant assez à de très grosse résine sandraque; mais elle se distinguait de la sandraque par sa facile et entière solubilité dans l'éther et dans l'essence.

La grande facilité avec laquelle on put faire avec cette résine des vernis incolores, quoique peu solides, la fit rechercher, et bientôt il en vint des quantités considérables, non plus par la voie de Marseille et d'Égypte, mais par les entrepôts de Hambourg, d'Amsterdam et de Londres, qui la tirent des îles Moluques. En même temps elle prit un nom plus approprié à son origine, car on l'appela demmer ou résine dammar; mais on se trompa en la supposant tirée du dammara alba de Rumphius, arbre de la famille des conifères qui produit une résine très dure que l'ai précédemment décrite (page 258). Je prouvai par l'examen attentif de ses propriétés que cette nouvelle résine n'était autre que le dammar selan de Rumphius, résine produite en très grande abondance par un arbre gigantesque (50 à 70 mètres de hauteur), qu'il a nommé dammara selanica (Mémoire sur les résines dammer, Revue seientifique, t. XVI, p. 177); seulement, dans la description incomplète qu'il a faite de cet arbre, Rumphins l'ayant plusieurs fois comparé aux cananga (anona), De Candolle le comprit dans la famille des anonacées et dans le genre unona, sous le nom d'unona selanica; mais M. Blume lui a assigné sa véritable place, en le reconnaissant pour une esnèce d'engelhardtia, genre appartenant à la famille des juglandées, M. Blume pense même que le danmara selaniea famina de Rumphius, qui produit principalement la résine dammar, ne diffère pas de l'engelhardtia spicata (Fl. Javan., t. II, p. 5). Cependant il ajoute que, quant à lui, il ne lui a pas vu produire de résine, ce qui tient sans doute, ainsi que le dit Rumphius, à ce que cet arbre n'en fournit que dans un âge très avancé.

Le dantmar sélan se présente quelquefois sous la fornée de larmes arrondies ou allongées, de 1 à 2 centimètres d'épaisseur sur 2 à 6 centimètres de longœur (c'est sous cette forme qu'il a paru d'abord, comme étant apporté de Nubie); mais on le trouve plus souvent aujourd'uni en larmes plus volumineuses, mamelonnées à leur surface, toujours vitreuses et incolores à l'intérieur, ou en masses irrégulières, angeleuses, d'un aspect gris ou noirâtre, et mélangées d'impuretés qui leur ôtent leur transparence. Cette résine est inndore à froid, mais elle exhale, par la chaleur, une odeur aromatique très douce et très agréable. Lorsqu'ou la renferme dans la main, elle fait entendre des craquements successifs, causés par la rupture des larmes en morceaux. Elle se brise avec la plus grande facilité, et se pubrérise rien qu'en faisant mouvoir deux doigts l'un sur l'autre. Touchée et pressée un peu avec les mains, elle devient poisseus à sa surface, et les mains conservent pendant long-temps une odeur analogue à celle de l'oliban. Elle se fond dans l'eau bouillante; exposée à la flamme d'une bougie, elle petille, éclate et lance des particules qui s'enflamment et font l'effet de l'essence exprinée du zeste d'une orange. Ensuite la résine se fond et coule par gouttes liquides.

Le dammar sélan pulvérisé forme, avec l'alcool à 92 centièmes, un liquide blanc comme du lait et qui tarde beaucoup à s'éclaircir. Elle paraît composée de trois résines inégalement solubles dans ce menstrue, à savoir:

| Résine soluble dans l'alcool froid, environ. |  | 75   |
|----------------------------------------------|--|------|
| - soluble dans l'alcoel bouillant            |  | 5    |
| - insoluble dans l'alcool bouillant          |  | 21   |
|                                              |  | 4.04 |

L'augmentation porte sur la résine soluble qui retient opiniâtrément une netite quantité d'alcool.

La même résine se dissout promptement et presque complétement alsas l'éther sulfurique. Elle se dissout facilement et complétement à froid dans l'essence de térébenthine. Nul doute que cette facile solubilité, jointe à la blancheur du produit, ne soit la cause de la grande faveur dont tout cette résine auvrès des fabricants de vernis.

# FAMILLES DES PLATANÉES ET DES BALSAMIFLUÉES.

Ces deux familles, très voisines l'une de l'autre, ont été formées pour les seuls genres platanns et l'iquidambar. Les platanes sont remarquables par leur tronc élevé et d'un diamètre quelquessis prodigieux, recouvert d'une écorce unie, d'un vert grisàtre, quise détache annuellement par grandes plaques minces. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, à lobes palmés; les sleurs sont monosques et disposées à la surface de réceptacles globuleux, portés de 3 de nuemble sur des pédoucules pendants; les fruits sont des askoses coriaces, implantés à la surface du réceptade aceru, et entourés à la base de poils fragiles. Ces arbres, et principalement le platane d'Orient, pour lequel les anciens ont montér une

prédilection particulière, servent encore anjourd'hni à l'ornement des parcs d'agrément: lenr hois est susceptible de recevoir nu beau poli.

Les liquidambars présentent par leurs feuilles et la disposition de leurs riuis la plus grande ressemblance avec les platanes; mais ils en différent beaucoup par leur suc résineux et balsamique. On en connaît trois espèces, dont l'une, le liquidambar styracifun, produit en Amérique le baume liquidambar; une seconde, nonumée liquidambor orientale, paraît fournir le styrax liquide; la troisième espèce, nommée liquidambor ottingia, forme, aux lies de la Sonde, un arbre gigantesque, dont le suc balsamique, semblable aux précédents, ne paraît pas venir jusqu'à nous.

### Baume liquidambar.

Liquidambar styraciflua (fig. 119). Cet arbre croît dans la Louisiane, dans la Floride et au Mexique, où il porte le nom de copalme. Il produit deux banmes assez différents par leurs caractères physiques: l'un



est liquide et transparent comme une huile ; l'autre est mou , blanc  $e^{\xi}$  opaque , comme la poix de Bourgogne.

Liquidambor liquide, dit haile de liquidambor. Ce baume est obteuu par des incisions faites à l'abre, reçu immédiatement dans des vases qui le soustraient à l'action de l'air, et décanté pour le séparer d'une partie de baume opaque qui se dépose au fond. Il a la consistance d'une huité épsise; ji dest transparent, d'un janne ambré, d'une odern forte, qui est celle du styrax liquide, mais plus agréable; d'une saveur urès aromatique et âcre à la gorge. Il coutient une assez grande quaitité d'acide bezzofique ou cimanique; car il suffit d'en mettre une goutte sur du papier de tournesol pour le rougir fortement; et sou décoctum, saturé par la potasse et concentré, laisse précipiter de cet acide par l'acide chlorhydrique. Il laisse, lorsqu'on le traite par l'alcool bouillant, un résidu blanc, peu considérable, et l'alcool filtré se trouble en refroidissant.

Liquidambor mou on blanc. Ce baume provient, soit du dépât opaque formé par le précédent, soit des parties de baume qui ont coulé sur l'arbre et se sont épaisses à l'âir. Je suppose que ces deux portions fondues ensemble et passées produiraient exactement le liquidambar mou, tel que mous le voyons. Il ressemble à une térrébenthine très épaisse ou à de la poix molle; il est opaque, blanchâtre, d'une odeur moins forte que le précédent, d'une saveur parfumée, douce, mais laissant de l'âcréte dans la gorge. Il contient de l'acide benzoïque qui vient souvent s'effleurir à a surface; il se solidifie par une longue exposition à l'air, devient presque transparent, mais conserve très peu d'odeur. Il ressemble alors un peu au banne de Tolu, et plusieurs personnes s'en servent pour faisifier ce dernier. Il s'en distinger toujours par son goût de styrax et par une amertume assez marquée qui s'y est dévelopée par l'action de l'âir.

# Styrax liquide.

Suivant Geoffroy, les anciens Grees ne connaissaient pas ce baume, qui a d'abord été distingué du storax calamite par les Arabes (1). Il régne encore une assez grande incertitude sur son origine: beaucoup de personnes ont pensé que ce n'était que du storax calamite altéré ace du vin, de l'huile, de la térébenhine et des maitères terreuses; d'autres ont écrit qu'il ne différait du storax que parce qu'il a été obten par décochon de l'écore et des jeunes rameaux de l'arbre; enfin d'autres estiment qu'il est produit par un arbre différent.

Pendant quelque temps la première opiniou ne m'a pas paru fondée, parce que je n'avais aps pu réussir, en mélangeant diverses proportions de styrax et de térébentline, cou d'autres corps résineux, à obtenir un mèlange qui eût l'odeur du styrax liquide; mais depuis que j'ai vu le marc encore humide de baume de Tolu, traité par la chaur, prendre, étant abandouné à lui-même, l'odeur forte et tenace du styrax liquide;

(t) Il est probable, cependant, que le styrax liquide est la substance que les Grees nommaient Stacté (Diose., lib. 1, cap. 62).

depuis également que j'ai observé, nombre de fois, la même odeur se manifister dais ou sirop très formentescible contenant da baume de Tolu, j'ai compris, à plus forte raison, qu'un mélage humide de storax et d'autres matières pourrait acquérir l'odeur forte du styrax liquide. Cependant je ne crois psa qu'en réalife ce dermier soit du storax altéré, parce qu'il n'y aurait aucun avantage, pour les falsificateurs, à dénatere une substance aussi chère que le storax pour la vendre un prix très inférieur, sous le nom de styrax liquide; dès lors on peut être certain qu'ils ne le font pas.

La seconde origine u'est pas mienx assurée, parce que l'odeur du styrax liquide est plus forte que celle du storax et sa consistance plus liquide, et que l'effet constant de l'ébulilion de l'eau sur un corps composé de résine et d'huile volatile est, au contraire, d'augmenter la consistance et de diminuer l'odeur du composé. Il faut douc admettre que le styrax liquide est produit par un autre arbre que le storax calamile.

Suivant toutes les probabilités, le styrax liquide est tiré d'Arabie, d'Éthiopie et de l'île de Cobras, dans la mer Rouge, où, d'après Petiver, l'arbre qui le produit est nommé rosa mallos. Cet arbre paraît être le liquidambar orientale des botanistes (1); il differe peu du liquidambar styracifiba, qui donne en Amérique le baume liquidambar. Pour obtenir le styrax liquide, toujours d'après Petiver, on fait bouillir l'écorce de l'arbre, préalablement pilée, dans de l'eau de mer, et on recueille le baume qui vient nager à la surface. Comme il contient encore beaucoup d'écorce divisée, on le fond de nouveau dans de l'eau de mer et on le passe. On renferme séparément dans des barils le styrax purifié et le résidu de la purification : tous deux sont versés dans le commerce; mais ils sont très souvent altérés par toutes sortes de mélanges, et il est presque impossible d'y trouver le styrax purifié dont part Petiver.

Le styrax liquide du commerce est de la consistance du miel, d'un gris brunâtre, opaque, d'une odeur forte et fatigante, d'une saveur aromatique non arce ni désagréable. Conservé longtemps dans un pot, je lui ai vu former, à sa surface, une elllorescence d'acide cinnamlique. Il se dissout tris imparfaitement dans l'alcol froid; l'alcolo bouillant le dissout complétement, sauf les imparetés; la liqueur filtrée se trouble et précipite en se refroidissant (styracine?): par son évaporation spontante, elle laisse précipiter une résine molle, et forme culin une cristallisation d'acide cinnamique. Le réside, qui pèse les 0,16 du tout, est composé de terre et de fragments d'ecorce.

(1) Il est bien remarquable que le liquidambar altingia porte presque le même nont (rassa mala) aux iles de la Sonde.

295

Mais on couçoit que la proportion de ce résidu doive varier dans le styrax du commerce; il faut choisir celui qui en laisse le moins, qui contient le moins d'eau, qui a l'odeur balsamique la plus forte, et sans mélange d'aucune autre.

M. Édouard Simon a examiné avec soin la composition du styrax liquide.

20 livres de ce baume, distillées avec 14 livres de carbonate de soude cristalisé et de l'eau, out fourni 5 onces d'essence nommée styrole. Cette essence neutre, limpide, incolore, soluble dans l'alcool et dans l'éther, est composée de :

> Carbone. . . . . 92,46 Hydrogène. . . . 7,54

Cette essence, exposée à l'air, en absorbe l'oxigène et se convertit en un corps gélatineux, transparent et visqueux, insoluble dans l'eu. l'alcool et l'éther, nommé ozide styrolique. La même essence, traitée par l'acide azotique, se convertit en oxide styrolique, acides nitro-benorique, cyantydrique, et en un corps solide, cristallisable, azoté, d'une forte odeur de cannelle, aussi acre et aussi rubéfiant que l'essence de moutarde. On donne à ce corps le nom de nitro-stryole.

Je reviens au résidu de la distillation du styrax liquide avec le carbonate de soude. La liqueur contient du cimmante de soude, dont on peut précipiter l'acide par le moyen de l'acide chlorhydrique. La résine est prise à part, lavée, séchée et traitée par l'alcool bouillant, qui la dissout, sanf les impuretés. Ou retire les deux tiers de l'aclool par la disillation, et on expose le reste daus un lieu frais : la styrecine se depose sous forme de graine cristallins, tandis que la résine proprement dite reste en dissolution. On lave le dépôt avec de l'alcool froid, et on le relissout dans l'alcool bouillant nour le faire cristalliser, cristalliser,

La styracine est sous forme d'écailles fines et légères; elle foud à 50 degrés, est presque insoluble dans l'eau, soluble dans 3 parties d'alcool bouillant, 22 parties d'alcool froid, 3 parties d'éther. Elle a pour formule C<sup>4</sup>Hi O<sup>2</sup>.

Le styrax liquide entre dans la composition de l'ouguent et de l'emplâtre de styrax, et dans l'emplâtre mercuriel de Vigo.

# FAMILLE DES SALICINÉES.

Arbres élevés ou arbrisseaux à feuilles alternes, entières ou dentées, accompagnées de stipules écailleuses et caduques, ou foliacées et persistantes; fleurs dioïques, toutes disposées en chatons, munies chacune

d'une bractée squamiforme, persistante; périanthe aul ou remplacé pun torus glanduleux, annulaire ou obliquement urcéolé; fleurs mâles à deux étamines ou davantage, dont les filets sont distincts ou monadelphes, avec un rudiment d'ovaire au centre; fleurs femelles composes d'un ovaire sessile ou pédicellé, diphyle, uniloculaire, accompagné à la base d'étamines rudimentaires; ovules nombreux, ascendants; 2 styles très courts plus ou moins soudés, terminés chacun par un stigmate bi- ou trilobé; fruit capsulaire, uniloculaire, 2 2 valves séminiféres qui se séparent par le sommet et s'enroulent en déloirs; graines dressées, nombreuses, très petites, pourvues d'un funicule très court et épais, s'épanouissant en une touffe laineuse, ascendante, qui envelope toute la graine. Embryon dépourvu de périsperme, droit, à radicole infête.

Les salicinées se composent de deux geures d'arbres, les saules et les peupliers, dont le premier , surtout, très nombreux, très variable de forme et de grandeur , à espèces changeautes et d'une étude très difficile, se trouve répandu dans les lieux lumides et marécageux, tempérés ou froids, de l'hémisphère nord des deux continents. Ces arbres poussent avec une grande rapidité, ont un bois blanc, l'éger, flexible , et une écorce ambre qui a été employée pendant longtemps comme un fébrifuge incertain , avant que M. Leroux, pharmacien à Vitry-le-Prançais , en ett retire le principe actif qui est la solleine. Les principles espèces dont on a retiré ce principe sont :

- Le Saule Mane, salix alba L; arbre de 10 à 13 mètres, à raneaux rougeâtres ou brunâtres, garuis de feuilles lancéolées, courtement pétiolées, soyeuses et blanchâtres des deux côtés;
- 2. L'Osier jaune, salix vitellina L., dont les rameaux sont d'un jaune plus ou moins foncé, et les feuilles étroites-lancéolées et glabres;
- 3. Le Saule à feuilles d'amandier, ou Osier rouge, salix amyg-dalins; 8 à 10 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres ou jaunâtres; feuilles oblongues-inacciolées, glabres et d'un beau vert en dessus, glauques en dessous, bordées de dents très aiguës. Cette espèce et la précédente sont les plus estimées pour tous les usages auxquels on destinte l'osier:
- fa. Saule précoce, solix præcox Willd.; 10 à 13 mètres de hauteur; rameaux d'un rouge foncé souvent recouverts d'une poussière gluuque; feuilles ovales-lancéolées, dentées, à nervure médiane très prononcée;
- 5. L'Osier blaue, salix viminalis L.; arbre de 5 à 7 mètres, à rameaux très droits, très effilés, revêtus d'un duvet soyeux dans leur jeunesse; feuilles linéaires-lancéolées, acuminées, très entières, légè-

rement ondulées, vertes en dessus, soyeuses et blanches en dessous, avec une nervure très saillante;

- 6. Saute heliee, salix helix L.; 3 à h mètres d'élévation; rameaux très effilés, glabres, luisants, cendrés ou rougeâtres; feuilles souvent opposées, linéaires lancéolées, acuminées, glabres, un peu glauques en dessous;
- Oster pourpre, saliz purpurea L.; feuilles opposées ou alternes; ovales-lanccolces ou lanccolces-linéaires, entières par la partie inférieure, l'égèrement dentées par le haut, un peu glauques en dessous. Autres espèces dont on n'a pas retiré de salicine:
- 8. Saute fragite, salix fragilis L.; 10 à 13 mètres de hauteur; rameaux brunâtres, cassent avec une grande facilité près de leur insertion sur les branches; feuilles lancéolées, dentées, glabres, pétiolées;
- 9. Saute pteurcur, salix bobylonice L. La tige de cet arbre, haute de 6 à 8 mêtres, se partage en brauches étalles, presque horizontales, divisées en lougs rameaux gréles et pendants, garnis de feuilles glabres, étroites et lancéolées. Il est originaire d'Asie, d'où il a été apporté assez tard en Europe. La disposition de ses rameaux qui s'inclinent vers la terre comme la chevelure dénouée d'une femme, lui donne un aspect triste et gracievus qui l'a rendu l'emblème de la douleur et du deuil.
- 40. Saule Marceaut, ou Marsault, saliz capraa L; arbuste de à 8 mètres de hauteur, dont les jeunes rameaux sont brunâtres, pubescents, garni de feuilles assez grandes, ovales-arrondies, glabres en dessus, blauchâtres et cotonneusses en dessous, dentées sur le bord, pointues au sommet, souvent accompagnées de stipules arrondies. Cette espèce de saule, si différente des autres par son feuillage, croît failement dans toutes sortes de terrains; on en fait des échalas, des cercles de tonneaux, des fagots pour cuire la chaux, le plâtre, la tuile, etc. Les bestiaux, et surtout les chèvres, recherchent ses feuilles avec avidité, ce en uil oi a valu son nou linnéen.

Les peupiters sout beaucoup moins nombreux que les saules, puisqu'on n'en compte guère qu'une trentaine d'espèces. Ils sont en général bien plus élevés, et portent des bourgeous entourés d'écailles enduites d'un sur résineux et balsamique; les feuilles sont alternes, souvent arroudés ou triangulaires, deutées, portées sur de longs pétioles comprimés latéralement au sommet, ce qui donne à la feuille une exrème mobilité et la rend impressionnable au moiudre vent, Cet effet est particulièrement sensible dans le trembé (populus trenuda), qui en a pris le nom qu'il porte. Les peupliers se distinguent en outre des saules par leurs bractées déconpées, leur torus en godet, prolongé obliquement en dehors; par leurs étamines plus nombreuses, de § à 22; leur oraire est entouré à la base par le torus; les stignates sont plus allongés, à 2 ou 3 divisions. Les espèces principales sont le penplier noire (populus nigro), qui fournit surtout les bourgeons résineux et balsamiques qui font la base du liparoit de peuplier (onguent populeum); le peuplier hime (populus alba); le tremble (populus tremulu), et le peuplier d'Italie (populus fastigiata), qui paraît être originaire de l'Orient.

M. Braconnot a constaté la présence de la salicine dans l'écorre de plusieurs espèces de peupliers, et notamment dans celle du tremble; mais elle y est accompagnée d'une autre substance analogue nommée poputine. (Consulter, pour l'extraction de ces deux principes et pour l'exposé de leurs propriétés, la Pharmacopée raisonnée, p. 648, et les traités de chimie.)

## FAMILLE DES ULMACÉES.

Grands arbres ou arbustes à feuilles alternes, simples, pétiolées, penninervées, dentées, rudes au toucher, accompagnées de deux stipules cadruques; fleurs fasciculées, hermaphrodites ou quelquefois unisexuelles par avortement; périanthe campannié, à 4, 5 ou 8 divisions; étamines insérées à la base du périanthe, en nombre égal et opposées à ses divisions; ovaire libre formé de 2 feuilles carpellaires à bords renées en dédans, et atteignant l'axe, ce qui reud l'ovaire biloculaire (ulmus), ou à bords raccourcis (ovaire uniloculaire, plumeru); ovule solitaire dans chaque loge, suspendu à la cloison près du sommet, ou au sommet de la loge unique; 2 styles continus avec les 2 feuilles carpellaires, écartés, sigmatifères sur leur face interne. Le fruit est une semare uniloculaire, ou un askose accompagné à sa base par le périanthe persistant, mais non accru; graine pendante, à test membraneux, à raphé saillant; pas de périsperme, embryon honourope, radicule supère.

### Écorce d'Orme champétre.

Ulmus compestris L. Cet arbre croft dans les forêts de l'Europe, où il peut s'élever à 25 ou 27 mètres de hauteur et acquérir, avec le temps, un tronc de 4 à 5 mètres de circonférence. On le cultive aussi pour border les routes et former des allées dans les promenades publiques. Ses fleurs, qui sont rougelaires et disposées en paquets servés le long des rameaux, paraïssent au mois de mars avant les feuilles, et les fruits sont mûrs un mois après.

MORÉES. 299

L'écorce intérieure de l'orme, on le liber, a longtemps été vantée contre l'hydropsie ascite et ensuite contre les maladies de la peau. On la trouve dans le commerce, où on lui doune le nom d'écorce d'orme pyromidad, divisée en lauières rougedires fibreuses, d'un goût pâteux et mucliagiueux. La teinture d'iode v indioue la présence de l'anidon.

Le bois d'onne est assez dur, rougestre et usité surtont pour le clarrounage. Celui que l'on nomme tovitllard, autrout, est employé pour faire des moyeux de roues, des pieds de mortiers, des vis de pressoirs, etc. Ce même arbre est sujet à produire, sur son trouc, des excroissances ligneases d'un volume considérable, qui, travaillées par les ébénistes, forment des meubles d'une grande beauté, à cause des accidents variées et bizaires que leur coupe a mis au jour.

### Écorce d'Orme fanye d'Amérique.

L'Ibms fulce Nx. Le liber de cet arbre est tellement mucilagineux qu'ou en fait des cataplasmes et des gelées nourrissantes. Les Américains le réduisent en poudre aussi fine que de la farine, et en font sous cette forme un commerce assez considérable. Cette poudre est d'injune-rosé très pile, et forme dans la bouche un mucilage analogue à celui de la gonune adregante. On l'emploie, sous toutes sortes de formes, dans un grand nombre de malaileis inflammatoires.

Il y a un certain nombre d'années, on a annoncé qu'on employait dans les Antilles l'écore e d'orme à la clarification du sucre. Depuis em moyen a paru pen avantageur; dans tous les cas, ce u'est pas l'écore d'un arbre du geure ulmus qui servait à cet usage, c'était celle du theobronna guazama L., guazama ulmifolia DC, lequel appartient à la famille des bytuderiacées, et porte le nom d'orme à la Guadeloupe.

## FAMILLE DES MORÉES.

Cette famille, qui fait partie de l'aucieu ordre des urticées de Jussieu, comprend des végétaux de toutes grandeurs, à suc souvent lactescent, à feuilles alternes accompagnées de stipules caduques ou persistantes; à fleurs monoïques ou dioïques. Les fleurs mâles sont très souvent disposées en chatons, et sont composées de 3 ou 4 étamines insérées au fond d'un périanthe à 3 ou 4 divisions; les fleurs femelles sont disposées en chatous, ou rassemblées sur un réceptacle globuleux, ou bien encore sont placées, mélangées aux fleurs mâles, à la surface d'un réceptacle plane, ou contenues dans un réceptacle pyriforme percé au sommet d'une petite ouverture. L'oraire est uniloculaire, a rarement blioculaire, à un seul ovule fertile. Les fruits sont des askoses ordinairement entourés par le périanthe devenu charnu, et soudés en sorose, ou portés sur un réceptacle tantôt étalé, tantôt relevé et fermé en forme de figue. Embryon courbé en crochet, dans un endosperme plus ou moins développé; radicule supère.

# Racine de Contrayersa officinai.

Dorstenia brasiliensis Lam., eaa-apia de Marcgraff et Pison. Cette plante (fig. 450) croît au Brésil; elle pousse de sa racine 3 ou 4 feuilles longuement pétiolées, cordées-ovales, obtuses, créuelées; et une on



ales, obtuses, créanlées; et une on plusieurs hampes nues, qui supportent chacune un réceptacle orbiculaire garni de fleurs mâles et femelles mêlées (fig. 151): les premières ont 2 étamines et les secondes 1 oraire surmonté de 1 style et de 2 stignates. Il succède à chacun un fruit monosperme logé dans l'épaisseur du réceptacle qui s'est accru. Cette fructification ne diffère de celle du figuier que parce que, dans celui-ci, le réceptacle commun est globuleux en entièrement fermé, si ce n'est au soumet, tandis que le réceptacle des dorstenia est plane et d'agri.

La racine du dorstenia brasiliensis possède une odeur aromatique, faible

et agréable. Elle est d'une couleur fauve rougestre à l'extérieur, blanche à l'intérieur, d'une saveur peu marquée d'abord, mais qui acquiert de l'acreté par une mastication un peu prolongée. Elle est composée d'un corps ovoîde terminé inférieurement par une queue recourbée qui lui donne à peu près la figure d'un scorpion; elle est garnie en outre de quelques radicules.

Sur l'autorité de Linné, un grand nombre d'auteurs ont attribué la racine de contrayerva au dorstenia contrayerva L.; à la vérité, la racine de cette espèce, de même que celle de plusieurs autres dorstenia, porte aussi le nom de contrayerva (1); mais la racine officinale vient du Brésil, où elle est produite par le dorstenia brossitiensis, qui a seul la racine tubéreuse, allongée et terminée par une forte radicule recourbée, comme on le voit dans notre contrayerva.

MORÉES. 301

Fig. 151.

Le dorstenia controperva (fig. 551) croît au Mexique; il se distingue du précédent par ses feuilles pinnatifides, assez semblables à celles de la berce, et par son réceptacle à fleurs qui est lui-même comme incisé on lobé, et à peu près carré. C'est à cette espèce probablement, ou à une autre voisine (le D. Houstoin ou le D.

drakena) qu'il faut attribuer la racine de Drake, qui a d'abord été rapportée du Péron par Drake, et ensuite décrite et figurée par Clusius (Exot., lib. IV, cap. 10). En 1834, cette même racine a été apportée de Guatimala, par M. Bazire, sous le nom de contrauerva. Elle est noirâtre au dehors, blanche en dedans, et porte cà et là des fibres menues, dont les plus grosses, dures et ligneuses, donnent naissance à d'autres nodosités semblables aux premières. Elle est inodore et douée d'une saveur un peu astringente d'abord, qui laisse dans la bouche une acrimonie



légère et suave. Cette racine diffère du contrayerva officinal par sa forme noueuse et tout à fait irrégulière, par sa couleur noirâtre au dehors et nar son manque d'odeur.

# Figuier et Figue (fig. 152).

Fieus carica L. Cet arbre paraît indigêne au midi de l'Europe, on bien, s'îl y a été transporté du Levant, îl y a si longtemps, que l'époque en est inconnue. Dans toutes ces contrées, îl peut s'élever à la hauteur de 8 à 10 mètres, sur un tronc de 1<sup>m</sup>, 5 à 2 mètres de tour; mais sous le climat de Paris, îl ne forme guère qu'un arbrisseaut de 3 à 5 mètres, dont les tiges nombreuses s'élèvent d'une souche commune. Les feuilles sont alternes, pétiolées, plus grandes que la main, échancrées à la base, décompées sur leurs bords en 5 ou 5 lobes, d'un vert foncé en dessus, couvertes de poils nombreux en dessous, rudes au toucher. Les réceptacles (a) qui portent les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles : lis sont arrondis ou pyriformes, avec une petite ouverture au sommet, et

portent des fleurs mâles à leur partie supérieure et des fleurs femelles, plus nombreuses, sur tout le reste de leur face interne. Les fleurs mâles (b) ont un périanthe à 3 divisions et 3 étamines; les fleurs femelles (c) sont à 5 divisions et portent 1 ovaire supère surmonté de 1 style à 2 stigmates. Chaque ovaire devieut, après la fécondation, askose mon (c) dont la semence contient, a ucentre d'un endosperme

Fig. 152.



charnu, un embryon un peu courbé en crochet (f). La réunion de tous les akoses mûris dans le réceptacle, constitue la figue (d) que le vulgaire considère comme un fruit, mais qui forme l'espèce particulière de carpopièse (fruits agregés) à laquelle j'ai donné le nom d'endophériale (aynome de M. Mirbel).

Les figues du nord de la France et des environs de Paris (1) sont peu sucrées et ne peuvent pas se conserver. Celles du commerce viennent du midi de la France et de l'Europe; on en distingue un grand nombre

<sup>(1)</sup> On cultive le figuier principalement à Argenteuil (Scine-et-Oise); on y trouve surtout la grosse figue blanche et la figue violette ou figue monissonne.

MORÉES. 303

de variétés dont les plus communes sont les petites figues blanehes, les figues violettes et les figues grasses.

Les premières, qui provisunent de la petite figue de Marseille desséchée, sont petites, hlanches, parfumées et très sucrées; elles sourées; elles sourées; elles sourées; des contentres en réservées pour la table. Les secoudes, beaucoup plus grosses, d'une conleur bleuitre ou violette, proviennent de la figue mouissonne de Provence; il faut les choisir sèches et nouvelles; ee sont celles qui se conservent le mieux en bon état et que, poor cette raison, je préfère pour l'usage de la pharmacie. Les figues grasses proviennent de la grosse figue blanche ou de la grosse figue junne de Provence. Elles sont très grosses, visqueuses, très facilement attaquées par les mites.

Dans quelques contrées du Levant, pour augmenter le nombre des figues qui mûrissent et leur, volume, on pratique une opération qui porte le nom de eaprification, laquelle consiste à prendre les jeunes figues du figuier sauvage nommé eaprificas, et à les fixer sur les rameaux du figuier cultivé. Limit à peusé que l'uilifié de cette opération consistait à rapprocher des fleurs fienelles du figuier cultivé, chez lequel les fleurs malles sont peu nombreuses ou altérées, les réceptacles du figuier avusque, qui sont miex pouvrus sous ce rapport; mais on croit que le but de cette opération est de propager sur le figuier un insect du genre equijs, qui vit habituellement sur l'arbre sauvage. Cet insecte s'attache particulièrement aux figues; il s'y introduit, s'y loge et y cause une affluence de sucs qui tourne à l'avantage du fruit. Cette pratique est pen suive aujour't hourir e l'avantage du fruit. Cette pratique est pen suive aujour't hourir e l'avantage du fruit. Cette pratique est pen suive aujour't hourir e l'avantage du fruit. Cette pratique est pen suive aujour't hourir e l'avantage du fruit. Cette pratique est pen suive aujour't hourir e l'avantage du fruit. Cette pratique est pen suive aujour't hourir e l'avantage du fruit.

FIGURE SYCOMORE, fieus sycomorus L. Arbre d'Égypte très élevé et d'une vaste étendue, dont les fruits sont l'objet d'une grande consommation de la part des Arabes. Son bois, qui est très léger, passe pour incorruptible et servait à faire les caisses destinées aux corps embannés. J'ai vu en effet des caisses de monies antiques, en figuier sycomore, dont le bois était parâtiement conservé.

L'écorce du figuier commun, lorsqu'on y fait des incisions, laisse découler un suc laiteux, âcre et caustique, qui comient une quantité motable de couchtone. Les figuiers des climats chauds, et principalement le figuier d'Essique (facus clastica), le figuier des Pagodes (facus veligiona), le figuier du Bengale (facus benglacusis) et le figuier du Bengale (facus benglacusis) et le figuier du Bengale (facus benglacusis) et le figuier des Indess (feus indica), pourraient probablement en fournir au commerce. Le port de cette demière espèce et la manifer singulière dont elle se propage, ont toujours été un sujet d'admiration pour les voyageurs. Elle forme un grand arbre toujours vert dont les branches produisent de lougs jets qu'il descendent vers la terre pour y prendre racine. Béntut après ces jets forment des troncs semblables au premier, qui produisent à leur tour de nouveaux jets propres à s'enraciner; de sorte

qu'un arbre, en se propageant ainsi de tons côtés sans interruption, pourrait former à lui seul une forêt.

Independamment des arbres qui appartiennent au genre (guier, plusienrs autres végétaux dont les fruits on tpara voir quelque rapport avec la figue, en ont porté le nom. Ainsi le bananier (musa parodissico») a reçu le nom de figuier des Indess, figuier d'Adam ou de Phewoan. Le figuier d'Indess un cectus; le figuier de Surientots, un mesembryanthemum; le figuier de Surinam est le recropia pellutu; le figuier des Universe, etc.

## Bésine laque.

La laque est une matière résineuse produite par la femelle d'un insecte hémiptère nommé coccus lacca, laquelle vit dans l'Inde sur plusieurs



arbres qui sont entre autres le ficus religiosa L. (fig. 153), les ficus indica L., rhamnus jujuba L., butea frondosa Roxb., etc. (1). Ces femelles,

(1) Le evoton lacofferum de Ceylan laise exsuder naturellement, dans plasisfle des rameux, on par des incisions faites à son écorce, une résine qui paratt avoir les propriétés de la laque; cependant Valmont de Bonare avertit de ne pas confondre celte résine avec céle que le occue la nece produit sur d'autres arbres. C'est celle-ci seule qui paratt former la laque du commerce.

de même que celles du kermès et de la cochenille, se fixent seules sur les arbres cités, se rassemblent en grand nombre sur leurs jeunes branches, et s'y serrent tellement qu'elles ne laissent aucun vide entre elles. Là, elles se soudent au moyen de la matière résineuse qui exsude de leur corps, et bientôt après elles ne forment plus chacune qu'une cellnel remplie d'un liquide rouge, au milieu duquel se trouve une vingtaine d'œufs ou plus. Ces œufs éclosent, les larves se nourrissent du liquide qui les environne, et sortent ensuite à l'état d'insectes parfaits, laissant leur deponille dans la cellule qui les contenait. Il paraît qu'il est préférable de récolter la laque plutôt avant qu'après la sortie de l'insecte.

On connaît dans le commerce trois sortes de laque : celle en bâtons, celle en groins, et la laque plate ou en écailles.

La laque en bátans est celle qui se trouve encore attachée à l'extrémité des branches de l'arbre. Elle y forme une couche plus ou moins épaisse, d'un rouge plus ou moins foncé. Elle est transparente sur les horts, brillante dans sa cassure, et offre, à l'intérieur, un très grand nombre de cellules disposées circulairement tout autour du bois, et dont plusieurs contiennent encore l'insecte entier. Cette laque colore la salive lorsqu'on la mâche pendant quelque temps; elle répand une odeur forte et agréable quand on la chauffe oq u'on la brâte.

La luque en grains est celle qui s'est brisée et détachée des branches. Pour la pharmacie, on doit choisir la plus foncée en couleur, car on la décolore souvent dans l'Inde, où son principe colorant est très usité dans la teinture des étoffes.

La même chose a lieu pour la loque en écailles, qui se prépare en faisant floudre les deux autres sortes, après les avoir fait bouillir dans l'ean pure on alcalisée, les passant à travers une toile et les coulant sur une pierre plate. Cette laque ressemble pour la forme au verre d'antimoire; mais elle varie beaucoup en couleur, suivant qu'elle a été plus ou moins privée de son principe colorant : de la la distinction que l'on fait encore de la laque en écailles, Monde, rouge on brone. Pour les arts, qui en emploient une assez grande quantité, c'est la moins colorée qui est la plus estimée : pour la pharmacie, on doit préferer celle qui est rouge et transparente, comme étant plus rapprochée de son état naturel.

La laque n'est pas une résine pure; elle est composée, crpendant, d'une résine qui en fait la plus grande partie, d'une matière colorante rouge soluble dans l'eau et les acides, de cire et de gluten. Voici, au reste, l'analyse comparée des trois sortes de laque, par Hatchett:

|                   | Laque<br>en bôtons. | Laque<br>en grains. | Laque<br>plate. |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Résine            | 68                  | 88,5                | 90,9            |
| Matière colorante | 10                  | 2,5                 | 0,5             |
| Cire              | 6                   | 4,5                 | 4,0             |
| Gluten            | 5,5                 | 2,0                 | 2,8             |
| Corps étrangers   | 6,5                 | 0,0                 | 0,0             |
| Perte             | 4,0                 | 2,5                 | 1,8             |
|                   | 100,0               | 100,0               | 100,0           |

Les propriétés médicales de la laque sont d'être tonique et astringente; elle est employée comme dentifrice; mais son plus grand usage est pour la fabrication de la cire à cacheter, pour la chapellerie et la teinure

On emploie aussi dans la teinture deux préparations indiennes de la aque; l'une est le lac-laque, qui est un précipité formé par l'alun dans une dissolution alcaline de résine laque (Ann. de chim. et de phys., t. III, p. 225); l'autre est le lac-dye, composition analogue, mais dont la préparation n'est pas bien connue. Peut-être est-ce celle qui se trouve indiquée dans le Journ. de pharm., t. VIII, p. 526.

Laque de Guatimala. Cette résine est sous la forme de globules sphériques, de la grosseur d'un peit pois, offrant d'un côté l'empreinte de la branche d'où on les a détachés, quelquefois soudés plusieurs ensemble, mais le plus souvent isolés.

Chaque globule est creux à l'intérieur, et les plus petits renferment les débris d'un insecte et un nombre considérable de petites larves desséchées; mais le plus grand nombre sont percès d'un trou et vides. Ces circonstances presque semblables à celles qui signalent l'existence du coccus lacce de l'Inde, nous indiquent que nous avons affaire à une production de même nature; seulement l'espèce doit être différente.

Cette Isque, apportée de Guatimala par M. Bazire, se trouvait dans le droguier de l'École de pharmacie, partie dans son état naturel, partie fondue et sous la forme de bătons longs et étroits réunis en bottes l'aide d'une écorce fibreuse. Cette laque est moins rouge que celle de l'Inde, et lorsqu'elle a eté fondue, elle a une teinte noirâtre peu agréable. Elle exhale, étant chaude, une odeur analogue à celle de la laque de l'Inde, et brûle de même avec une belle flamme blanche. La chaitent lui communique, en outre, une élasticité qui la rapproche du caoutchoue; enfin elle offre dans sa saveur un goût marqué d'acide succinique.

## Mürier noir (6g. 154).

Morus nigra L. Arbre de 7 à 13 mètres de lauteur, formant une tête plus ou moins arrondie. Les feuilles sont pétiolées, cordiformes, aigués à l'extrémité, dentées, glabres et rudes au toucher en dessus, pubescentes en dessous, très souvent entières, quelquefois partagées en plusieurs lobes. Les fleurs mâles et les feuelles sont disposées en chatons séparés, tantôt

dividu, d'autres fois dioïques. Les fleurs mâles forment des épis allongés, et sont pourvues d'un périanthe à quatre divisions ovales, et de 4 étamines à filets droits plus longs que le pérjanthe. Les fleurs femelles forment des chatons ovoïdes et\*denses, courtement pédonculés. Chaque fleur porte un périanthé à 4 divisions opposées, dont 2 extérieures plus grandes. L'ovaire est supère, sessile, pourvu de deux" styles divergents et divisé inté-

portés sur le même in-



rieurement en deux loges dont chacune contient un ovule; mais m de ces ovules et sa loge avortent constamment, et le fruit est un askose qui reste entouré par les folioles du périanthe accrues et devenues succulentes et bacciformes. Tous ces fruits, très rapprochés, forment un composibles ovoide et succulent qui a reçu le nom particulier de sorose; le vulgaire considère ce sorose comme un froit et lui donne le nom de mêre. Il morit depuis la fin de juillet jusqu'a mois de septembre : il est vert d'abord, puis rouge, enfin presque noir. Il est alors rempli d'un suc rouge très foncé, très visqueux, sucré, acide et d'un golt assez agréable. On en prépare un siror parfachissant et légèrement astringent. Le mûrier noir, de même que la plopart de nos arbres fruitiers, paraît originaire du Levant, mais il a été introduit, il y a si

longtemps, dans la Grèce et dans l'Italie, qu'on l'y regarde comme indigène. Ce sont les Romains qui l'ont apporté dans la Gaule, où il se rend utile, non seulement par ses fruits, mais encore par ses feuilles qui peuvent servir de nourriture pour le ver à soie. Mais il le cède beaucoup, sous ce dernier rapport, au mirrier blanc (moras abba L.), qui est originaire de la Chine, coume la culture du ver à soie, et qui a suivi cette culture de la Chine dans l'Inde et dans la Perse; de la Perse à Constantinople, sous le règne de Justinien; plus tard en Sicile et dans la Calabre, du temps de Roger; enfin en France, après la conquête de Naples par Charles VIII. On voyait encore, en 1802, à Allan, près de Montélimart (Drôme), le premier môrier blanc qui y fut planté par Guy-Pane. vers l'éconue dont nous parlons.

L'écorce de márier noir, et principalement celle de la racine, est acre, amère, purgative et vermitige. Discorcide la cite comme propre à détruire le tænia. Le bois de mûrier, à part l'aubier qui est blanc, est d'un jaune foncé, très solide, susceptible de poli, inattaquable per les insectes, et peut servir à faire des meubles ou des ustensiles. Il présente sur sa coupe perpendiculaire à l'axe et polie, des cercles blanchires, régulièrement espacés sur un fond jaune, avec des lignes radiaires très serrées et un pointillé blanchitre du aux fibres ligneuses. Il a l'inconvienient de prendre à l'air me couleur brune peu agréable.

Le bois du mărier rouge d'Amérique (morus rubro) est entièrement semblable. Celui du mărier blanc est d'un jaune plus pâle et brunit moins à l'air; de sorte qu'on pourrait en faire de beaux meubles. Je citerai encore, comme produisant des bois utiles ou pouvant être utiliésé, les arbres suivants :

Le MORIER A PAPIER, moras pappyrifera L., broussmetia pappyriera de Venteual. Arbre originaire de la Chine, dont on n'a consu en Europe, pendant longtenns, que les Individus mâles, jusqu'à ce que Broussones an secouvert en Écosse le papyrier femelle qui y était cuttivé sans y être consu. Cet arbre est três répandu dans la Chine, au Japon et dans les lies de l'Océanie, où son écorce fibreuse sert à faire du papier et des étoffes. Son bois est d'un jaume très pâle, poreux, léger et prenant mal le poli. On ne pourrait guère l'utiliser que pour l'intérieur des membles.

BOIS DE MACLURA, BOIS D'ARC DE LA LOUISIANE, bone-wood Engl., maclura auvantiaca Nutl. Cet arbre porte une sorose globuleuse de la grosseur et de la couleur d'une corange, pleiner d'un suc jaune et fétide dont les Indiens se peignent la face pour se rendre plus effrayants à la guerre. Le bois est tout à fait semblable à celui du mûtre noir; mais il perd sa couleur jaune à l'air et à la lumière, pour en prendre une brune foncée, désarcfable.

MORÉES. 309

Bois Jaune des Tentuneres, avores tinetoria L., broussonetia intentoria Kunth, moclura tinetoria Kunta Ceta ribe croît aux Antilles et au Mexique, où il acquiert des dimensions considérables, et où ses soroses sapides sont employées par les méderius en place de nos mitres. Son bois vient principalement de Cuba et de Tampio: il est en biches quelquefois énormes de grosseur et de poids (150 kilogrammes), mondées à la hache, d'un brun jaunâtre à l'extrieur, d'un jaune vif et foncé à l'intérieur, avec des filets d'un rouge orangé. Ce bois est dur, compacte, susceptible d'un beau poli, et pourrait faire de très beaux meubles, majgre la conleur mordorée qu'il prend à l'air, laquelle, d'ailleurs, est loin d'être désagréable; mais il est exclusivement employ pour la teinture en jaune. Il contient, en effet, un principe colorant jaune (le morin) cristallisable, pen soluble dans l'eau, plus soluble dans l'acou et dans l'écher, faiblissant par les acides, devenant orangé par les alcalis, et colorant en vert le sollate de fer.

J'ai en l'occasion d'examiner anciennement une matière résinoîde nommée moelle de Cuba, qui était proposée pour le traitement de la teigne. J'ai facilement déterniné l'origine de cette substance, en ayant trouvé plusieurs fois de semblable dans des cavités ou fissures du bois jaune de Cuba. Cette substance, qui me paraît être formée de principe colorant jusqu'à l'état de pureté, est sous la forme de plaques jaunes, efflorescentes, marbrées de rouge à l'intérieur, et ayant presque l'aspect de l'orpiment naturel. Elle a une saveur amère et sucrée non désagréable, est très peu soluble dans l'eau froide, mais facilement et entièrement soluble dans l'alcool.

Les Anglais désignent à tort le bois jaune sous le nom de fustic, et les Portugais sous celui de fustete, ce qui tend à le faire confondre avec le vrai fustet (rlus eotinus).

Bois Jauxe du Brésit. M. Martius mentionne, dans son Systema materiu med. veget. brasiliensis (page 123), trois espèces de broussonetia à bois jaune, qui peuvent répondre indifféremment au tatai-iba de Margraff et Pison, et qu'il nomme br. tinetoria, zauthozydon, brasiliensis. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve dans le commerce deux bois jaunes du Brésil différents de celui de Cuba, produits sans doute par les deux demirers broussonetia, sans qu'on puisse les attribuer plus spécialement à l'un ou à l'auto.

Le premier, connu dans le commerce sous le nom de bois joune du Brésil, arrive en billes considérables équarries, d'un jaune pâle à l'Intérieur. Ce bois a une texture très fine, compacte, prend un poi satiné, et ne change pas à l'air. Il imite assez bien le bois citron de Haît, on hispanille; mais il est inodore. Il est quelquéelois pourvu de

débris d'une écorce épaisse, dont la couche subéreuse est imprégnée d'un suc jaune analogue à la moelle de Cuba.

Bois JAUNE DE PARA. Ce bois, fort différent du précédent, a ses et de quelques autres légumineuses. De quelque côté qu'on le coupe, ces fibres viennent former à la surface de petites lignes creuses, comme des traits de burin, qui muisent à son pôt. Ce défaut, joint à son changement de couleur qui, du jaune pâle, passe au brun sale, doit nuire à l'emploi de ce bois pour l'ébénisterie. Sa force et sa ténacité peuvent copendant le rendre uitle d'une autre manière.

Ce même bois est quelquefois vendu sous le nom de noyer de la Guadeloupe, par confusion , sans doute, avec un bois du même genre provenant de cette lle. Il est en effet arrivé de la Guadeloupe , dans ces dernières années , sous le nom de bois de Résolu, un bois d'un jaune pale qui a beancoup de rapports avec le bois jaune de Para , et qui est probablement celui qui a portè le nom de noyer de la Guadeloupe.

BOIS RAGASSE, boggassia grugamentis d'Aublet. Bois d'un jaune foncé devenant d'un jaune brun foncé à l'air. Il a une structure semblable à celle du bois jaune de Para, mais bien plus grossière; il n'offre pas sur la coupe les cercles concentriques blanchâtres des bois de mûrier et de macelum. Il ne prend qu'un poli imparfait.

### FAMILLE DES ABTOCABPÉES.

Les végétaux compris dans cette famille ne diffèrent guère des précédents que par l'absence complète de l'endosperme dans la graine. Ce sont donc, en général, des arbres à suc laiteux, à feuilles alternes simples ou divisées, accompagnées de stipules caduques. Les fleurs sont monoïques ou dioïques : les fleurs mâles disposées en chatons denses et allongés, et les fleurs femelles portées en grand nombre sur des récentacles charnus : les fruits , formés par la soudure des ovaires fécondés, constituent des soroses qui peuvent acquérir de grandes dimensions. par exemple dans le jaquier ou arbre à pain (artoearpus, de govos, pain , xxxxxxx , fruit) , dont les fruits servent encore aujourd'hui de pain à une partie des peuples de la Malaisie et de l'Océanie. Il y a deux espèces principales d'artoearpus; l'une, nommée rima (artocarpus ineisa), est un arbre haut de 13 à 14 mètres, dont les feuilles, très grandes et incisées, ressemblent à celles du figuier; les fruits, ou soroses, sont verdâtres, plus gros que la tête, couverts de tubercules polyédriques, et contiennent, près de la surface, au milieu d'une pulpe farineuse, de 40 à 60 semences grosses comme des châtaignes, et qui se mangent de la même manière. Mais c'est la pulpe farineuse qui forme la partic la plus importante du fruit; car on la mange comme du pain, après l'avoir fait cuire au four. Il y a une variété de rima à sorose apyrène, plus grosse que la sorose à graines, et plus utile encore, puisqu'elle est uniquement formée de pulpe propre à faire du pain. Cet arbre, répandu naturellement dans toutes les îles de l'Océanie, est aujourd'hui cultivé daus les Autilles.

La denxième espèce, le jaca (artocorpus integrifolio), appartient plus spécialement aux illes Malaises et à l'Inde. L'arbre est élevé de 13 à 16 mètres, sur uu tronc considérable; les feuilles sont plus poities que dans la première espèce, et entières. Les chatous mâles et femelles, et par suite les soroses, sont portés sur le trouc et les gros rameaux. Ces dernières pisent de 25 à 30 klog, et quelquolosí 30 kilog. Les graines sont plus petites que daus la première espèce, et également bonnes à manger. La pulpe est jaunâtre, mollasse, très sucrée, mais d'une odeur désagréable.

Ou trouve dans le commerce auglais, sous le nom de jock-wood, le bois de l'un ou l'autre des deux arbres précédents. Il est d'un jaune pâle, perdant sa couleur et brunissant à l'âir lorsqu'il n'est pas verni, mais il couserve une helle couleur jaune lorsqu'il est verni. Il est très téger et un peu sainé.

Je dois citer encore comme appartenant aux artocarpées, deux arbres de propriétés et d'usages bien différents, puisque l'un sert à nourrir les homines, et l'autre à les détruire. Le premier est l'arbre à la vache (galactodendrum utile), observé par M. de Humboldt dans plusieurs parties de la Colombie. Cet arbre fournit, par des incisions faites au tronc, une grande quantité d'un suc blanc et doux comme du lait, que les habitants boivent à l'instar du lait de vache (Ann. chim. et phus., t. VII. p. 182); le second est l'antiar des Javanais (antiaris toxicaria, dont le suc, très vénéneux, sert aux indigènes pour empoisonner leurs flèches. Enfin, je dois nommer le piratinera quianensis d'Aublet, arbre de 16 à 18 mètres d'élévation, dont le tronc peut avoir 1 mètre de diamètre ; le bois en est blanc , dur et compacte, à l'exception du cœur, qui forme au centre un cylindre de 40 à 45 centimètres de diamètre. Ce dernier bois est très dur, très compacte, d'un rouge foncé, avec des taches noires qui imitent sur la coupe longitudinale l'écriture chinoise. De la vient qu'on lui donne le nom de bois de lettres de Chine, ou de bois de lettres moucheté; on le nonnne aussi bois d'amourette moucheté. Il vient de Cayenne, ainsi qu'un autre bois plus large, nommé plus spécialement amourette de Cayenne, qui est très deuse, d'un rouge marbié de noir, muni d'un aubier rougeatre très pesant pareillement, bien moins large que le bois. Ce bois contient quelquefois, dans ses parties cariées, une résine brune, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et les alcalis. J'ignore quel arbre le produit.

## FAMILLE DES URTICACÉES.

Feuilles opposées ou alternes, pétiolécs, entières, deutées on quelquefois palmées; stipules ordinairement persistantes; fleurs polygames, très souvent monôques ou dioiques par avortement, disposées en épis, en tête, ou paniculées; ovaire libre, sessile, uniloculaire, contenant un seul ovule dressé; fruit un, ou renfermé dans le périanthe sec ou devenu bacciforme. Semence dressée, couverte d'un épisperme souvent soudé avec l'endocarpe; embryon antitrope, dans l'axe d'un endosperme charnu; cotylédous ovés, plats; radicule courte, cylindrique, supère.

#### Orties.

Ces plantes sout généralement herbacées, à écorce fibreuse susceptible d'être travaillée comme le chanvre et le lin ; à feuilles stipulées, dentées, pourvues de poils canaliculés et glanduleux à la base, par où s'écoule une liqueur àcre et caustique qui produit une chaleur brûhante et des ampouleus sur la peau. Les fleurs sout rérditres, unisexuelles, ordinairement monofiques; les fleurs miles sont disposées en grappes et formées d'un périanthe à la folioles arrondises et de n'éamines. Les fleurs femelles ont un périanthe à la folioles dressées, dont 2 extérieures plus petites, quelquefois nulles, et 2 intérieures plus grandes; l'ovaire supère, surmonté d'un stignate velu; le fruit est entouré par le périanthe persistant, membraneux, ou ayant l'appareuce d'une baie. Les deux espéces principales de notre pays sout :

L'ORTHE CRIÈCHE OU ORTHE BRILANTE, variou verens L. Plante aunuelle, haute de 33 à 50 centimètres, à feuilles opposées, ovales, portées sur de longs pétioles; les fleurs sont monoïques, réunies en grappes courtes, opposées et axillaires. Toute la plante est couverte de poils très pinquants et brûlants; ou s'en sert pour pratiquer l'avrication, qui consiste à battre avec une poignée d'orties fraîches une région du corps sur laquelle on veut appeler l'irritation. La plante sèche perd toute action irritante.

La GRANDE ORTIE OU ORTIE DIOÏQUE, varica dioica L. Sa tige est tétragone, luaute de 65 centimètres à 1 mètre, pubescente, très fibreuse; ses (etilles sont opposées; lancéolées-cordiformes, grossièrement deutées, moins piquantes que celles de l'espèce précédente; ses fleurs sont dioïques, herhacées, en grappes pendantes; ses senences sont oléagineuses, diviétques suivant les uns, purgatives suivant d'autres. La

grande ortie sert de nourriture aux hestiaux, dont elle augmente le lait. Les anciens l'employaient comme excitante, emménagogue, apéritive et astringente. M. le docteur Fiard a publié, dans le Journal de pharmacie, t. XXI, p. 290, une observation sur les effets singuliers des tiges de l'ortie dioique. (C'est par erreur que le Mémoire impriménomme l'ortie brûlante.)

### Pariétaire.

Porietoria officinalis L. — Cor. gén. Périanthe court, évasé, à folioles; û étamines à filaments sobulés, recourbés avant la fécondation, se redressant alors avec élasticité et devenant plus longs que le périanthe; ovaire supère, ovoide; style filiforme; stigmate en pinceau; un seul fruit loisant, voroide, au fond du périanthe perissant.

La pariétaire présente une racine fibreuse, vivace; une tige rougeâtre, ramifiée dès sa base, haute de 0°-50, pubeccente, toute garnie de feuilles; les feuilles sont alternes, pétiofées, ovales-lancéolés, pointues, un peu luisantes en dessus, velues et nerveusse en dessons, s'attachant facilement aux habit; les fleurs sont petités, vertes, ramassées par pelotous dans l'aisselle des feuilles, presque sessiles; on observe dans chaque groupe plusieurs fleurs hermaphrodites à varier sériile, et une seule fleur femelle. Cette plante est commune dans les fentes des vieux murs et le loug des haies. Elle paralt contenir une quantité notable de nitre, auquel elle doit sa propriété diarétique.

### FAMILLE DES CANNABINÉES.

Herbes annuelles, d'ressées, ou vivaces et volabiles, à suc aqueux, l'euilles opposées, à stipules persistantes ou caduques. Fleurs diofques : fleurs mâles en grappes ou panicollées; périanthe herbacé, pentaphylle; 5 étamines insérées au foud du périanthe et opposées à ses divisions; fleurs femelles en epis agglomérés, accompagnées chacune d'une bractée, ou en chatons à bractées foliacées, imbriquées, biflores; périanthe monophylle embrassant 1 ovaire uniloculaire, surmonté de 1 styte court ou nul et de 2 stigmates filliornes, pubescents. Le fruit est un cariouse bivaive, indéhiscent, ou un askoes renfermé dans le périanthe accru et persistant. La semence est d'ressée, privée d'endosperme; l'embryon est recourbé en crochet ou en spirale; la radicule est supère. Cette fauille se compose des seuls genres cannobis (chauvre) et humulus (houblon).

## Chanvre cultivé (fig. 455).

Camabis sativa: belle plante originaire de l'Asie, dout la tige est droite, d'une hauteur très variable, ramifiée, garnie de feuilles profondément incisées, à divisions palmées, dentées, aiguës; feuilles opposées sur le bas de la tige, alternes à la partie supérieure. Les fleurs



sont dioïques : l'individu mâle est plus petit, plus grêle et se dessèche plus vite que l'individu femelle; cette faiblesse relative est cause que le vulgaire donne au chanvre mâle le nom de chanvre femelle et réciproquement. Les fleurs mâles ont 1 périanthe pentaphylle et 5 étamines ; le périanthe des fleurs femelles est monophylle, persistant et embrasse le fruit qui est uu askose ovale, lisse, verdâtre, à 2 valves se séparant par la pression. La semence est huileuse, émulsive, d'une odeur un nen vireuse. On en retire une huile qui sert pour l'éclairage et pour la fabrication du savon noir.

Le chanvre est cultivé dans presque tous les pays à cause de ses fibres corticales, qui, séparées de la partie ligneuse par le rouissage (1), constituent

la filasse dont on fabrique ensuite de la toile et des cordages. Le chanvre est pourvu d'une propriété enivrante, exhilarante et

(1) Le rouissage est une opération qui consiste à faire tremper, pendant un certain numbre de jours, le chanvre dans une eau stagnante, afin de dissondre ou de détruire, par la putréfaction, les parties mucilagineuses ou antres, qui missent les fibres corticales entre elles et au bois. Cetto opération communique à l'eau des qualités malfaisantes, et les émanations qui s'enchalent pervoir occasionner des maladies graves dans les tieux où on la pratique. Aussi est-il défendu d'établir des routoirs dans le voisinage des habitations, et dans les rivières on dans les caux qui servent à la boison des hommes et des animaux, l'Oyez Annales d'hygiène publique et de médecine tégale, t. 1, p. 335 t. V. II., p. 3371, is 4371, p. 3371, p. 33

narcotique, qui paraît résider dans une matière glutino-résineuse qui exsude de glandes placées à la surface de la tige et des feuilles. Mais cette propriété est beaucoup plus développée dans le chanvre de l'Inde et de la Perse, dont quelques botanistes ont fait une espèce particalière, sous le nom de comushés indica. Aujourd'hui on ne loi reconnaît aucune différence essentielle avec le chauvre d'Europe, et on attribue la différence résle qui estie entre leurs propriétés à l'influence générale de la température sur la production des principes actifs des végétaux. Cette raison est sans doute très fondée, mais il me semble aussi que les deux plantes ue sont pas complétement identiques. La plante de l'Inde est beaucoup plus grande, puisque, dans nos jardins mêmes, elle atteint facilement 4 et 5 mètres de hauteur; ses feuilles sont plus souvent allernes et ses fruits sont manifestement plus petits.

On se procure la résine de cette plante par un procédé singulier qui a de l'analogie avec celui qui est usité dans les îles grecques pour la récolte du ladanum. Des hommes, recouverts d'un habillement de cuir, parcourent les champs de chanvre, en se frottant autant que possible contre les plantes. La résiue molle qui les recouvre s'attache au cuir ; elle en est ensuite séparée et pétrie en petites boules auxquelles on donne le nom de churrus ou de cherris. En Perse, on prépare le churrus en exprimant la plante pilée dans une toile grossière. La résine s'attache au tissu et est réparée par le râtissage. Cette résine possède à un très haut degré les propriétés enivrantes de la plante. La plante ellemême, séchée avec soin, est vendue pour l'usage des fumeurs sous les noms de aauja, aunjah et de bang. Enfin, on emploie de temps immémorial, en Arabie et dans tous les pays qui ont été soumis à la domination arabe, une préparation grasse de feuilles de chanvre, qui porte le nom de hashish ou hachich. C'est cette même préparation dont les effets enivrants et hilarants ont été étudiés assez récemment par quelques hommes sérieux, mais qui pourra devenir une sonrce de dépravation pour beaucoup d'autres qui , blasés sur les plaisirs permis , en recherchent d'impossibles dans les divagations d'un entendement perverti.

# Houbton (fig. 156).

Humulus lupulus L. Le houblon est pourru de racines fibreuses, ligneuses et vivaces, qui produisent tous les ans des tiges herbacées, sarmenteuses, hautes de 5 à 6 mètres, grimpant et s'entortilhant autour des arbres ou des supports qui se trouvent à leur portée. Les feuilles sont opposées, pédiolées, échannerées en œur à la base, à 3 ou 6 lobes, et dentées sur le bord. Les fleurs out une couleur herbacée et sont toutes mâles sur un pied, toutes femelles sur un autre. Les premières sont en petites grappes paniculées au sommet des rameaux ; les fleurs femelles naissent aux aisselles des fœilles supérieures; elles sont disposées en cônes formés d'écailles membraueures, au bas de chacune desquelles se trouve 1 ovaire surmonté de 2 style sobulés, ouverts, à stigmates aigus. Le fruit qui succéde à chaque fleur femelle est une petite graine arrondie, roussâtre, enveloppée par l'écaille calicinale qui a persisté.

Le houblon croît en France dans les haies : il est cultivé avec soin



Fig. 156.

dans plusieurs contrées, notamment en Flandre et en Belgique, à cause de ses cômes résineux et doforants, qui entreut dans la fabrication de la bière. Toutes les parties de la plante sont pourvues d'un principe amer qui les fait employer contre les maladies du système lymphatique; mais ce sont surtout les cômes qui, lorsqu'ils sont d'une bonne qualité, sont chargés d'une poussière résineuse, janne, odorante, à laquelle on attribue principalement les propriétés médicales du houblou. Cette poussière avait d'abord été considérée comme un principe immédiat et avait reçul le nom de lupudine; mais l'exame chimique a montré qu'elle était elle-même formée d'un grand nombre de principes immédiats, et surtout de résine, d'huile volatile et d'une matière amère, soluble également dans l'eau et dans l'alcod, et communiquant à l'eau la propriété de mousser fortement par l'agitation.

C'est cette matière amère qui porte aujourd'hui le nom de *lupuline*, bien que ce ne soit pas encore sans doute un principe immédiat pur.

On doit à M. Raspail une observation fort curieuse sur la poussière jaune du houblon. C'est que cette matière qui, à la loupe, paraît sous la forme de petites gouttes résineuses, transparentes et homogènes, est véritablement organisée. Mais, à part cela, je n'ai pu vérifier les détails d'organisation observés par M. Raspail, et. par conséquent, je n'admets pas, d'après lui, que cette substance soit un pollen solitaire, naissant sur toutes les parties des cônes du houblon femelle et pouvant servir à sa fécondation, et encore moins que les glandes vésiculaires des jeunes feuilles de houblon soient également un pollen nécessaire au développement des bourgeons. Tout ce que l'observation microscopique m'a fait voir dans la poussière jaune du houblon, après l'avoir épuisée de ses principes solubles dans l'alcool, consiste à l'avoir tronvée formée d'une masse uniforme de tissu cellulaire, amincie en cône et pédiculée du côté qui l'attachait à la plante, évasée et bombée du côté opposé et telle que la représente la figure 156 (1). Je suis porté, en conséquence, à considérer cette matière comme une glande formée par l'exubérance de petites parties du tissu cellulaire, et imprégnée de résine, comme cela peut avoir lieu naturellement sur un végétal abondant en parties résineuses, ou peut-être destinée à l'excréter au dehors,

## FAMILLE DES EUPHORBIACÉES.

Feuilles communément alternes, quelque(ois opposées, accompagnées ou privées de stipules; quelque(ois nultes elles-mêmes, la plante étant réduite à l'état d'une tige charme, caciforme. Les flours sont unisexuelles, monoîques on dioîques, solitaires, fasciculées, on dispoéese en grappes on une répis; quelque(ois les fleurs malles et femelles sont entourées d'un involucre commun, simulant une fleur hermaphrodite.

Le périanthe est libre, simple, rarement double, à 3, å, 5 ou 6 divisions munies intérieurement d'appendices écailleux ou glanduleux; les étamines sont en nombre défini on indéfini, insérées au centre de la fleur ou sous un rudiment d'ovaire; les filets sont libres ou soudés, les antibres introress ou extroress, bibloudires, à loges souvent dis-

<sup>(1)</sup> a poussière jaune de grosseur naturelle; b poussière jaune vue debout, au microscope; e la même, vue perpendiculairement du côté bombé.

tinctes; les fleurs femelles out un ovaire libre, sessile ou très rarément sipité, ordinairement triloculaire; arrament bi- on plaritoculaire; chaque loge renferme 1 ou 2 ovules collatéraux, suspendus à l'angle central, au-dessous du sommet. Du sommet de l'ovaire naissent autaut de stigmates qui'l y a de loges, généralement esseiles, allongés, bifides ou même multifides. Le fruit est sec ou légèrement charnu, composé d'autant de coque soudées qu'il y avait de loges à l'ovaire; chaque coque, ordinairement bivaire et s'ouvrant avec élasticité, contient une u deux graines suspendues à l'angle interne; l'épisperme est crustacé, épais et formé de deux couches très distinctes; l'endosperuie est charnu, huileux, renfermant un embryon homotrope, à cotylédons follacés, à raicique supère.

Les euphorbiacées composent une famille très vaste, multiforme et cependant très naturelle, qui tire son principal caractère de la structure de son fruit polycoque. La plupart sont pourvues d'un suc laiteux, très âcre et souvent vénéneux ; quelques mues sont aromatiques. Les semences sont huileuses, rarement comestibles, le plus souvent plus ou moins fortement purgatives. Quelques cuphorbiacees sont pourvues de racines féculentes qui sont d'un grand intérêt pour la nourriture des peuples de l'Amérique.

M. A. de Jussieu a divisé la famille des euphorbiacées en six sections ou tribus qui ont été adoptées par tous les botanistes.

Première tribu, EUPHORBIES. Loges de l'oraire uni-ornlées; fleurs apétales, monoïques dans un involucre commun. Exemple: euphorbia.

Deuxième tribu, HIPPOMANÉES. Loges uni-ovulées; fleurs apétales, en épis ou en chatons, pourvoes de grandes bractées uni- ou multilores. Exemples : excacaria, hura, hippomane, stillingia, sanium. etc.

Troisième tribu, ACALYPHÉES. Loges de l'ovaire uni-ovulées; fleurs apétales, conglomérées en épis ou presque en grappes. Genres: mercurialis, acalypha, alchornea, etc.

Quatrième tribu, CROTONÉES. Loges uni-ovulées; fleurs très souvent corollées, fasciculées, en épis, en grappes ou en panicules. Genres: siphonia, anda, aleurites, elæococa, jatropha, curcas, manihot, ricinus, croton, rozophora, etc.

Cinquième tribu, PHYLLANTÉES. Loges de l'ovaire bi-ovulées; étamines insérées au centre de la fleur. Genres: cluytia, andrachae, phyllanthus, emblica, etc.

Sixième tribu, Buxées. Loges bi-ovulées; étamines insérées sous un rudiment d'ovaire sessile. Exemple : buxus,

### Eunhorbes.

Il v a peu de genres dans le règne végétal qui justifient mieux que celui-ci l'idée que les végétaux analogues par leurs caractères de classification , le sont également par leurs principes constituants et par leurs propriétés toxiques ou médicales. Il n'y a , en effet , pas une des espèces qui le composent qui ne soit remplie d'un suc laiteux, et douée de propriétés âcres et corrosives tellement intenses qu'on ne saurait les employer avec trop de prudence, et seulement à défaut de médicaments moins actifs, dont il soit plus facile de régler les effets.

Linné, considérant les emphorbes comme hermaphrodites, les avait rangés dans sa dodécandrie trigynie, et leur donnait pour caractère un calice monophylle à 4 on 5 divisions : une corolle à 4 ou 5 pétales alternes avec les divisions du calice : 12 à 15 étamines fixées au réceptacle et entremêlées de filaments stériles; un ovaire nédicellé au centre de la fleur, surmonté de 3 styles bifides; une capsule saillante hors du calice, formée de 3 coques monospermes. Mais aujourd'hui les hotanistes considérent le calice et la corolle de Linué comme un involucre qui renferme autant de fleurs monandres qu'il y a d'étantines, accompagnées chacune d'un périanthe propre écailleux , laciuié ; au centre de toutes ces fleurs mâles se trouve une seule fleur femelle pédicellée, accompagnée quelquefois d'une autre avortée (voyez la figure 157). Cette manière de voir s'accorde mieux avec la place que nous donnons à la famille des euphorbiacées, à la suite des urticées et des amentacées.

Le port des euphorbes est très variable : quelques uns ont une tige épaisse, charnue, anguleuse, aphylle, ressemblant beaucoup à celle des cactus, et armée sur les angles d'épines géminées ou solitaires ; les autres , qui sont les plus nombreux, ont des tiges frutescentes ou herbacées, garnies de feuilles





tiges sont presque tonjours ramifiées à leur partie supérieure, et les ramifications, le plus souvent disposées en ombelle et ensuite plusieurs fois dichotomes, portent des fleurs à leurs extréunités; une fleur solitaire, tenant la place d'une troisième branche, se trouve en ontre dans chacune des bifurcations supérieures. On observe d'ailleurs à la base de l'ombelle et à chaque bifurcation une collerette de bractées verticiliées on opposées.

EUPHORBE DES ANCIENS, euphorbia antiquorum L. Tige triangulaire on quadrangulaire, articulée, ramifiée, munie sur les angles de petits appendices foliacés et d'épinces géminées, divergentes. Les fleurs sont portées sur de courts pédoncules simples on divisés et triflores; chaque fleur ou chaque involucre ne contient que 5 à 6 étamines. Cette plante croît en Afrique, en Arabie et dans l'Inde.

EUPHORINE DES CANARIES, euphorbia conscrientis I. (fig. 457). Fige épaises, quadrangulaire, haute de 1°,3 à 2 mètres, garnie de raineaux ouverts, dont les angles, ainsi que ceux de la tige, sont munis de tubercules rangés longitudinalement, de chacun desquels partent eleux aiguillos courts et divergents, dont une st recourbé en crochet. Les fleurs sont sessiles, placées au-dessous des aiguillons, accompagnées de bractées ovales; l'involnere est à 10 divisions, dont 5 plus internes, charnues et d'un rouge obscur. Le fruit est très petit, lisse, jaunâtre, formé de 3 coques monospermes. Cette plante croît naturellement dans les lies Canaries.

EUPHORBE OFFICINAL, euphorbia officinarum L. Tige épaisse, droite, souvent simple comme un cierge, hante de "", 3 à 2 mètres, pourvue, sur toute sa longueur, de 12 à 18 côtes saillantes dont la crête anguleuse est garnie d'une rangée d'épines géminées. Les fleurs sont presque sessiées et d'un vert jaumâtre. Cette plante croît naturellement dans l'Éthiopie et dans les purfies les plus chaudes de l'Afrique.

### Gomme-résine d'Euphorbe.

La plupart des auteurs s'accordent à dire que c'est en faisant des incisions à l'écorce de l'euphorbia officinarum et des deux espèces pacédentes qu'os e procure l'euphorbe du commerce; mais la forme sous laquelle se présente toujours cette substance, indique qu'elle a dù couler naturellement, et les débris de raneaux toujours quadrangulaires, qu'on y trouse quelquefois, n'est pas favorable à l'opinion que l'euphorbin officinarum en est la source principale. On en conclurait plutôt que l'euphorbe des pharmacies est exclusivement produit par l'euphorb bu conorriensis ou par l'euphorbin antiquorum.

L'euphorbe est en petites larmes irrégulières , jaunâtres , demi-

transparentes, un pen friables, ordinairement percées de un ou de deux trous coniques qui se rejoigneut par la base, et dans lesquels on trouve encore souvent les aiguillons de la plante, dont un est recourbé. Il n'a presque pas d'odeur; sa saveur, qui est d'abord peu sensible, devient bientôt âcre, brûlante et corrosive. Sa poudre est un très violent sternutatoire, ce qui la rend dangereuse à préparer.

L'euphorbe a quelquefois été administré à l'intérieur comme purgaif; mais , comme il est encore plus corrosif, son usage a presque toujours été suivi des accidents les plus funestes. Il faut donc absolument se borner à l'employer à l'extérieur, où il produit un effet vésicant presque égal à celui des cantharides.

D'après les analyses de Braconnot, de Pelletier et de Brandes, l'euphorbe est composée de :

|                                                    | Braconnot. | Pelletier. | Brandes. |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Résine                                             | 37,0       | 60,8       | 43,77    |
| Cire                                               | 19,0       | 14,4       | 14,93    |
| Caoutchouc                                         |            | 20         | 4,84     |
| Bassorine                                          | 20         | 2          | 20       |
| Malate de chaux                                    | 20,5       | 12,2       | 18,82    |
| - de potasse                                       | 2,0        | 1,8        | 4,90     |
| Sulfate de potasse  — de chaux Phosphate de chaux. | } -        | υ          | 0,70     |
| Matière ligneuse                                   | 13,5       | a          | 5,60     |
| Eau                                                | 5,0        | 8 )        | 6,40     |
| Perte                                              | 3,0        | 0,8        | 0,40     |
|                                                    | 100,0      | 100,0      | 100,00   |
|                                                    |            |            |          |

La résine est d'une excessive àcreté, brunâtre, friable, fusible soluble dans l'alcool, l'éther et l'essence de térébenthine, très peu soluble dans les alcalis. La cire ne paraît pas différer de la cire d'abeilles. Il résulte de ces analyses que l'euphorbe n'est pas à proprement parler une gomme-résine, puisqu'on y trouve de la cire, du caoutchouc, et, au lieu de gomme, des malates de chaux et de potasse.

L'existence d'une grande quantité de surmalate de chaux dans les plantes charmes, à quelque famille qu'elles appartienent, est un fait bien remarquable et qui semble indiquer une liaison encore inconnue entre la présence du sel et l'état de plante; de telle sort que la production dans l'économie végétale d'une grande quantité de ce sel calcaire soluble, semble causer l'hypertrophie du parenchyme. Je citeral pour exemple les euphorbes charmes, les cactos, qui leur resemblent

taut en apparence, les jouharbes, les sedum, les agavé, les aloès, etc.

EUPHORBE AURICULÉ, euphorbia peplis L. Tige ramifiée, feuilles
assez grandes, entières, ovales-obtuses, auriculées d'un seul côté à la

base; fleurs axillaires, solitaires; rameaux tombants.

EUPHORBE IPÉCACUANHA, euphorbia ipecacuanha L. Tige dichotome, feuilles très entières, lancéolées; pédoncules axillaires, uniflores, égalant les feuilles; tige dressée.

La racine de cette plante est très longue, fibreuse, eylindracée, blauchâtre, inodore, peu sapide et cependant vomitive à la dose d'une dizaine de grains. Elle est employée comme ipécacuanha dans l'Amérique septentrionale, où elle est indigène. La racine de la plupart de nos emplorbes jouit de la mème propriété.

ÉSULE RONDE, euphorbia peplus L. Ombelle trifide; rameaux plusieurs fois dichotomes, munis d'involucelles ovés; feuilles très entières, obovées, pétiolées. Cette plante est très commune dans les lieux cultivés, autour des habitations.

ÉPURGE, euphorbia lathyris L. (fig. 158). Racine pivotante, bisannuelle, produisant une tige droite, cylindrique, haute de 0<sup>th</sup>,60 à



1 mètre, garnie de feuilles opposées, sessiles, oblongues, d'une couleur glauque. Cette tige est terminée par une ombelle à 4 rayons qui se bifurquent plusieurs fois, Les bractées sont presque triangulaires et les pétales sont fortement échancrés en croissant. Cette espèce se trouve dans les lieux cultivés et sur le bord des champs, eu France, en Suisse, en Allemagne et en Italie. L'écorce de la racine desséchée et réduite en poudre purge à la dose de 1 gramme à 151.5. Les semences, nommées autrefois grana regia minora, sont employées comme purgatives par les gens de la

campagne. On a proposé, il y a quelques années, de se servir dans le même but de l'huile obtenue par expression. On en retire environ 40 pour 100. Cette huile est d'un fauve clair, bien fluide, d'une saveur âcre et d'une odeur très marquée. Elle est complétement insoluble dans l'alcool; elle purge à la dose de 1 à 2 grammes; mais elle a l'incouvénient de provoquer souvent le vonissement.

RÉVEILLE-MATIN, euphorbia helioscopia L. Ombelle générale quinquéfide; partielle trifide; particulière trifide ou dichotome. Involucelles obovés; feuilles cunéiformes dentées.

ÉSULE, euphorbia esula L. Ombelle multifide-bifide; involucelles sous-cordiformes, pétales subbicornes; rameaux de la tige stériles; feuilles uniformes.

La racine d'ésule, ou plus exactement l'écorce de racine d'ésule, a été usitée autrelois comme un purgatif hydragogue; mais il faut avouer qu'on n'est pas certain de la plante qui doit porter le nom d'ésule; on plutôt ce nom paraît avoir été porté par un certain nombre d'euphorbes à feuilles étroites, plus ou moins sembables à celles du pin, tels sont les euphorbia pithouses, seula, querotiona, exporissis, etc.

#### Mercuriates.

Genre de plantes à fleurs diofjues, très rarement monôtjues, ayant un périanthe simple à 3 ou à divisions; les étamines sont au nombre de 9 à 12, à filets libres et exsertes, à ambiers globuleuses, didymes. Les fleurs femelles portent un ovaire à 2 lobes et bilocolaire (rarement à 3 lobes et à 3 loges), surmonté de 2 ou 3 styles divergents, denticulés. La capsule est à 2 coques (rarement 3) monospermes, épineuse ou cotonneuse.

Ce genre comprend une dizaine d'espèces indigènes ou exotiques dont deux sont très communes dans uos contrées et ne doivent pas étre confondues pour l'usage médical, à cause de leur activité très différente.

MERCURIALE ANNUELLE on FOIROLE, mercurialis annua L. Racine blanche et fibreuse; tige haute de 33 à 50 centimètres, lisse et branchue; [euillés opposées, longuement pétiolées, ovales-lancfolées, aiguës, d'un vert clair et très glabres, comme la tige. Les fleurs sont lión jues, les màles rassemblées par petits paquets sur des épis axillaires, gréles, interrompus, longs et redressés; les femelles solitaires ou géuninées et presque sessiles. Elles sont formées d'un périanthe tert, d'a 3 foiloles, comme les mâles, et d'un oraire didyme et à 2 styles divergents (1). Cette plante croît dans les lieux cultivés, autour des

(1) J'ai quelquefois trouvé sur la mercuriale un ovaire à 3 lobes et à 3 styles, dont le fruit était par conséquent à 3 coques monospermes, soudées et hérissées de piquants. Ce fruit ressemblait alors parfaitement à celui du ricin. habitations; elle a une odeur nauséeuse; elle est laxative et quelquefois drastique, mais toujours beaucoup moins que la suivante.

MEBCURIALE VIVACE ou DUS DOIS, morvavialis pereunis L. Tiges droites, non divisées, à peine hautes de 35 centimètres, chargées de quelques poils, et garnies de feuilles courtement pétiolées, ovales-lan-céolées, pointues, dentées, un peu rudes au toucher et d'un vert sombre. Les fleurs, même feuelles, sont assez longuement pédouculées. Cette plante croît dans les bois; elle est plus fortement purgative que la première, et son ingestion dans l'estomac a souvent été suivie d'accidents plus ou moins graves. Elle contient une petite quantité du même principe colorant bleu qui distingue la mauvelle ou tourneot, et son suc colore le papier en bleu. La mercuraile annuelle en offre également, comme on peut le voir par la couleur bleue que prend l'écorce de sa racine pendant sa desicactaion.

MAURELLE OU TOURNESOL, crozophora tinctoria Neck., croton tinctorium L. Cette plante, comprise dans le genre croton par Linné, en diffère par des caractères très tranchés et notamment par la présence d'une corolle et par le petit nombre de ses étamines. Elle est pourvue d'une racine fibreuse et d'une tige grêle, rameuse, haute de 35 centimètres environ. Ses feuilles sont molles, alternes, pétiolées, ovéesrhomboïdales, ondulées sur le bord, cotonneuses et blanchâtres. Les fleurs sont monoïques, petites, disposées en grappes conrtes; les mâles rassemblées à la partie supérieure, les femelles placées à la base et longuement pédonculées. Les premières ont un calice à 5 divisions, une corolle à 5 pétales, et 5 étamines (rarement 8 ou 10) dont les filets sont soudés par le bas en une colonne centrale ; anthères extrorses. Les seurs femelles ont un calice à 10 parties linéaires, la corolle nulle, l'ovaire sessile, triloculaire. Le fruit est longuement pédonculé et pendant; il est épineux et à 3 coques monospermes, comme celui des ricins.

Je pense que cette plante doit son nom de manrelle à une certaine ressemblance avec la morelle (salaman nigram), et celui de tournesol ou d'hélitotrope, à l'ancienne fable de Clytie amante du soleil. Elle croît dans le midi de la France, en Espagne, en Italie et dans le Levant. On la cultive principalement au Graud-Gallargues (Gard) pour la préparation du tournesol en drappeaux. A cet effet, ou récolte les fruits et les sommités de la plante, on les écrase et on en exprime le suc dans lequel on trempe des chiffons ou de la toile grossère, que o'no fait sécher. Cela fait, on suspend ces chiffons dans une cuve en en pierre, an fond de laquelle on a mis un mélange d'urine putréfiée et de chaux vive. Par l'action de l'ammoniaque qui se dégage, et de l'oxigène de l'air, les chiffons que le suc de la plante varit teints en vert deviennent rouges; on leur fait subir une seconde immersion dans le suc de maurelle et une nouvelle exposition à la vapeur ammoniacale, et ou les envoie dans différentes parties de l'Europe et surtout en Hollande, où leur matière colorante est utilisée pour la coloration des fromagus, des pâtes, des conserves et de diverses liqueurs. Mais, ainsi que je l'ai dit précédemment (page 82), ils ne paraissent pas servir à la fabrication du tournesol en pains.

EXCECARIA AGALLOCHA, arbre aveuglant, Grand arbre des îles Moluques qui a été ainsi nommé parce que si par malheur, en le coupant, le suc âcre et laiteux dont il est rempli, tombe dans les yeux, on court risque de perdre la vue. Son bois est d'une couleur ferrugineuse, dur et fragile comme du verre, très 'amer, résineux et s'enflamme avec une grande facilité. Il a une si grande ressemblance avec le calambac qu'on peut à peine l'en distinguer, et plusieurs personnes ont assuré à Rumphins qu'il était envoyé en Europe comme bois d'aloès. Je pense avoir trouvé ce bois dans les anciens droguiers de l'Hôtel-Dieu de Paris et de la Pharmacie centrale. Il est noneux, très pesant, compacte et étonnamment résineux. Il est à l'extérieur d'un brun rougeâtre uniforme : mais la nonvelle section qu'v produit la scie offre une couleur un peu plus grise, marquée de taches noires dues à un suc particulier extravasé. Sa cassure transversale n'offre pas de tubes longitudinaux, ce qui tient sans doute à la grande quantité de résine dont tous ses vaisseaux sont gorgés. Il a une forte odeur de myrrhe et de résine animé mêlées : son intérieur présente des excavations remplies d'une résine rougeâtre qui a quelque analogie avec la myrrhe; il se réduit en poudre sous la dent et jouit d'une saveur amère ; il répand un parfum très agréable lorsqu'on le brûle ou qu'ou le chauffe sur une plaque métallique. MANCENILLIER , hipnomune mancenilla L. Arbre de l'Amérique

MANCENILLIER, huppommus mancentilla L. Arbre de l'Amérique inter-tropicale, célèbre par la qualité vénérouse de son suc laieux, qui servait autrefois aux naturels pour empoissonner leurs flèches, et que les négres emploient encore aujourd'hui comme poison, par des motifs de vengeance. On a même été jusqu'à dire que l'ombre de l'arbre était dangereuse, ainsi que la pluie qui avait lavé son feuillage; mais ces dernières assertions ont été démenties par plusieurs voyageurs et par Jacquin en particulier. Les fleurs sont monofiques; les mâles disposées par petits paquetes ou par épilles alternes, le long d'un ax commun, chaque épillet étant pourvu de deux bractées concaves; les fleurs femiles soltaires ou placées à la base des épillets mâles. Le fruit est un drupe qui a la forme, la couleur et l'odeur d'une petite pomme; aussi peut-il être l'objet de méprises funestes pour les enfants. Il est formé d'un scrocarpe à suc laiteux, qui, en se desséchant, se divise en

14 côtes peu marquées , séparées par des sillons réguliers allant du pédoncule au pôle opposé. Le noyau est osseux , épais , indéliscent , à surface inégale, sillonnée , armée d'apophyses tranchantes, irrégulières. Les loges sont monospermes , souvent privées de semence.

Santler Elastique, hura creptions L. Grand arbre de l'Amérique, à suc laiteux très âcre, à feuilles grandes, alternes, cordiformes, longuement pétiolées, et à fleurs monofques. Les fleurs màles forment des clatons denses, multiflores, longuement pédonculés; les fleurs femelles solitaires, présentent un ovaire à 21-81 loges, surmonté d'un long style terminé par un large stigmate radié, offrant autant de rayous qu'il y a de loges à l'ovaire. Le fruit est une capsule ligneuse recouverte d'un sercearpe très mince, et composée d'un grand nombre de coques qui, en se desséchant, s'ouvrent avec élasticité en deux valves, se détachent instantanément de la colonne centrale qui les tenait unies, et sont lancées au loin en produisant un bruit semblable à celui d'un coup de pistolet. Ses semences sont plates, lenticulaires, à épisperme ligneux, à anande séche t ouvrative, mais inusifée.

### Siphonie élastique. - Caoutchoue.

Siphonia elastica Pers.; siphonia calucha Rich.; hecea quianensis. abbl.; jatropha elastica L. f. Arbre de 16 à 20 mètres de hauteur, sur un tronc de 80 centimètres de diamètre. Les rameaux sont garnis à leur extrémité de feuilles rapprochées, longuement pétiolées, composées de 3 folioles ovales-allongées, pointues, entières. Les fleurs sont monoïques, munies d'un périanthe simple à 5 divisions. Les étamines sont soudées en une colonne portant 5 ou 10 anthères, verticillées en une ou deséries, fixées ao-dessous du sommet. L'ovaire est à 6 côtes, trilocolaire, à 3 loges uni-ovulées. Le fruit est une grande capsue formée de 3 coques ligneuses, arrondies, s'ouvrant avec élasticité en 2 valves, à la manière du sablier élastique. Les semences sont arrondies, à épisperme lisse, roussière, marbré de noir. L'amande est blanche, huileuse, d'un goût agréable. On peut la manger sans aucun inconvénient.

Le caoutchoue, nommé vulgairement gomme élastique, est une substance d'une nature toute particulière qui se trouve à l'état émulsif dans le suc laiteux d'un grand nombre de végétaux appartenant, pour la plupart, à des familles riches en plantes vénénenses ou suspectes; tels sont la plupart des figuiers, l'arbre à pain, plusieurs apocynées, lactucées et paparéracées. Mais aucun de ces végétaux ne peut être comparé pour l'abondance du produit à l'Aécé de la Guyane. Le suc laiteux de cet arbre, obtenu par des incisions faites au trouc, se prend à l'air en une masse tenace et très élastique, Mais ordinairement, tandis qu'il est encore bien fluide, on l'applique, couche par conche, sur des moules de terre, et on fait sécher chaque couche à l'air avant d'en ajonter une nouvelle. Lorsqu'o inge l'épaisseur suffisante, on brise le moule et on le fait sortir en morceaux par une ouverture laissée au vase fabriqué par ce moyen. La forme la plus ordinaire du caouchbouc est donc celle d'une gourde; quelquefois cependant les Indiens lni donnent celle d'un oissen ou de quelque autre anima! : on se contente aussi, depuis un certain nombre d'ammées que le caouthouc est deven l'objet d'un commerce étendu, de le réduire en masses solides assex voluminantes.

Le caontchoue, lel que nous l'avons, est une substance brunâtre, demi-trausparente lorsqu'elle est en lame nuince, très souple et émi-nemment désatique. Il se fond au feu, se boursoufle considérablement, et brille avec une flamme très blanche, en répandant une fumée odorante très épaise. Il est insoluble dans l'ealen froide, se ramolli seufement dans l'eau bouillante; est insoluble dans l'alen foide, per amolli seufement dans l'eau bouillante; est insoluble dans l'alen les huiles volatiles. L'acide suffurique le charbonne superficiellement; l'acide ni-trique le dissout, en dégageant de l'azote, de l'acide carbonique, de l'acide cyanhydrique, et formant de l'acide vailque, l'acide chlorhydrique, et formant de l'acide vailque, l'acide chlorhydrique, et formant de l'acide ce qu'este celle plusieurs agents chimiques très énergiques, le rend précieux pour la disposition des apparcils de chimie, et pour la fermeture des flacons à produits volatifs.

On a supposé pendant longtemps que le caoutchouc était composé de carbone, d'hydrogène, d'oxigène et même d'azote, parce que celui du commerce, décomposé au feu, donne une petite quantité d'ammoniaque. Mais cela tient à des principes étrangers et surtout à l'albumine du sur végétal, qui ont été entraîtés dans sa coagulation. M. Faraday ayant analysé du caoutchouc pur et très blanc, séparé par lui du suc récent du siphonia, l'a trouvé uniquement composé de carbone 87,2; hydrogène 12,8; ce qui répond à CHP.

Le caoutchouc distillé fournit 0,83 de son poids d'une huile volatile très fluide et très légère, qui est un mélange de plusieurs hydrures de carbone de composition et de volatilité différentes (1); mais qui, dans sou ensemble, peut dévenir d'une grande utilité par la propriété qu'elle a de dissoudre le caoutchouc mieux que ne le font l'éther, le naplute et les huiles volatiles ordinaires. On peut employer au même usage les essences rectifiées des goudrous de hois et de houille et, d'apris M. Bon-

chardat, l'esseuce de térébenthine elle-même, après qu'elle a été distillée sur de la brique chauffée. Cependant tous ces dissolvants présentent l'inconvénient de douner au caoutchone qu'ils abandonment par leur évaporation, une qualité poissense qu'il ne perd que par une très longue exposition à l'air.

Le caontchouc est devour l'objet d'un commerce considérable par l'application qui en a été faite à la fabrication de tissus élastiques et d'étoffes imperméables, indépendamment de l'usage qu'on continue d'un faire pour fabriquer des chaussures imperméables à l'eau et pour enleer; à l'adie du frottement, les traces de cayan sur le papier.

## Manihot, Manioe on Magnoc.

Les manihot constituent un geure de plantes que Linné avait encore réunies aux jatropha, mais qui s'en distinguent principalement par l'absence de la corolle et par leurs étamines libres, au nombre de 10, dont 5 alternativement plus courtes. M. Konth avait donné à ce genre le non de jampla, mais M. Endlicher et M. Pobl lui our rendu le nom de manihot qui lui avait été donné par Plumier et par Adanson, bien que cette appellation barbare sorte des règles ordinaires de la nomenclature linnéenne. On en connaît un assez grand nombre d'espèces on de variétés dont deux surtout méritent d'être citées tant par l'opposition de leurs propriétés, qui rappelle celle qui existe entre les amandes douces et amères, que par l'usage général que les labitants de l'Amérique font de leurs racines féculentes pour leur nourriture.

L'une de ces espèces, qui porte les nous de manice doux, counque, aipi, juea dulce (manihot oipi Pohl), ne contient dans sa racine aucun principe dangereux, de sorte qu'on peut la manger simplement cuite sous la cendre, ou dans l'eau, comme les pommes de terre, et que les animant la mangent crue, suns acous inconvénient; mais l'autre espèce, nommée plus spécialement manihot, manioc amer, juea amorga, manditioa, mandioca (manihot attilissima Pohl, jamipha manihot Kunth), contient dans sa racine un suc chargé d'un poison des plus viocuts. Ce poison, qui est très altérable, paraît être de l'acide cyanhydrique ou un corps facile à se transformer en cet acide, d'après les expériences de MM. Boutron et O. Henry (1); la yobalité de ce principe et la facilie avec laquello en le décruit par la fermentation, explique comment les peuples grossiers de l'Amérique ont trouvé le moyen de retirer de la racine amplacée qui le renferme, un aliment abondant et salutaire.

A cet effet, on monde la racine de son écorce, on la réduit en pulpe au moyen d'une râpe , et on la renferme dans un sac de palmier fort

<sup>1)</sup> Mémoires de l'Académie de médecine , Paris , 1836, t. V. p. 212.

long, étroit, et tellement tissu qu'il peut s'allonger ou se rétrécir à volenté, en doignant ou en rapprochant ses deux extrémités; on suspend ce sac par sa partie supérieure à une perclue posée horizontalement sur deux fourches de bois; et, après l'avoir agité pendant quedque temps on suspend à son extrémité inférieure un vaisseau très pesant qui, faisant l'office de poids, en exprime le suc et le reçoit en même temps, Lorsque le sac est bien exprimé (1), on l'expose dans des cheminées, et, quand il est sec, on en retire le contem pour le pulvériser. La poudre que l'on obtient ainsi est mommée favine de monice: c'est un mélange d'amidon, de fibre végétale et d'un peu de matière extractive; on en fait du pain en la mélangeant avec de la farine de froment; man on obtient de la racine seale du manico beaucoup d'autres produits alimentaires, qui portent les noms de couaque, cossave, monssache ou cripio, toptòda, etc.

Le comque se prépare avec de la racine de manioc ràpée, exprimée, et séchée d'àbord sur des claies exposées à la chaleur. On la crible alors pour l'obtenir en petites parties d'un volume à peu près égal, et on la chauffe par partie, dans des chaudières de fer modérément chauffèes , jusqu'à ce que la racine ait sobi un commencement de torréfaction. Cette substance se goufle prodigieusement quand ou la chauffe avec de l'ean ou du bouillon, et forme des potages très nourrissants.

La cassore se prépare encore avec la racine ràpée et exprimée, mais no séchée, que l'on étend en forme de gâtaus mince sur mue plaque de fer chauffée. L'amidon et le mucilage, en cuisant et en séchant, lient tontes les parties de la pulpe et en forment un biscuit solide, qui jouit d'une graude faveur auprès des créoles.

La moussache ou le cipipa est la fécule pure de manioc qui a été entraînée par le suc de la racine soumise à l'expression, et que l'on a parfaitement lavée et séchée à l'air. Depuis quelques années on a importé de la Martinique en France une

quantité considérable de cette fécule, qui a été vendue comme arrow-root. Cette même fécule, séchée sur des plaques chaudes, se cuit en partie et s'agglomère en grumeaux durs et irréguliers, qui portent le nom de tapioka. La moussache se distingue facilement

de l'arrow-root lorsqu'on l'examine au

microscope (fig. 459). Elle y paraît formée de granules presque tous

(1) Cet ancieu procédé des naturels américains a depuis longtemps été remplacé par l'usage de presses plus ou moins analogues à celles dont nous nous servois. sphériques, beaucoup plus petits que ceux de l'arrow-root, plus petits aussi que les grains adultes de l'amidon de blé et d'une égalité de volume beaucoup plus grande.

Le tapioka est en grumeaux très durs et un peu d'estiques; gonflé et l'ide d'aux l'eun, il fournit une dissolution qui bleuit fortement par l'iole. Délayé dans l'eau et vu an microscope, il offre encore un graud nombre de très petits grains sphériques semblables à ceux de la monssache; le reste se compose de téguments gonflés et plisés.

Le tapioka n'est pas entièrement soluble dans l'eau froide, comme quelques personnes l'ont avancé. Il forme avec l'eau bouillante un empois qui offre un caractère particulier de transparence et de viscosité. Soumis à une longue ébullition dans me grande quantité d'eau, il laisse un résidu insoluble qui se précipite facilement. Ce résidu, étende d'eau et coloré par l'iode, paraît au microscope sous la forme de flocons mu-muenz qui n'ont aucun raport avec les técuneuts orimitiés.

## Ricin (fig. 160).

Ricinus communis L. Le ricin croît naturellement dans l'Inde, en Afrique et sans doute aussi en Amérique; on le cultive avec succès dans le midi de la France et même dans nos jardins. C'est une très belle plante annuelle (1), haute de 2 à 3 mètres, dont les feuilles sont très larges et à 8 à 9 divisions palmées, ce qui lui a fait donner le nom de palma christi; elle est quelquefois diolique ou polygame; d'autres fois les fleurs mâles et femelles sont sur un même pied, et disposées en épis séparés : mais le plus ordinairement, et tel paraît être l'état naturel de la plante, ces deux sortes de fleurs sont réunies sur un même épi, les fleurs mâles au bas, sous la forme de hounes jaunes dorées, et les fleurs femelles à la partie supérieure, formées en pinceaux d'un rouge foncé. Les fleurs mâles sont formées d'un involucre ou calice à 5 divisions, renfermant un grand nombre d'étamines à filaments très ramifiés , dont channe extrémité est pour vue d'une anthère à 2 loges. Les fleurs femelles sont formées d'un calice à 5 divisions et d'un ovaire triloculaire hérissé de piquants, terminé par un style court et par 3 stygmates profondément bifides, rouges, et plumeux. Le fruit est formé de 3 coques épineuses qui se séparent à maturité. Chaque coque renferme une semence

<sup>(1)</sup> Beaucoup de personnes penseut que le ricin, qui est herbacé et annuel dans nos dimats, pent devenir abbrescent et vivace dans les climites chands, et notamment en Afrique. Mais, d'après Willdenow, Jamais le ricin annuel ne devinet visace, et, récipropuement, Jamais le ricin visace, pu'il nomme ne devinet visace, et, récipropuement, Jamais le ricin visace, pu'il nomme ricinus officients, ne devient aquuel. Alors ces deux ricins constitueraient deux enchées différentes.

ovale, convexe et arrondie du côté extérieur, aplatie et formant un angle saillant du côté intérieur. La surface de la semence est lisse, luisante et d'un gris marbré de brun. La robe est mince, dure et cassante;

l'amande est blanche, d'une saveur douceâtre, mêlée d'une âcreté plus ou moins marquée, L'ombilic est surmonté d'un appendice charnu , assez volumineux , qui , ioint à la forme générale de la semence, lui donne assez de ressemblance avec la tique des eliiens, autrefois nommée ricin . d'où la semence a pris son nom. Immédiatement au-dessous de l'appendice, du côté externe, se trouve un espace comprimé ani simule un écusson.

On trouve dans le commerce deux sortes de ricins, ceux d'Amérique et de France; plus rarement ceux du Sénégal.

Les rieins d'Amérique (fig. 461) sont plus gros, d'une conleur plus foncée, d'une marbrure plus décidée, d'une àcreté très marquée. La pellicule qui recourre l'amande est argentée, et exsude

quelquefois une matière spongieuse et brillante qui remplit tout l'intervalle entre elle et la robe. Longueur de la semence,

Longueur de la semence , 14 millimètres ; largeur, 9 millimètres ; épaisseur , 7 millimètres,

Fig. 160.

Fig. 161. Fig. 162.

Les ricins de France (fig. 162) sont petits, plus pâles, d'une marbrure moins prononcée, presque privés d'àcreté. Longueur, 9 à 13 millimètres; largeur, 7 à 8 millimètres; épaisseur, 5 à 6 millimètres.

Les  $ricins\ du\ Sén\'egal\$ sont semblables , pour le volume , à ceux de France ; mais ils présentent la marbrure foncée des ricins d'Amérique.

Les ricins servent en France, comme en Amérique, à l'extraction d'une huile qui est très usitée comme purgative. Ou a longtenps prétenda que l'âcreté plus on moins marquée de cette huile ne résidait pas en elle-même ou dans les lobes de l'amande, et qu'elle était due à un principe particulier, contenu, soit dans la zobe de la graine, soit dans le germe; un des premiers j'ai annoncé que la coque était insipide, que le germe u'arait pas une sareur beaucoup plus marquée que l'a-mande, et que l'amande privée de germe était âcre par d'elle-même.

## Huile de ricins.

Autrefois cette huile nous était exclusivement fournie par l'Améique, et principalement par le Brésil et les Antilles; mais elle était toujours mélée d'huile de pignon d'Inde (curcas purgons), ce qui obligeait à la faire bouillir pendant longtemps avec de l'eau, pour volatiliser le principe àcre de la dernière semeuce. Malgré cette opération, l'huile était toujours très âcre, plus ou moins colorée et d'un emploi fort désarcéable.

En 1809, pendant la grande guerre continentale, on a commencé à extraire l'huile des ricins cultivés dans le midi de la France ; alors , se fondant sur le procédé usité en Amérique, on pilait les ricins et on les faisait bouillir dans l'eau pendant longtenins : il en résultait une écume huileuse, que l'on chauffait dans une autre bassine, ponr évaporer l'eau; on passait l'huile à travers un blanchet; on obtenait ainsi une huile très douce, mais colorée. Bientôt après on a reconnu l'inutilité de toutes ces opérations et on n'extrait plus aujourd'hui l'huile de ricins que par la simple expression à froid , ou à l'aide d'une faible chaleur. L'huile obtenue à froid est presque incolore, transparente, épaisse, filante, d'un goût à peine sensible et d'une odeur nulle. Elle purge doucement à la dose de 15 à 45 grammes. Le tourteau épnisé d'huile est un purgatif beaucoup plus actif, ce qui semble prouver que l'huile ne doit sa propriété qu'à une petite quantité du principe drastique qu'elle a dissoute pendant l'expression (Journ, chim. méd., 1825, p. 408; Journ. de pharm. et chim., 1848, p. 189).

Pendaut quelques années, la récolte des ricins de Nîmes ayant manque, le commerce nous a fourni de nouveau de l'huile de ricin d'Amérique et de l'Inde, et alors nous avons appris que les Anglais et les Américains, éclairés par la belle qualité de l'huile de ricin de Nîmes, avaient aussi abandonné l'ancien procédé de fabrication et se bornaient à la seule expression à froid.

D'après M. Péreira , les deux huiles d'Amérique et de l'Inde peuvent être aussi incolores et aussi privées de goût que celle extraite à froid en Europe; mais je leur trouve toujours une légère âcreté, et surtout une odeur assez marquée. Elles sont du reste parfaitement belles (1), et pour donner une idée de l'importance acquise à leur importation, je dirai qu'en 1831, il est entré en Angleterre:

| D'huile de ric | ins de l'Inde orientale     | 343373 livres. |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| _              | des colonies anglaises d'A- |                |
|                | mérique                     | 25718          |
| _              | -des États-Unis d'Amérique. | 22669          |
|                |                             | 391760         |

L'huile de ricins est siccative; elle est soluble en toute proportion dans l'alcool absolu, propriété qui la distingue de toutes les autres huiles fixes. Cette solubilité diminue rapidement avec la force de l'alcool; celui à 88 centièmes n'en dissout plus que le 6º de son poids. L'huile de richs diffère d'ailleurs des autres builes par sa nature intime : tandis que le plus graud nombre de celles-ci se convertissent, par la saponification, en glycérine et en acides olécique et margarique; l'huile de ricins, dans les mêmes circonstances, fournit une très petite quantité d'un acide solide, nacré, cristallisable, fusible seulement à 130°, nommé cide margaritique (CS-113° 09°): la presque totalité de l'acide gras constitue un autre acide nommé étaiodique, liquide, cristallisable cependant à quelques degrés au-dessous de zèro; soluble en toutes proportions dans l'alcod et l'éther.

L'huile de ricins traitée par l'azotate de mercure ou par l'acide hypo-azotique se prend, au bout de quélque temps, en une mas-jume et d'apparence circuse qui, larée à l'eau et traitée par l'alcool bouillant, fournit un corps gras nommé palmine. Celui-ci, saponifié par les alcalis, fournit un acide palmique, cristallisable, fusible à 50 degrés, facilement soluble dans l'alcool et l'éther.

# Semences de Médicinier sauvage.

Jatropha gossypifolia L. Arbrisseau de 1 mêtre à 1<sup>n</sup>,3 de hauteur, croissant dans les contrées chaudes de l'Amérique. Ses feuilles son cordiformes, à 3 ou 5 lobes accumiés, et finement dentées; les fleurs sont disposées en petits corymbes opposés aux feuilles, monoïques on polygames, pourrues d'un calice à 5 dirisions et d'un corolle à 5 pétales distincts, deux fois plus longs que le calice; les étamines sout au

(1) Celle des États-Unis laisse précipiter par le froid une quantité assez considérable de stéarine.

nombre de 8 à 10, monadelphes par le bas, libres par le laut; l'ovaire est entouré par 5 glandes aiguës, et surmonté de 3 styles filóremes bifides. Le fruit est une capsule unie, arroudie, grisitre, formée de 3 coques monospermes. Les semences (fig. 163) ressemblent presque exactement à celles du ricin; mais elles n'out que 7 millimètres de

Fig. 163.

longuenr, 5 de largeur et 3 d'épaisseur. La caroncule charnue de l'ombilic est très développée, et non accompagnée de l'écusson comprimé qui distingue le ricin. La robe est lisse, luisante, fauve, avec des taches

blanches et noires. N'ayant eu en ma possession qu'une petite quantité de ces semences , je n'ai pu en extraire l'huile, pour en déterminer les propriétés.

# Semences de Curcas purgatif.

PIGRON D'INDE, PIGRON DES BABRADES, GAAINE DE MÉDICINIER.

Cwees purgans Adans: jouropha curvos L'Arbrissare qui produit
cette semence croît dans toutes les contrées chaudes de l'Amérique, aux
lieux un peu humides. Il est de la grandeur d'un figuier, très touffur,
rempli d'un suc laiteux, à cere et vireux. Les fleurs sont petites,
nombreuses, réunies en houquets axillaires ou latéraux. Elles sont
monofiques, pourvues d'un calice très petit à 5 divisions, et d'une corolle quinquéfide dans les fleurs mâles, à 5 pétales distincts dans les
fleurs femelles. Les étamines sont au nombre de 10, monadelphes par
le bas, dont 5 externes plus petites, alternant avec autant deglandes
conofides. L'ovaire est placé sur un disque à 5 lobes, surmont éd
a styles fillormes, distincts, à stygmates bidies et épais. Le fruit entier
(fig. 164) est une capsule rougeûtre ou noirâtre, ovoide, un pen charnue, et de la grosseur d'une petite noix. Par la dessication elle devient
feme, coriace, trigone-





ferme, coriace, trigonearrondie, et s'ouvre en trois valves loculicides. Chaque loge renferme une semence dont la forme générale est celle du riciu, mais qui a 16 à 18 millimètres de longueur,

11 millimètres de largeur et 9 d'épaisseur. Cette semence est noiràtre, unie, faiblement luisante, privée de caroncule et sans écasson comprimé sur le dos. La face extérieure est bombée, arrondie avec un angie peu marqué au milieu; la face interne présente un angie plus saillant. La robe est épaisse, dure, compacte, à cassure résineuse.

L'amande est converte d'une pellicule blanche, souvent chargée de paillettes cristallines très brillantes. C'est surtout de cette semence que l'on a dit que le principe purgatif était uniquement renfermé dans l'embryon, et que l'amande en était dépourvue : mais cette assertion n'est pas plus vraie que pour le ricin. Trois de ces amandes, écrasées dans du lait , suffisent en Amérique pour procurer d'abondantes évacuations alvines. En Europe, l'usage en serait moins certain, à cause de la rancidité ordinaire des semences que nous avons. On en retire par expression une huile âcre et drastique, qui, mêlée anciennement à celle des ricins d'Amérique, la rendait beaucoup plus active que celle préparée en France, malgré l'habitude où l'on était de la soumettre à une longue ébullition dans l'eau pour en volatiliser le principe âcre,

Les semences de curcas se rencontrent assez souvent dans le commerce; elles fournissent, par kilogramme, 344 grammes d'épisperme et 656 grammes d'amandes, dont on peut retirer 265 grammes d'une huile incolore, très fluide ou sans consistance, laissant cependant précipiter par le froid une grande quantité de stéarine. Elle diffère du reste totalement de l'huile de ricins par son peu de solubilité dans l'alcool (elle ne se dissout pas dans 24 parties d'alcool absolu). Elle purge à la dose de 8 à 12 gouttes.

## Semenees du Médicinier multifide.

NOISETTE PURGATIVE, MÉDICINIER D'ESPAGNE. Curcas multifido, jatropha multifida L. Arbrisseau de l'Amérique méridionale, rempli d'un suc visqueux âcre, amer et limpide; orné de feuilles grandes et profondément palmées, ordinairement à 9 lobes pinnatifides. Les fleurs sont d'un rouge écarlate, disposées en cimes ombellées. Les fruits

(fig. 165) sont de la grosseur d'une noix, formés d'une capsule mince, jaunâtre, renflée, trigone et arrondie du côté du pédoncule, amincie en pointe par l'extrémité. Je la crois indéhiscente. Elle est à 3 loges monospermes. Les semences sont grosses comme des avelines, ar-



rondies, mais toujours anguleuses du côté interne. L'épisperme est lisse, marbré, assez épais; l'amande blanchâtre et fortement purgative.

Crains de Tilly.

PETIT PIGNON D'INDE, GRAINE DES MOLUQUES. Croton tiglium L.

Cor. yén. Fleurs monofiques, ou très rarement diofiques; fleurs inàles pourvues d'un calice à 5 divisions valvaires et d'une corolle à 5 pétales qui alternent avec 5 glandes; 10 à 20 étamines ou plus, insérées sur le réceptacle; filest libres, dressés, exsertes, à antières introrses aduées au sommet du filet. Pleurs femelles formées d'un calice persistant, sans corolle, et pourvues seulement de 5 glandes accompagnant l'ovaire. Ovaire sessile, à 3 loges monospermens; 3 styles bifides ou multi-diviés, à divisions intérieurement glanduleusses.

L'arbrisseau qui produit les grains de Tilly (fig. 166), croît dans les



illy (fig. 466), croît dans les flies Moluques, et son bois, qui est lèger et purgatif, se nomme bois purgatif, bois des Moluques on de Pacane.

Le fruit, qu'il nous importe surtout de conualire, est de la grossent d'une aveiline, glabre, jaunâtre, à 3 coques minces, reufermant chacune me a scuence.

Cette semence est ovaleoblongue; la face interne
n'est pas beancoup moins
bombée que l'externe, et
toutes deux offrent un angle
très arrondi, de sorte que
la semence paraît sensiblement quadrangulaire. Tantie
la surface est jaundire, à
cause d'un épiderme de cette
couleur qui la recouvre, et
qui lui donne une grande ressemblance avec les vignoss

du pin; tantôt elle est noire et unie, par la suppression de cet épiderne. Dans tous les cas, la semeuce offre, de l'ombilic au sommet, plusieurs nervures sailantes, dont les deux latérales sout plus apparentes et forment deux petites gibbosités avant de se réunir à la partie inférieure de la graine. Ce caractère, qui est essentiel, fait facienent distingueur le grain de Tilly des gros pignons d'Inde et des ricius. Longueur de la graine, de 11 à 14 millimètres; largeur, d'une des nervures latérales à l'autre, de 7 à 9 millimètres; épaisseur, de 6 à 8 millimètres.

Quelquefois la coque du evoton tiglium, au lieu de contenir trois graines, n'en renferme que deux, par suite de l'avortement de la troisième; alors les deux semences, étant entièrement accodées par leur surface interne, prennent la forme de deux grains de café, et offrent le même sillon longitudiual formé par l'impression de l'axe central du fruit. Du reste, ces semences sont semblables aux premières.

Toutes les parties de cette graine sont douées d'une propriété âcre et corrosive qui en rend l'usage interne très daugereux. Cependant elle a quelquesois été usitée comme purgative, à la dose d'une demi-graine iusqu'à deux. Denuis plusieurs années aussi on en emploie l'huile exprimée sous le nom d'huile de croton, soit comme purgative à l'intérieur, soit comme rubéfiante et éruptive à l'extérieur. Mais elle varie beaucoup en activité suivant son origine. Celle qui vient de l'Inde, par la voie de l'Angleterre, est jaunâtre, bien liquide, transparente et comparativement peu active : tandis que celle que nous pouvons retirer nous-mêmes des graines fournies par le commerce, est brunâtre, d'une odeur analogue à celle de la résine de jalap, d'une grande causticité, et purge à la dose de 1 goutte à 2. Cette huile est assez épaisse et laisse déposer une matière analogue à la stéarine. Elle est soluble en totalité dans l'éther: mais en partie seulement dans l'alcool froid, qui en sépare un tiers environ d'une huile grasse et fade, et en dissout deux tiers d'une huile caustique, contenant un acide volatil nommé acide crotonique; mais il s'en forme davantage par la saponification et même par l'action de l'air sur l'huile, ce qui peut expliquer jusqu'à un certain point pourquoi l'huile extraite des semences vieillies dans le commerce est plus active que celle obtenue dans l'Inde des graines récentes. Je ne pense pas cependant que ce soit là l'unique cause de la différence d'action des deux huiles, et je suis porté à croire que l'huile préparée dans l'Inde est mélangée d'huile de ricins ou de curcas.

Ce sont les grains de Tilly (croton tiglium) qui ont été analysés par MM. Pelletier et Caventou sous le nom de pignon d'Inde ou de jatropha curcas (Journ. pharm., t. IV, p. 289).

Ne pouvant citer tous les autres fruits d'euphorbiacées qui ont été usités, soit dans la médecine, pour leur propriété purgative, soit dans l'économie domestique, à cause de la grande quantité d'huile qu'ils contiennent, ie me bornerai aux suivants.

Arbre A Suir De LA Chine. Croton sebiferum L.; stillingia sebifera Mx. Arbre de la Chine naturalisé aujourd'hui sur les côtes maritimes de la Caroline, en Amérique. Les semences, indépendamment de l'huile qu'elles contiennent à l'intérieur, sout couvertes d'une substance sébacée, très blanche, qui sert à la fabrication des chandelles. Ces semences offrent encore cela de particulier qu'étatt suspendues à l'axe du fruit par trois filets, elles persistent sur l'arbre, après la chute des six valves de la capsule.

Arbre a L'Huile Du Japon. Elaococca verrucosa A. Juss., euphorb. pl. xi, fig. 35; dryandra cordata Thunb., jap., t. XXVII; abrasin Kampl., amaen.; vernicia montana Lour.; dryandra vernicia Correa, Ann. mus., t. VIII, pl. 32. Le fruit de cet arbre (fig. 167) est une



capsule ligneuse, globuleuse, terminée par une pointe courte, de 5 centimètres de 5 centimètres de diamètre. Il s'ouvre par la dessiccation en à valves septicides, quelquefois en 3 ou 5, et contient autant de semences ovoldes triangulaires , longues de 25 mil-

limètres environ, larges de 20, bombées du côté extérieur, anguleuses du côté interne, recouvertes d'un épisperme dur, marqué de lignes tuberculeuses à leur surface. L'huile extraite de l'amande est employée pour l'éclairage.

CAMIRI, NOIX DE BANCOUL, NOIX DES MOLUQUES. Alcurites am-Fig. 168. binux Pers.; croton moluccanum L.;





binux Pers. : croton moluccanum L. ; camirium Rumph., t. II, tab. 58; Gærtn., tab. 125. Petit arbre des îles Moluques , naturalisé à Geylan et à l'île de la Réunion, d'où les semences sont souvent envoyées en France. Son fruit (fig. 168) est un gros drupe charnu, plus large que long et comme formé de deux drunes accolés. Ce fruit contient dans son intérieur deux semences osseuses aussi dures que de la pierre, grosses comme de petites noix, pointues au sommet, arrondies à la base et offrant les deux gibbosités qui sont propres aux semences de croton; arrondies par le côté externe, elles sont aplaties et marquées d'un léger sillon sur le côté interne. La surface de ces semences et très inégale, hosselée et recouverte d'un enduit blanc, d'apparence crétacée; l'épisperme lui-même est noirâtre, épais, à peine attaquable par le fer; l'amande est blanche, très huileuse, d'un assez hon goût lorsqu'elle est récente, honne à manger et seulement nn peu indigeste. On en extraît une huile qui sert aux usages éconmiques. On a propesé aussi de l'utiliser pour la fabrication du savon.

ANDASSI OU ANDA-AGU; ANDA NE PISON. Brox., p. 72; Marcgrafi, p. 410; onda Gomesii A. Juss., euphorb., tab. xii, fig. 37. Grand arbre du Brésil don! l'écorce sert à enivrer les poissons. Le fruit est gros comme le poing, formé d'un brou mince, noirâtre, et d'un noyau volumineux (fig. 169), jamàtre, épais et ligneux, arrondi par le bas, terminé cu pointe par le haut, et offrant & angles asecz marqués, dont 2, plus



obtus, sont percés de trous qui répondent à un commencement de dédoublement de la doison qui sépare les 2 logres. Chaque loge contieut une semence à épisperme dur, brunâtre, déponillé d'un tests spongieux, dont il reste quelques vestiges. Cette semence a presque la forme et la grosseur d'une châtaigne, c'est-d-dire qu'elle est arrondie, plus large que haute, un peu terminée en pointe par le haut, et plus hombée du

otié externe que de l'interne. Elle a environ 30 millimètres dans son plus grand diamètre, 20 millimètres d'épaisseur et 25 de hauteur. L'amande est blanche, purgative, et sourent usitée comme telle au Brésil, étant mise en électuaire avec da source, de l'anis et de la cannelle. On en retire par expression une huite presque incolore, de la consistance de l'huile d'olives l'imide. Jasobhle dans l'alcoul un



lives liquide, insoluble dans l'alcool, purgative à peu près au même degré que celle de ricins.

J'ai reçu du Brésil, mêlés au fruit précédent, un fruit et des semences (fig. 170) qui doivent constituer une antre espèce d'anda. Le fruit,

daus son entier, est presque semblable au premier; seulement il est un peu plus petit et pourru de son brou desséché et feudu en quatre, à l'Eudroit des augles du noyau ligneux; tandis que le premier auda en est presque toujours priré, comme l'attestent les figures qui en ont été données par Marcgraff, par M. A. de Jussieu, et tous les fruits que je possède. Comme dans la première espèce, les semences sont pourvues d'une première enveloppe blanchâtre et spongieuse qui a presque etitièrement disparu. La seconde enveloppe est lisse, d'un gris cendré, très mince, souvent entamée elle-même, et laissant voir au-dessous une troisième tunique brune, solide et cassante. La membrane la plus interno est douce au toucher et d'un blanc nacré. Cette multiplicité de couches dans l'épisperme se retrouve plus ou moins dans les autres semences d'euphorbiacées. Ce qui distingue celle-ci, c'est as forme ronde et un peu ovoide, qui la fait ressembler à une petite muscade ronde, et une sorte de nieux proémient situé au point d'atache.

MYROBALAN EMBLIC. Emblica officinalis Gærtn.; phyllanthus emblica L. Arbrisseau du Malabar dout le fruit, bien different des vrais myrobalans, peut cependant être considéré comme un drupe. Dans l'état naturel, et avant sa maturité, ce drupe est entièrement sphérique; mais en mûrissant et en se desséchant, le brou s'applique plus exactement contre les faces du noyau, souvent même se sépare en 6 lobes, et le fruit devient hexagone. Tel qu'est donc ce fruit desséché, il est gros comme une aveline, presque sphérique ou hexagone, et se séparant en 6 lobes; il est très rugueux, d'un noir gristre, d'un goût satringent et aigrelet; il me paraît n'être pas dépourvu de toute odeur aromatique; sous le brou se trouve un noyau ou capsule ligneuse hexagone, qui par la maturité se sépare en 6 valves formant en tout 3 loges, dont chacune contient deux netites semeces rouges et luissaice.

Ge myrobalan était autrefois très employé comme purgatif; les Indiens le font servir au taunage du cuir et pour faire de l'encre.

#### Écorce de Cascarille.

Chaerille, quinquina aromatique, écorce éleutérienne. Cette écorce est produite par un arbrisseau des ântilles et des îles Lucayes, qui partit être le croton eluteria de Swarts, plutôt que le corton cascorrilla L., auquel elle est encore généralement attribuée. Ce dernier est très abondant à Haîti, où îl a porté le nom de sauge du port de la Paix, parce que ses feuilles ont à peu près la forme, le gold et l'odeur des feuilles de sauge et servent aux mêmes usages; mais aucun des auteurs originaux qui en ont parlé, tels que Brown, Sloane, Desportes et Nicholson, ne dit que ce soit cet arbuste qui fournisse la cascarille du commerce.

- 1. Cascarille vrate ou officinale, produite très probablement par le croton cluteria. Cette écorce est généralement brisée en fragments de 3 à 5 centimètres de long, de la grosseur d'une plume à celle du petit doigt, roulée, compacte, dure et pesante, avant une cassure résineuse, finement ravonnée, Elle est d'un brun obscur et terne, et donne une poudre de la même couleur. Elle est nue ou recouverte en partie d'une croûte blanche, rugueuse et fendillée comme celle du quinquina. Elle a une saveur amère, âcre, aromatique, et une odeur particulière, agréable, surtout lorsqu'on la chauffe. Elle contient beaucoup de résine, et donne à la distillation une huile volatile verte, aromatique et suave , pesant spécifiquement 0.938. Elle est très fébrifige: mais elle échauffe beaucoup, et, à cause de cela, ne convient pas à tous les tempéraments. Elle arrête le vomissement et la dyssenterie; on la mêle au tabac pour l'aromatiser; mais elle enivre à trop forte dosc. Elle forme avec l'eau bouillante un infusé brunâtre et aromatique qui se fonce et prend une teinte faiblement noirâtre par les sels de fcr.
- 2. Casearille blanchâtre. Cette écorce a la forme de longs tnyaux gros comme le doigt, comme le pouce ou d'avantage, toujours pourrus de leur épiderme, qui est blanc ou grisâtre, uni ou marqué de l'égrèes fissures longitudinales, mais ni dur ni feudillé transversalement. Les grosses écorces ont une cassure rayonnée, d'un rouge brun du côté du ceutre, et blanchâtre dans la partie qui touche à l'épiderme; les plus jeunes sont presque blanches; le tout pultérisé donne une poudre blanchâtre; l'doute est assex aromatique et analogue à celle de la première sorte; la saveur est amère, âcre et camphrée; l'infusion aqueuse est très aromatique, d'une couleur peu foncée, et forme avec les sels de fer un précipité vert noirâtre.
- 3. Cascarillo rougcatre et terebiathacee. Écorce quelquofois très large et paraissant avoir appartenu à un trone d'arbre ou à des rameaux d'un assez fort diamètre. Quelquefois pourvue d'une croûte fongeusse, peu épaisse, jaunâtre, sillonnée longitudinalement, avec indice d'àvoir été recouverte d'une couche blanche, crétacée, dont on

trouve les restes dans les sillons. Le plus souvent le liber est entièrement dénudé; il est alors d'un rouge pâle et comme cendré à l'extérieur, imarqué de profonds sillons longitudinaux, avec des ucruures proéminentes qui forment quedquefois une sorte de treillis allongé. Il est d'un rouge assex rif à l'intérieur, d'une structure fibreuse très fine, compacte et rayonnée. Sa poudre est rosée. L'écorce a une odeur térébinthacée et une saveur un peu amère et piquante, qui offre le goût aromatique du mastic. L'infinés aqueux est rouge, d'une odeur de massic ou de térébenthine, et précipite le fer en noir verdâtre; c'est des trois écorces que je viens de décrire celle qui est la moins aromatique, la moins âcre et plus astringente.

4. Écorce de copatebi. Cette écorce paraît avoir été apportée pour la première fois à Hambourg, en 1817, sous le nom de coscaritle de la Trinité de Cuba; en 1827, 30000 livres pesant furent euvoyées de Liverpool à Hambourg, comme étant une sorte de quinquins blanc; mais elle fut promptement reconnue pour une espèce de cascarille originaire du Mexique, où elle porte le nom de copatebe ou copatebit, et où elle est produite par le croton paseudo-china de Schiede. D'après M. Dou, cette espèce de croton e differe pas du croton cascarilla.

L'écorce de copalchi est eu longs tobes droits, cylindriques et unis, souvent roulès les uns dans les autres. Elle est converte d'un épiderme blaue, très mince et adhérent, qui paraît un peu usé par le frottement. Quelques parties du liber sont dénudées. Le liber est épais de 1 à 2 milimètres, dur, compacte, entièrement d'un rouge brun, offrant une structure fine et rayonnée. L'écorce entière a une odeur peu marquée. Lorsqu'on la pulvérise, elle en répand une de térébenthiue ou de résine commene. Sa saveur est amère et térébinthacée. L'infusé aqueux est rougeâtre, et précipite le fer en noir verdâtre. Cette écorce différe de la précédate te plus par sa forme que par ses propriétés.

M. Brandes a analysé une écorce de copalchi dont il a retiré une résine âcre et aromatique; un principe amer, jaune, soluble dans l'eau et dans l'alcool, une huile grasse concrète, etc.

En 1825, M. Mercadieu a soumis à l'analyse une écorce bien différente de la précédeute, qu'on lui avait dit venir du Mestque, où elle portait le nom de copalchi. Cette écorce était formée d'une couche extérieure jaunâtre, épaisse et fongueuse, et d'un liber noir, compacte, inodore et d'une amertume excessive.

M. de Humboldt, à qui elle fut présentée, présuma qu'elle pouvait appartenir au croton subersons (Journ, chim, méd., 1825, p. 236). Plus tard, M. Virey décrivit par erreur cette même écorce comme étant celle du strychous pseudo-chima; il est probable que la premier origine n'est pas plus fondée que la seconde, et l'on peut dire que l'écongien et put puis plus fondée que la seconde, et l'on peut dire que l'écongie n'est pas plus fondée que la seconde, et l'on peut dire que l'écongie n'est plus plus fondée que la seconde, et l'on peut dire que l'écongie n'est plus plus fondée que la seconde, et l'on peut dire que l'écongie n'est plus plus fondées plus parties plus parties par l'est parties plus parties plus parties parties parties plus parties parties parties plus parties parties plus parties p

corce analysée par M. Mercadieu est encore inconnue, quant à l'arbre qui la produit.

5. Casearille noiratre et poivrée. Écorce en longs tubes cylindriques, ou en morceaux aplais, presque complétement dénudée d'épiderme; elle est d'un gris noiratre et striée longitudialement au dehors; unie et d'une couleur de bois de chêne en dedans. La coupe transversale est très compacte et finement rayonnée; l'odeur en est peu marquée en masse; mais elle devient assez forte, aromatique et piovrée, lorsqu'ou la pulvérise. La saveur en est âcre et très amère. J'ignore aujourd'hui d'où me vient cette écorce, que je possède depuis quelques années.

## Bois et écoree de buis.

Buxus semperairens. Arbre toujours vert, qui varie singulièrement de grandeur, suivant les climats et la culture : dans le Levant, c'est un arbre assez grand et fort pour offrir un tronc de 30 à 40 centimètres de diamètre; dans nos climats, c'est un arbrisseau de 12 à 15 piede que l'ou peut réduire à l'état nain , de nanière à le faire servir de bordure aux plates-bandes de nos jardins. Les feuilles du buis sont opposées, ovales, lisses et d'un vert foncé. Les fleurs sont monoïques, jaunâtres, disposées par petits paquets aux aisselles des feuilles. Les fleurs miles ont un calice à 4 folioles et 4 étamines; les fleurs femelles ont un calice pentaphylle et un ovaire à 3 loges, surmonté de 3 styles persistants. Le fruit est une petite capsule à 3 cornes , à 3 loges et à 6 graines.

Le bois de buis est jaune, dur, compacte et susceptible d'un beau poli. Clui du Lexant, qui est le plus estimé, pése jusqu'à 1,238, tandis que celui de France est souvent plus léger que l'eau. Les tourneurs en consomment une quautité considérable. En pharmacie, on emploi quéquelosi Fécorce de la racine, qui paralt jouri de propriétés actives dans la syphilis constitutionnelle et les rhumatismes chroniques. Cette écorce est d'un blanc jaunâter, un peu fongueuse et très ameti.

M. Fauré, pharmacien de Bordeaux, a retiré de l'écorce de buis un alcali particulier, nommé burine, que M. Couerbe est ensuite parrenu à obtenir cristallisé. Voy. Journ. de pharmacie, t. XVI, p. 428, et XX, p. 52.

# FAMILLE DES ARISTOLOCHIÉES.

Petite famille de plantes principalement caractérisée par l'insertion de ses étamines franchement épigynes et souvent soudées avec le pistil, et par le nombre ternaire de ses parties. Le périanthe est soudé avec l'ovaire et se prolonge au-dessus en un tube souvent renfé, terminé par trois segments tantôt éganx, tantôt très inéganx et irréguliers. Les étamines sont au nombre de 6 ou de 12, tantôt sessiles et portées sur un disque annulaire, soudé avec le style, tantôt à filets distincts. Le fruit est une capsule ou une baie à 3 ou 6 loges, renférmant un grand nombre de petites graines dont l'embryon droit est contenu dans un endosperme charm ou corné.

Cette famille se compose principalement des deux genres aristolochia et asarum, dont toutes les racines sont plus ou moins pourvues d'huile volatile et d'une substance résineuse amère, auxquelles elles doivent des propriétés très actives, sudorifique, excitante ou vomitive.

Les artistoloches, en particulier, sont des plantes herbacées ou sonsfrutescentes, à tige flexible et souvent volubile; à fœuilles alternes, simples et pétiolées; à fleurs très irrégulières, formées par une seule enveloppe tubuleuse, soudée inférieurement avec l'oraire, ventrue audessus, à limbe oblique, ligidle, bifide ou trifide. Les étamines sont au nombre de six, presque sessiles, insérées sur un disque épigyne soude avec la base du style (gynandrie hexandrie L.); stigmate à 6 divisions; capsule coriace, à 6 loges et à 6 valves septicides. Semences nombreuses, anguleuses, à text d'argi en membrane, contenant, à la base d'un périsperme dur et presque corné, un très petit embryon droit, dont la radicule est plus longue que les cotylédons et se dirige vers le point d'attach. Les aristoloches sont en général des végétaux très actifs, doués d'une odeur forte, souvent désagréable, et d'une saveur amère. Les principlase espéces usifées sont :

- 4. L'AMISTOLOCHE BONDE, aristolochia rotunda L. (fig. 171). Cette plante é'être à 50 centimètres de hauteur; sa tige est faible et garnie de feuilles cordiformes-obuses, presque sessiles; les fleurs sont solitaires dans l'aisselle des feuilles, à périauthe tubuleux terminé en languette; elles sont jaunes au-debros, d'une couleur orangée brune en dedans. Toute la plante est âcre, aromatique, et laisse sur la langue une amertume désagréable. Elle croît dans les champs, surbout dans les pays chands; et, eu France, dans le Languedoc et la Provence, d'on on nous apporte sa racine sèche. Cette racine est tubéreuse, ligneuse-amyfacée, assez grosse, pesante, comme mamelonnée à sa surface, grise, unie ou quelquefois légèrement ridée; elle est jaundire à l'intérieur, d'une saveur amère, d'une odeur peu sensible lorsque la racine est entière; mais quand on la pulvérise cette odeur devient assez forte et désagrable.
- ARISTOLOCHE LONGUE, aristolochia longa L. Cette plante croît dans les mêmes lieux que la première et lui ressemble beaucoup. Cepen-

dant ses feuilles sont pétiolées; ses fleurs sont jaunes avec des handes brunes au-dehors, à languette plus courte et entièrement jaune. Sa racine, au lieu d'être arrondie, est cylindrique, quelquefois longue de

Fig. 171.

30 centimètres et grosse à proportion; du reste, elle a la même couleur, la Fig. 173.

même saveur et une odeur semblable.

3. ARISTOLOCHE CLÉMATITE, aristololochia clematitis L. (fig. 172). Cette
plante se trouve dans les bois, à neu près

dans toute la France, et encore plus dans le Midi; sa tige est droite et porte des feuilles pétiolées, comme l'aristoloche longue; mais es feuilles sont cordifornes pointues, et les fleurs, au lieu d'être solitaires, sont ramassées au nombre de 3 à 6 dans l'aisselle des feuilles. Lo périanthe est entièrement jaune, terminé en languette aiguë. La racine, fort différente des précédentes, est composée de quelques fibres brunes, très longues, de la grosseur d'une plume d'oie, serpentant de tous côtés, et d'un petit mombre de radicules. Elle a une odeur plus forte que les précédentes, et une saveur âcre, amère et fort désagréable.

4. ARISTOLOCHE PETITE, aristolochia pistolochia L. Cette espèce

est plus petite dans toutes ses parties que les précédentes, et s'élève rarement à plus de 25 centifiertes de terre. Ses feuilles sont pétiolées, cordiformes, obtuses, un peu sinuées sur les bords; les fleurs sont solitaires, jaunàrres, terminées par une languette noiràtre. La racine est composée d'un petit tronc de la grosseur d'une plume, et d'un grand nombre de radicules très defiées, d'un demi-pied de longueur. Elle a une coulour gries jaunàire, une odeur aromatique qui n'est pas désagréable, et un goût ârre et amer. Elle vient de nos pays méridionaux.

Les différentes espèces de racines d'aristoloche sont détersives, emménaggues et propres à favoriser l'expulsion des lochies, d'où leur est venu leur nom. Les trois premières ont été connues de Dioscoride et des anciens Grecs. La dernière ne l'a été que de Pline, qui l'a décrite sous les noms de pistolochie et de polyrrhizos : ce dernier nom signifie nombreuses racines.

5. ARISTOLOGHE SERPENTAIRE, SERPENTAIRE DE VIRGINIE OU VIPÉ-RINE DE VIRGINIE. La plante qui produit la racine de serpentaire de Virginic paraît avoir été décrite, pour la première fois, par Thomas Johnson, en 1633. C'est, lorsqu'elle est récente, un spécifique presque certain contre la morsure de plusieurs serpents venimenx. Il paraît même qu'elle est nuisible aux serpents enx-mêmes, mais dans un moindre degré qu'une autre espèce du même genre, qui est l'Ar. anquicida L. Sa racine, telle qu'on l'apporte de l'Amérique septentrionale, est formée d'une souche très menue, garnie d'un cheveln touffn et très fin. Elle a une couleur grise, une odeur forte et camphrée, une saveur amère également camplirée. Elle est presque toujours accompagnée de portions de sa tige flexueuse, et de quelques feuilles qui, humectées et développées sur une feuille de papier, peuvent servir à la distinguer d'espèces voisines moins actives, ou de racines de nature tonte différente, qu'une ressemblance de forme pourrait faire confondre avec la véritable; telles sont les racines de collinsonia scabriuscula (labiées) et de spiaelia marylandica (loganiacées) que l'on dit avoir été quelquefois mélangées par fraude à la serpentaire de Virginie, quoique je ne les v aie jamais trouvées. Quant à cette dernière, il en existe dans le commerce trois sortes, produites par trois on quatre plantes qui ont été confondues par les botanistes sous le même nom d'aristolochia serpentaria; mais dont une au moins doit être soigneusement distinguée des autres , tant parce qu'elle forme une espèce différente, que parce que sa racine est beaucoup moins aromatique et moins active,

A. Première serpentaire de Virginie. La véritable serpentaire de Virginie, ou, si on l'aime mieux, la plus ancienne et la seule que l'on trouvât dans le commerce avant 1816, est celle que j'ai décrite

d'abord, formée d'une petite souche garnie de radicules très fines, courtes et cherelues. J'misiste sur la disposition de ces radicules qui sont courtes, chevelues, repliées sur elles-neimes, fornaut un petit paquet emmélé. Cette racine est très aromatique et fortement camphrée. En développant, au moyen de l'eau, la tige et les feuilles qu'on y trouve quelquefois, je suis parvenu à en former la plante représentée ligure 173, que j'ài complétée avec la ligure et la description qu'en a

données Woodville dans son Medical botany, t. II, p. 291, fig. 106. On la trouve également représentée par Plukenet, sous le nom de aristolochia pistolochia seu serpentaria virqiniana, caule nodoso (Almaq. 50, t. CXLVIII, fig. 5). Cette plante est pourvue d'une tige faible, flexueuse ou même coudée en zig-zag à l'eudroit des feuilles, qui sont alternes, longuement pétiolées, creusées d'un sinus large et profoud à la base, Elles sont proportionnellement très larges, terminées cependant en pointe à l'extrémité. Le bord du limbe est très entier, la feuille est également verte sur les deux faces, très mince, presque transparente, à nervures très peu proéminentes; elle est entièrement glabre, ainsi que la tige. Les fleurs sortent en petit nombre du collet de la racine : elles sont longuement pédonculées, à périanthe tubulé, ré-



tréci au-dessus de l'ovaire, fortement courbé en cercle, enfin terminé par un limbe renflé, à ouverture obscurément triangulaire. Le fruit, que l'on trouve souvent avec la racine du commerce, est une petite capsule sphérique, devenue hexagonale par la dessiccation.

B. Seconde scrpentaire de Virginie (fig. 17h). Cette sorte a paru pour la première fois dans le commerce, à Paris, en 1816. Elle est composée de radicules jaunditres, manifestement plus grosses que dans la première sorte, moins pourvoes de chevelu, plus longues, plus divoites, et formant des faiseaux allongés et plus réguliers. Elle est généralement pourvue d'une partie de ses tiges qui sont minces, anguleuses, mais droites et non géniculèes. Les feuilles sont cordiformes par le bas, obloques et insensiblement terminées en pointe par le haut,

Du reste elles sont de même nature que celles de la première espèce, c'est-à-dire qu'elles sont très glabres, très entières, très minces, vertes et comme transparentes. Les fleurs naissent près de la racine; elles



sont d'un violet pâle, à limbe coupé obliquement et terminé par une languette très courte. Les fruits ressemblent à ceux de la plante précédente.

Cette plante est celle que l'on trouve décrite et représentée sons le nom d'aristodochia officinalis, dans les plantes médiciales de Nees d'Esenbeck, et sous celui d'avistolochia serpentaria dans l'American medical botany de Bigelow, vol. III, p. 82, fig. 49. Je la considère, ainsi que la première, comme deux variétés d'une même espece à laquelle je conserve le nom que lui a douné Linué, aristolochia serpentaria, et je les distingue par les épithètes de latifolia, appliquée à la plante de Woodville, et d'angustifolia dounée à la plante de Bigelow.

C. Serpentaire de Virginie à feuilles hastées. Cette plante, représentée par Plukenet, sous le nom de aristolochia polyrhiavos, auricularibus foliis (tab. 78, fig. 4), se rapproche beaucoup de la variété à feuilles étroites de l'aristolochia serpentaria. En effet, sa tice est droite, sa racine est compo-

sée de radicules assez fortes , droites et perpendiculaires , et ses feuilles sont étroites , très minces et transparentes. Mais elles sont encore plus étroites , plus allongées, auriculées et même un peu hastées par le bas ; la tige , les pétioles et le limbe des feuilles sont munis de poils épars. Enfin , d'après la figure donnée par Plukenet , le limbe du périanthe est terniufé par une lauguette très prononcée. Que l'on considère cette plante comme une simple variété de l'aristolochia serpentaria on qu'on la regarde comme une espèce différente , l'épithète de hastata pourra servir à la désigner plus particulièrement.

D. Fausse serpentaire de Virginie. Cette racine se trouve aujourd'hui en abondance dans le commerce; elle diffère des sortes précédentes par ses radicules plus grosses, moins nombreuses (1) et beaucoup moins aromatiques ; elles sont beaucoup moins camplirées surtout. On y trouve des fragments de tiges coudées et noueuses à l'endroit de

Fig. 175.

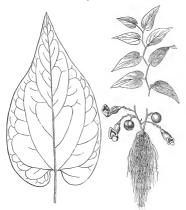

l'insertion des feuilles, lesquelles sont cordiformes, larges, presque sessités, rudes au toucher, épaises et à nervures proéminentes, un peu dentées sur le bord et légérement poilles. La fleur naît près de la racine. Elle est velue, d'un pourpre sale, terminée par une gibbosité qui s'ouvre en une fente à 3 rayons. Cette plante a été parfaitement décrite par Jacquin (2), mais sous le nom d'aristolochia serpentaria, que

(2) Hort, Schenbrun, vol. III, tab. 385.

<sup>(1)</sup> La figure 175, empruntée aux plantes médicinales de M. Nees d'Esenbeck, diffère en quelques points de la description que je donne ici d'après des échantillons du commerce.

M. Nees a cru devoir lui conserver. Je pense que c'est à tort, pnisque cette plante diffère de l'aristolochia serpentaria de Linné, et qu'elle ne produit pas la véritable serpentaire de Virginie. J'ai proposé, il y a longtemps déjà, de lui donner le nom d'avistolochia pseudo-serpentaria.

RACINE DE MIL-HOMENS. Aristolochia cymbifera Mart., Ar. grandiflora Gom. Cette plante sarmenteuse croît au Brésil : elle dépasse la hauteur des plus grands arbres, et se fait remarquer par la grandeur de ses fleurs, dont le diamètre est d'environ 22 centimètres, et par l'odeur forte dont toutes ses parties sont pourvues. Le corps de sa racine est tubéreux et donne naissance à plusieurs jets longs de 30 à 60 centimètres, garnis eux-mêmes de radicules de la grosseur d'une plume de pigeon, longs de 10 à 16 centimètres. Les jets desséchés, tels que je les ai recus de M. Théodore Martius, sont de la grosseur d'une plume à écrire, d'un brun noirâtre à l'extérieur, presque semblables à ceux de l'aristoloche clématite, mais d'une odeur beaucoup plus forte, analogue à celle d'nn mélange de serpentaire et de rue. Leur saveur est amère, aromatique et camphrée, L'intérieur de la racine est blanchâtre, et la coupe transvervale offre un cercle de vaisseaux tubulés par lesquels on peut aspirer très aisément de l'eau. L'analyse a montré qu'elle contenait une huile volatile, de la résine, du tannin, un principe amer, de la gomme, de l'amidon et des sels calcaires et potassiques. Cette racine, récente, passe nour être vénéneuse; sèche, elle est conseillée contre l'hydropisie, la dyspensie, la paralysie, etc.

J'ai recu deux antres racines d'aristoloches du Brésil : l'une, qui m'a été donnée par M. Martins, sous le nom d'Ar. antihysterica, ressemble à la précédente par sa couleur extérieure noirâtre, sa couleur blanchâtre à l'intérieur et son odeur; mais elle est à peu près grosse comme le petit doigt, et son écorce est molle et fongueuse. La seconde a été recue du Brésil par M. Stanislas Martin, comme étant celle de milhomens ou d'aristolochia grandiflora; mais elle est sans donte produite par l'une des autres aristoloches brésiliennes ordinairement confondues avec la première, telles que les Ar. macroura Gom., brosiliensis Mart. labiosa Bot, reg. ou ambuiba-embo de Marcgraff, etc. Cette même racine a été rapportée de Cavenne par M. Prieur. Elic est en jets fort longs, composés d'un corps ligneux de 1 à 2 centimètres de diamètre, rayonné comme celui de toutes les aristoloches et des ménispermes , et d'une écorce spongieuse très épaisse, profondément sillonnée et quelquefois partagée par côtes jusqu'au corps ligneux. Cette racine présente une teinte générale jaune-fauve, une odeur très forte analogue à celle de la rue, et un goût aromatique semblable que je ne trouve aujourd'hui ni âcre ni amer. Je ne sais si antérieurement sa saveur a été plus marquée.

#### Racine d'Asarum on de Cabaret.

Assum europæum L. (fig. 476). L'asarum, devenu rare dans les cavirons de Paris, croît surtont dans les lieux ombragés des Alpes et du midi de la France. C'est une petite plante basse, toujours verte, dont les feuilles, réniformes et obtuses, fermes, vertes et lisses, sont portése sur de longs pétioles réunis deux à deux près de la racine. C'est de l'endroit de leur réunion que sort un pédoncule court, supportant une fleur brune composée d'un calice coloré, persistant, campaniforme, à a divisions ouvertes; à l'intérieur se trouvent 12 étamines posées circulairement : les authères sont attachées à la face externe des filets; le style est hevagone, et le stigmate à 6 lobes ; il lui succède une capsule tronquée, polysperme, à 6 lobes La racine est grise, fibreuse,

rampante, garnie d'un chevelu blanchâtre. On nous l'apporte sèche de nos provinces méridionales, mais récoltée sans soin et mêlée d'un grand nombre de racines étrangères : telles sont entre autres celles de fraisier, de tormentille on d'autres analogues ; d'arnica, d'asclépiade, de polygala commun, et surtout de valériane sauvage, en assez grande quantité? pour communiquer à tonte la masse une forte odeur de valériane: c'est ce qui a causé l'erreur de quelques auteurs de matière médicale, qui dounent cette odeur comme un caractère propre à la racine d'asarum. Voici



les caractères de cette racine lorsqu'elle est mondée de toutes celles qui lui sont étraugères : elle est grise, de la grosseur d'une plume de corbeau , quadrangulaire, ordinairement contouraée et marquée de distance en distance de nodosités, d'où partent des radicules blanchâires, très déliées. Elle est garnie ou dépourvue de ces radicules blanchâires, très déliées. Elle est garnie ou dépourvue de ces radicules. Elle au saveur de poivre, et une odeur forte, analogue également à celle du poivre, qui se dévelope surtout lorsqu'on écrase le chevelu entre les doigts. Elle fournit à la distillation une huile volatile camphrée, cristallisable en lames carrées et nacrées. MM. Lassaigne et Peneulle, qui ont

obtenu ce résultat, ont encore retiré de la racine d'asarum une huile grasse très âcre, une matière brune soluble dans l'eau, d'une saveur amère et nauséense, de la fécule, du citrate et du malate de chaux. (Journ. de phorm., t. YI, p. 561.)

La racine d'asarum est fortement purgative et émétique, et était employée comme telle avant l'importation de l'ipécacuaulta. Les feuilles, qui sont aussi très actives servent à faire une poudre sternutatoire qui a souvent réussi pour dissiper les maux de tête invétérés.

Le nom d'essirum est grec et veut dire je vi'orne pos , parce que, uvirent Pline, cette plante n'était jamais employée dans les couronnes ou dans les guirlandes dont on se parait dans les fêtes. Le nom de coboret vient, dit-on, de l'usage que les ivrognes ont fait de cette racine pour se débarrasser de l'excès de leur hoisson; cetul d'oreitle-d'houme, de la forme des fœilles; celui de nard somoge, des propriétés éuergiques de la plante, ou de sa ressemblance accidentelle, quant à l'odeur, avec les valérianes, dont trois espèces portaient le même nom chez les anciens. (Yovez ces dernières racines.)

Racine d'asarum canadeuse. Cette racine, envoyée de Philadelphie par M. E. Durand, ne me paraît différer en rien de celel de l'asarum europeum. Les deux plautes sont d'allieurs tellement voisines, que beaucoup de botanistes les regardeut comme deux variétés d'une même esbèce.

Ractice d'asarine. J'ai quelquefois vu veudredans le commerce, au lieu de racine d'asarum, celle d'une autre plante nommée asarine, à cause de la ressemblance de ses feuilles avec celles de l'asarum. Mais cette autre racine, bien différente, est formée d'un corps ligneux, quelquefois gros et long comme le doigt, garni d'un grand nombre de radicules fort longues et menues comme celles de l'asclépiade, ce qui lui donnerait de la ressemblance avec cette dernière, si elle n'était d'une couleur grise foncée et d'un gott amer très pronoucé. La même racine d'asarine pourrait plutôt encore se confondre avec celle de la valériane hui; mais celle-ci a l'odeur propre aux valérianes, et la première a une faible odeur de racine d'arnica. L'asarine est l'antiervheinum asarrina L., de la didynamie angiospermie, des dioxylédones monopétales bropoynes et de la famille des antirrhinées de Jussien.

#### FAMILLE DES SANTALACÉES.

Végétaux herbacés ou frutescents, tous exotiques, à l'exception d'une seule espèce, l'osyris alba, qui croît dans le midi de la France et de l'Europe; leurs feuilles sont alternes ou opposées et privées de stipules; les fleurs sont très petites, formées d'un périanthe adhérent,

à limbe supère à h ou 5 divisions; les étamines sont en nombre égal, poposées aux divisions du périanthe et insérées à leur base; l'ovaire est infére, uniloculaire, contenant un petit nombre d'ovules portés an sommet d'un podespreme filiforme qui s'élève du fond de la loge; le style est simple, terminé par un stignate lobé; le fruit est indéhiscent, monosperme, quelquefois charun; la graine contient un embryon axile dans un endosperme charun.

La famille des santalacées tire son nom du geure sentalum, formé que ser répandus depuis l'inde jusqu'aux fles de l'océan Pacifique, et qui fournissent à la plarmacie, à la parfumerie et à l'ébénisterie, différents bois aromatiques souvent confondus sous les noms de tental citrin et de sontal blane, et dont l'origine précise est encore loin d'être complétement commue.

Les abres du genre sontalum ont les fauilles opposées, très entières, un peu épaisses, fermes et lisses; les fleurs sont disposées en thyrses aulilaires, très petites, formées d'un calice urcéolé, à limbe supére, quadrifide, tombaut; de á glandes, écailles ou petites folioles, insérées à la gorge du calice, alternes avec ses divisions et pouvant être considérées comme une corolle rudimentaire; de à étamines alternes avec les folioles précédentes et opposées par conséquent aux deuts du calice. L'ovaire est semi-infère, uniloculaire, à 2 ovules pendants; le fruit est un caryone ou drupe infère, succulent, monosperme, couronné par ce qui reste du limbe du calice. Les espèces qui composent ce genre sont principalement:

4\* Le santalum album de Roxburgh (flora indica I, 462), arbre ayant environ la forme et la grandeur d'un noyer, croissant sur les montagnes voisines de la côte de Malabar. Il a les feuilles courtement pétiolées, lanciolées-obtuses, longues de à 8 8 cuntimètres; les fleurs sont d'abord jauntires, devenant d'un rouge pourpre foncé; elles sont inodores, de même que toutes les autres parties de l'arbre. Le bois du-nême est inodore, lorsqu'il est frais, et n'acquiert l'odeur forte qui le caractérise que par la dessiccation. Les fruits sont noirs à maturité, souchents, de la grosseur d'une cerise. On pease que le santal de la Cochinchine, de Timor et des fles adjacentes, appartient à la même espèce; quoique celui de Timor fournisse un bois plus volumineux et moins aromatique, et que le bois de santal de la Cochinchine, qui est le plus gros de dous, soit si peu aromatique, au dire de Loureiro, qu'on l'emploi à peine dans les finnigations.

2º Le santalum myrtifolium Roxb., natif des montagnes de Circar, sur la côte de Coronandel; Roxburgh l'a définitivement considéré comme une espèce distincte de la précédente, beaucoup moins élevée et fournissant un bois inusité ou de peu de valeur. 3º Les sautalum ovatum, venosum, oblongatum, lanceolatum, et obtusifolium, observés par le célèbre M. R. Brown, dans la Nouvelle-Hollande.

4° Les santalum fregeinetianum et elliptienun rapportés par Al. Gaudichaud des îles Sandwich. Le premièr est un arbre à feuilles lancéolées-obtases (j'ajoute un peu spatulées), veineuses; les grappes terminales, simples; les fleurs opposées, roses.

Les bois du nom de santad ont été inconnus aux anciens Grees et aux Romains; les Arabes en ont parlé les premiers sous le nom de santal, dériré de l'hindou chandana, ou du malais tsjeudana. On en a toujours distingué trois sortes, dont une, le santal rouge, est un bois inodore et d'un rouge plus ou moins foncé, produit par un pérvecarpus, arbre de la famille des papillonacées, dont il sera traité plus lard. Il ne sera donc question en ce moment que des autres bois nommés sontal citirs et sontal blome.

Au dire de presque tous les auteurs, le santal blanc n'est autre chose que du santal citrin abattu dans sa jennesse, ou que l'abier des arbres agés, dont le ceur seul a acquis l'odeur forte et la couleur fauva qui le caractérisent. Cette opinion peut être vraie ou fausse, suivant la matière qui en fait le sujet; c'est-à-dire qu'on a pu vendre, en effet, quelque-fois, comme santal blanc, l'aubier du santal citrin, ou le bois complet d'arbre au santal citrin, c'ondé très jaune; mais il est certain aussi qu'on a toujours vendu comme soutal blanc, un bois bien différent du premier, à odeur de rose, et qui ne peut apparteuir au même arbre. Enfin on trouve dans le commerce, depuis quelques amées, un troisième bois de santal caractérise par une odeur de muse; je vais décrire successivement ces différents bois et leurs variétés.

1. Santal citein du Malabar. Ce bois, parfaitement caractérisé par Loureiro, et produit par le sontalum album de Roxburgh, constitue depuis longtenus la presque toulité de celui du commerce. Il se présente sons forme de bûches privées d'aubier, arroudies à la hache, ayant mêtre de longueur et 6 à 8 centimètres de diamètre. Il est d'une couleur fauve, médiocrement dur et compacte, plus féger que l'eu. Il exhale une odeur très forte et aromatique, tout à fait caractéristique, que l'on compare ordinairement à un mélange de muse et de rose. Il a une légère saveur amère. Il est formé de couches concentriques, irrégulières et oudulées, dont le centre répond très rarement au centre de la bûche. Lorsqu'il est poli, il paraît sainé. Il fournit à la distillation une huile volatile jaune, oléagineuse, un péu plus légère que l'eau, d'une saveur s'arc et aubère.

Je possède un morceau de santal citrin semblable pour la forme au précédent et probablement de même origine; mais il est d'un fauve foncé et rongeâtre, plus dense que le premier et cependant encore un peu plus léger que l'eau. Il est comme imprégné d'huile et d'une odeur encore plus forte que le premier. Il est carié à l'intérieur et la cavité fornuée par la carie présente une exsudation résinense. De même que pour le bois d'aloké, il est probable que la vicillesse et la maladie ont augumenté la qualité de ce bois.

2. Santal citrin de Timor? Tronc unique, parfaitement cylindrique et uni à l'extérieur, ayant encore néanmoins 26 centimètres de diamètre, et formé de conches concentriques ondulées dont le centre coîncide avec celui de la bôche. Il est un pen moins dense et un pen moins aromatique que le premier; mais il offre la même couleur fauve, le même manque d'aubier et une odeur semblable. J'avais anciennement conclu de cette similitude de caractères que l'arbre qui le produit était de la même espèce que le premier. La preuve ne me parât plus suffisante anjourd'hui, que j'ai vu le santal citrin des îles Sandwich être semblable à celui de la côte du Malabar, quoique appartenant à une espèce distincte.

3. santat ettein pate. Ce bois se trouvait anciemement assez fréquenument chez les droguistes; à nué époque plus rapprochée d'aujourd'hui je désespérais de l'y retrouver, forsqu'un morcean m'en fut présenté sous le nom de sontal blone. Ce bois peut avair de 8 à 16 centimètres de diamètre; il est pilindrique et uni à l'extérieur, d'un jaune très pale avec un aubier blanchâtre; il est me un plus léger que l'eau ; il offre une fibre droite et une texture fine et compacte; il est bien plus dur, plus uni et susceptible de prendre un blien plus beau poli que les deux précédents; mais il a une odeur bien plus faible. Celui que j'ai retrouvé parissair même inodere, et u'a repris son odeur de santal citrin qu'après que les surfaces eussent été renouvélées.

Ce bois est probablement un de ceux qui, sous le nom de sontol bluve, a été considéré comme du santal citriu abattu avant que l'âge lui est communiqué toute la qualité qu'il peut acquérir. Mais il me semble qu'un bois pais jeune devrait être moins dur et moins compacte que l'autre, et c'est le contraire qui a lieu; je peuse donc plutôt que le bois que je nomme ici sontal citriu pâle est produit par un arbre différent du premier.

d. J'ai vu anciennement, dans le Droguier de la Pharmacie centrale des hôpitaux civils, un morceau de santal qui présentait des caractères tont particulières il provenait d'une racine ou d'un trone rabougri; il était tortueux, très difficile à feudre, d'une couleur très pâle et presque blanche; il était léger, sans distinction apparente de bois et d'aubier, et néanmoins toujours un peu plus deuse et plus coloré au centre qu'à la

circonférence. Il était tout à fait inodore à froid et ce n'était que par l'échauffement causé par la râpe ou la scie que le centre acquérait une faible odeur de santal citrin.

Ce bois, que j'ai décrit anciennement comme santal blanc, se rapproche bien plus par sa texture du véritable santal citriu que celui du numéro précédent. Il peut provenir d'un arbre très jeune ou qui aurait crû dans des circonstances très défavorables à son développement.

- 5. Santal citrin de Sandwich. Je dois à l'obligeance de M. Gaudichaud un échantillon de ce bois, produit à l'île Walhou par le santalum fregienteimum (oit-are des habitants). Il faisait partie d'une biche à contour elliptique, de 55 et 70 millimétres de diamètre. Le centre des coucles iigneuses est asæz près d'une des extrémités de l'ellipse. Du reste, il offre si bien tous les caractères du santal citrin du Malabar, qu'il est fort difficile de l'en distinguer. Le santal citrin des lles Sandwich a été signalé pour la première fois en 1792, par Vancouver. Il a été, pendant plusieurs années, l'objet d'une exportation assez considérable pour la Chine, mais il paratil presque épuisé aujourd'lui.
- 6. Il est arrivé l'année dernière, des lles Marquises, un échantillon de santal en bûche à peu près triàngulaire, formé d'un cœur faure brunâtre, tandis que le reste du bois est fauve pâle et blanchâtre. L'odeur n'est pas très forte et incline vers celle de la rose, plus que le véritable santal citriu.
- 7. Santal blane à odeur de rose. Ce bois se trouve en bûches ou en trouçons de bûches de 5 à 12 centimètres de diamètre. Sourchi il est parfaltement cylindrique et recouvert d'une écorce d'un gris noiriètre, assez mince, dure et compacte. A l'intérieur il est formé presque entièrement d'un cœur ligaeux, généralement plus lourd que l'eau, très dur et comme huileux; tout autour et immédiatement sous l'écorce se trouve un cercle d'aubier peu épais, presque aussi deuse et aussi dur que le bois.

Ce bois est à fibres d'roites et se fend facilement. Il est d'un blauc jaunâtre, très fin , très compacte et susceptible d'un beau poil satiné; on en ferait de beaux meubles s'il était plus volumieneux; malheureussement les plus grosses bûches que j'en ai vues n'avaient pas plus de 12 centimètres de diamètre.

Enfin ce bois a une saveur assez fortement amère, et a une odeur de rose presque pure, qui ne permet pas de penser qu'il soit dû au même arbre que le santal citrin. Cette odeur justifie le nom que je lui donne de santal à odeur de rose.

Je me suis demandé si ce bois était un véritable sautal qui eût toujours été connu pour tel, ou si ce n'était pas un bois nouveau substitué au santal blanc des auteurs ; mais je pense que c'est un véritable santal, parce que tous les auteurs qui parlent de la préparation de l'essence de rose en Asie, et surtout en Perse, disent qu'on en augmente la quantité en ajoutant aux roses que l'on distille du boir de santal. Or, comme il serait impossible de falsifier l'essence de rose avec celle de santal citrin, il faut bien que cette assertion se rapporte au santal à odeur de rose, et que ce bois soit reconpu dans l'Orient comme une espèce de santal; mais je n'ai aucune idée sur le lieu de sa provenance.

8. Santal à odeur de muse. Ce bois a parn il y a peu d'années dans le commerce. Il se rapproche du précédent par son écorce grise foncée, dure et compacte; par sa densité considérable, sa compacité, la grande finesse de son grain et le beau poli qu'il peut recevoir. Voici maintenant les différences : il n'est pas satiné ; il est formé d'un cœur fauve foncé et d'un aubier beaucoup plus pâle, assez volumineux, mais toujours presque aussi dur et aussi compacte que le cœur : de même que dans les hois précédents, la différence de l'aubier au cœur du bois. réside presque uniquement dans la couleur. Récemment coupé, il exhale que odeur de musc très marquée : mais cette odeur se perd à l'air et le hois ancien paraît inodore : il faut l'action de la râpe ou de la scie pour lui rendre son odeur. J'ai deux échantillons de ce bois : l'un est un troncon régulièrement cylindrique, de 8 centimètres de diamètre, dont le cœur nettement terminé occupe 4 centimètres ; l'autre est un tronc irrégulier, large de 49 centimètres, à cœur ondulé, et comme quageux sous le noli. J'en ignore le lieu d'origine,

9. Faux bois de santat citrin. Jai vu chez un fort marchand de bois des îles, quelques bûches très considérables d'un bois qu'il vendait comme sental citrin, eavers et contre tous et malgré tout ce qu'on pouvait lui objecter à cet égard. Je présunce que ce bois venait d'Amérique. Il ressemblait tout à fait, par sa couleur fauve foncée et par les nombreuses veines brunes irrégulières, qui le faissient paraître nun-roé, à un autre bois d'almérique que sa ressemblance avec le bois d'olivier d'Amérique est inodore ou plutôt exhale, lorsqu'on le coupe, une odeur sensible d'acide acétique; tandis que le prétendu santal citrin du marchand de bois des îles ofire, lorsqu'on le râpe, une forte deur de térébenthine. Du reste, ce bois est compacte, susceptible d'un beau poli, et serait avantageusement employé dans l'ébénisterie.

# FAMILLE DES DAPHNACÉES OU THYMELÆACÉES.

Arbrisseaux à feuilles entières, éparses ou opposées, dépourvues de stipules. Fleurs hermaphrodites, quelquefois dioïques par avortement, à périanthe coloré et pétaloïde, offrant 4 ou 5 divisions imbriquées arant la floraison. Étamines généralement sessiles et disposées sur deux raugs, à l'intérieur du périanthe. Style simple, terminé par un stygmate simple, ovaire unifoculaire contenant un seul ovule pendant. Le fruit est une baie monosperme ou un askose entouré par le tube du périanthe qui a persisté. La semence est pendante et contient, dans un endosperme pen développé, un embryon orthotrope à radicule petite et supére.

Le genre le plus important de cette famille est le genre daphne, dont toutes les espèces sont pourvues d'un principe âcre qui peut les faire employer comme exutoires; les principales sont:

1° Le Garou ou Sain-Bois, daplme guidium L. (fig. 477). Arbrisseau du midi de la France et de l'Europe, qui s'élève à la hauteur de



6 à 10 décimètres. Ses rameaux supérieurs sont garnis, sur toute leur longueur, de feuilles étroites, aiguês, sessiles, rapprochées les unes des autres et glabres. Les fleurs sont petites, d'un blanc sale, disposées au sommet des rameaux et dans les aisselles des leuilles supérieures, en petites grappes serrées qui forment dans leur ensemble un corvmbe terminal. Le périanthe est monophylle, infundibuliforme, à limbe quadrifide : les étamines sont au nombre de buit, insérées sur deux rangs et incluses sur le tube du périanthe; le style est terminal, très court, terminé par un stigmate globuleux: le fruit est une baie du volume d'un gros grain de poivre, formée d'un péricarpe succulent très peu épais, et d'une semence presque sobérique, mais

terminée supérieurement par une pointe courte. L'épisperme offre trois couches distinctes : une première membraneuse, très miner, jaunâtre, marquée, près du sommet, d'un hile très apparent et d'un raphé proéminent qui s'étend du hile à la chalase, située à l'extrémité inférieure opposée; la deuxième enveloppe est noire, lisse et luisante, d'une épaisseur sensible, dure et cassante; la troisième est très mince, jaunâtre et membraneuse comme la première; l'amande est blanche et huilense. Toute cette semence est pour ue d'une âcreté considérable; elle était usitée autrelois comme purgatire, sous le nom de granz guidia ou de cocea guidia, d'où les habitants du Midi ont donné au garou le nom de coquenaudier, et aux semences celui de semences de oquenaudier. Elles peuvent causer des superpurgations dangereuses; les feuilles ont aussi été usitées en décoction; sinsi employées, elles sont moins actives et moins adquereuses que les graines.

2º Mizzînkon on nois GENTIL, dophae mecereum L. Tige droite, rameuse, haute de 6 à 10 centimètres; feuilles lancéolées, éparses, sessiles, caduques; les fleurs paraissent pendant l'hiver avant les feuilles; elles sont odorantes, purpurines on blanches, sessiles et attachées trois à trois le long des rameaux; les fruits sont des baies ronges on jaunes. Cet arbrisseau est cultivé dans les jardins, pour l'agrément de ses fleurs pendant l'hiver. Son écorce et ses semences sont souvent substituées à celles du garou et peuvent servir aux mêmes usages.

3º La THYMELÉE, daphae thymelea L. Sous-arbrisseau qui u'a souvent que 8 à 12 centimètres de hauteur, et qui dépasse rarement 20 ou 25 centimètres. Il porte des tiges nombreuses, simples, garnies de feuilles lancéolées et sessiles; les fleurs sont jaunaitres, sessiles, axilières, soltiaires ou deux ou trois ensemble. Il croît dans le midi de la France, en Italie et en Espagne, où les paysans se purgent avec ses feuilles pulvérisées.

4º La LAUROLE, daphae loureola L. Ce petit arbrisseau, à tiges faibles et pliantes, croît dans les bois, par toute la France. Ses rameaux sont garnis de feuilles lancéolées, coriaces, luisantes, persistantes, courtement pétiolées; les fleurs sont verdâtres, réunies au nombre de cinq ou six en petits groupes axillaires.

Les feuilles, et surtout l'écorce de lauréole, sont pourvues d'une causticité remarquable et elles sont souvent employées comme exutoires, à l'état récent, par les gens de la campagne. Mais c'est surtout l'écorce du garon (doplane guidium) que l'on trouve dans le commerce, à l'état de dessicaciain et qui est dessinée à cet usage. Cette écorce est très mince et néanmoins difficile à rompre. Elle est couverte d'un épiderme demi-transparent, d'un gris foncé, crispé ou ridé transversalement par le fait de la dessiccation, et uniformément marqué de distance en distance de petites taches blanches tuberculeuses. Dessons cet piderme set rouvent des fibres longitudiales très tenaces, que l'on pourrait filer comme le chanvre, si elles n'étaient couvertes, du côté de l'épiderme, d'une sois et rès fine, blanche et lustrée, qui, en s'introduisant dans la peau, y cause des démangeaisons insupportables. L'intérieur de l'écorce est d'un jaune de paille et uni, mais déchiré longitudialement. Toute l'écorce a une doeur faible, et cependant

nauséense, une sateur âcre et corrosite. Elle est épispastique étant appliquée sur la pean en écorce, en paudre ou en pommade. Elle nous arrive en morceaux longs de 32 à 65 centimètres, larges de 27 à 54 millimètres, pliés par le milieu et réunis en bottes. On doit la choisir larve et bien séchée.

On nous euroyait auparavant, au lieu de l'écorce de garon, les rameaux mêmes de l'arbrisseau desséchés, et ou était dans l'usage d'en séparer l'écorce à Paris, à mesure du besoin, en la ramollissant préalablement dans l'eau, ou, ce qui est encore pis, dans du vinaigre. Il est évident que l'écorce qui a été enlevée de dessus le bois récent, sans macération préliminaire, et qui a été séchée promptement, doit être plus efficace. Il faut donc préférer au hois de garon l'écorce toute préparée que nous offre le commerce.

L'écorce de garou a été analysée par un grand nombre de chimistes, notamment par Vauquelin, Gmelin, Coldefy-Dorly et Dublanc jeune; voici ce qui résulte de leurs différents travaux:

Cette écorce, traitée par l'alcool, donne une liqueur brune verdâtre qui laisse précipiter de la cire par son refroidissement. Le soluté alcoolique étant décanté et distillé presque entièrement, il 5 en sépare une matière verte-brune, épaisse, dont l'éther extrait une huile verte très vésicante : il reste une matière résinoide brune qui ne jouit d'aucune propriété épispastique.

L'huile verte n'est pas âcre et vésicante par elle-mêue, et le principe vésicant peut en être isolé en traitant directement l'extrait alcoolique par de l'eau aiguisée d'acide sulfurique. On filtre, ou ajoute à la liqueur de la chaux ou de la magnésie et ou distille. Vauquelin a obtenu de cette manière une eau distille très âcre et aclaine, d'où on a conchu que le principe âcre du garou était alcalin; mais Yauquelin, ayant constaté ensuite la présence de l'ammoniaque dans la liqueur distillée, a pensé que l'alcalinité du produit était due à cet alcali. Cependant, comme il est certain que l'addition d'un acide facilite la solution du principe âcre, et que celle d'un alcali est nécessire pour que ce principe passe à la distillation, il me paraît probable qu'il est alcalin par lui-même.

Lorsque, au lieu de traiter l'esprit alcoolique par de l'ean acidulée, on le traite par l'ean seule, et qu'on précipite la liqueur par de l'acétate de plomb, on obtient une laque d'une belle couleur jaune. La liqueur, privée de l'excès de plomb par le sulfide hydrique, et d'apprée, laisse cristalliser une substance que l'on purifie par de nouvelles solutions et cristallisations. Cette substance est blanche, d'une saveur amère un peu astringente, peu soluble dans l'eau bouillante, soluble également dans l'alcool et dans l'étute, ni acide ni

alcaline. Cette matière a été trouvée d'abord par Vauquéin dans r'écorce du dephne alpina; MM. Gmelin et Bar l'ont retirée ensuite de l'écorce de garou et lui ont donné le nom de daplaine. Il ne faut pas la confondre avec le principe acre des daplane dont j'ai parlé d'abord.

#### FAMILLE DES LAURACÉES OU LAURINÉES.

Cette famille, quoique peu nombreuse, est une des plus intéressantes à étudier à cause du grand nombre de parties ou produits aromatiques qu'elle fournit à la pharmacie, à l'économie domestique et aux arts. Elle comprend des arbres ou des arbrisseaux, à feuilles alternes, quelquefois opposées en apparence, ordinairement épaisses, fermes, persistantes, aromatiques et ponctuées (1); stipules nulles; fleurs hermaphrodites, monoïques, dioïques ou polygames; périanthe calicinal monosépale, à quatre ou six divisions imbriquées; disque charnu soudé avec le fond du périanthe, persistant, s'accroissant souvent avec le fruit : étamines périgynes, insérées sur plusieurs rangs à la marge du disque, en nombre quadruple, triple, double ou égal aux divisions du périgone; les filets sont libres. Jes intérieurs pourvus à la base de deux glandes pédicellées qui sont des étamines rudimentaires : les anthères sont adnées, à 2 ou à 4 loges s'ouvrant de bas en haut par des valvules; ovaire libre, formé de 3 folioles soudées , uniloculaire , ne contenant le plus ordinairement qu'un ovule pendant. Le fruit est une baie monosperme accompagnée à la base par la spartie entière du périanthe qui a persisté. La graine est inverse, recouverte par un épisperme chartacé, à hile transversal, à raphé se dirigeant obliquement vers la chalaze située à l'extrémité opposée. Elle renferme un embryon sans périsperme, orthotrope, composé de 2 gros cotylédons charnus et huileux; la radicule est très courte, rétractée, supère,

La famille des laurinées comprend aujourd'hui plus de quarante genres, dont la plupart ont été primitivement compris dans le genre laurus: tels sont, par exemple, les genres sassafras, occiea, nectandra, persea, cinnamonum, complores; le tableau suivant indique les caractères qui les distinguent principalement.

 Les cassyta qui ont été réunies aux lauriers, sont, par exception, des plantes parasites, volubiles, privées de feuilles et ayant l'aspect de la cuscute ANTHÈRES

ÉTAMINES

CALICE

FLEURS

GENRES LAURUS . . .

| DICOTYLÉDONES MONOCHLAMYDÉES.                                                   |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a 2 loges.                                                                      | 4 loges.                                                                                | 4 loges.                                                                                  | 4 loges.                                                                                               | a                                                                                     | 2 loges.                                                                                                  | 2 loges.                                                                                                      | 4 loges.                                                                                                  | 4 loges.                                                                                                  | 4 loges.                                                                                                     |
| 12 en 3 séries; toutes fertiles et portant 2 glandes<br>sur le milieu du filet. | 9 en 3 séries; toutes fertiles; les 3 intér, pourvues<br>de 2 glandes stípliées libres. | 9 en 3 séries; toutes fertiles; les 3 intér, pourvues<br>de 2 glandes dorsales, sessiles. | 12 sur 4 séries; 9 exiér. feuiles; 3 intér. stériles; les 3 feuiles intérienres pourvues de 2 glandes. | Fleurs måles incommes. Fleurs femelles portant<br>42 étamines stériées, sur à séries. | 12 sur f. séries ; 9 ext. feriles ; 3 intér. stériles ; les 3 ferilles intérieures pourvnes de 2 glandes. | 12 sur 4 séries ; 9 ext. ferties ; 3 intér, stériles ; les<br>3 fert. intér, pourvues de 2 glandes stipitées. | 42 sur 4 séries; 9 ext. fertiles; 3 intér. stériles; les<br>3 fertiles intérieures pourvues de 2 glandes. | 12 sur 4 séries; 9 ext. fertiles; 3 intér. stériles; les<br>3 fertiles intérieures pourvues de 2 glandes. | 15 sur 4 séries : 9 ext. fertiles ; 6 intér, stériles ; les<br>3 fertiles intérieures pourvues de 2 glandes. |
| à 4 divisions<br>tombantes.                                                     | 6 divisions<br>caduques.                                                                | 6 divisions<br>persistantes.                                                              | 6 divisions<br>tombautes.                                                                              | 6 divisions<br>persistantes.                                                          | infundibuliforme<br>à 6 divisions.                                                                        | 6 divisions<br>tombautes.                                                                                     | 6 divis. profondes,<br>tombantes.                                                                         | 6 divisions<br>tombantes.                                                                                 | 6 divisions<br>tombantes.                                                                                    |
| dioïques<br>ou hermaphrodites                                                   | dioïques.                                                                               | diofques<br>ou polygames.                                                                 | hermapluodites.                                                                                        | diofques.                                                                             | hermaphrodites<br>ou diorgues,                                                                            | hermaphrodites.                                                                                               | hermaphrodites<br>rarement diclines.                                                                      | hermaphrodites<br>ou polygames.                                                                           | hermaphrodites.                                                                                              |
| LAURUS                                                                          | SASSAFDAS                                                                               | OCOTEA                                                                                    | Nectandra                                                                                              | DICYPELLIUM                                                                           | Абатноричьски.                                                                                            | Chyptocarya                                                                                                   | Persea                                                                                                    | GINNAMOMUM                                                                                                | Самриова                                                                                                     |

## Laurier commun ou Laurier d'Apollon.

Lawres nobilis L. Le laurier est un arbre de l'Europe méridionale, qui est cultivé dans nes contrées, mais qui s'y élève pen. Sa tige est unie et sans nœuds; son écorce est peu épaisse et son bois est porenx. Ses feuilles sont longues comme la main, larges de deux ou trois doigts, lisses, pointues, persistantes, d'une tetture séche, d'une deur agréable et d'une saveur âcre et aromatique. Ses fruits sont gros comme de petites ceriess, noirs, dodrants, buileux et aromatiques.

Les feuilles de laurier sont stimulantes, carminatives et pédiculaires; elles servent d'aromate dans les cuisines.

Les baies de laurier sont composées d'un péricarpe succulent, mais très mince, et d'une semence volumineuse, formée d'un épisperme en forme de capsule sèche, mince et cassante, et d'une amande à 2 lobes, fauves, d'une apparence grasse et d'une saveur amère et aromanique. Ce fruit contient denx huiles, l'une grasse, l'autre volatile, qui sont mélangées dans le péricarpe et dans l'amande; mais le péricarpe contient plus de la première, et l'aunande plus de la seconde. On peut obtenir ces denx huiles mélangées par une forte expression à chaud, ou par une figère chullition dans un alambie. Le produit est d'un beau rert, très aromatique, granuleux, et de la consistance de l'huile d'olives figée. Il est rare dans le commerce, oil els tremplacé par de la graisse chargée par digestion du principe colorant vert et des huiles des fruits et des feuilles de laurier. Les baies de laurier font partie de l'alcoolat de Fioravanti.

Sassafras of ficinarum Nees; laurus sassafras L. Le sassafras ou pavame est un assez bel arbre qui croît dans la Virginie, la Caroline et la Floride. On le trouve également au Brésil, à l'île Sainte - Catherine . d'où M. Gandichaud en a rapporté un tronc tout à fait semblable, pour la qualité aromatique, à celui de l'Amérique sententrionale. Il peut également venir en France.



mème sans culture, comme on en a eu la preuve, il y a un certain

nombre d'années , par un très gros sassafras qui s'est trouvé abattu dans la coupe d'un bois près de Corbeil; mais il était moins aromatique que celui du commerce.

Le sassafras a les feuilles alternes, très variées de forme et de grandeur, glabres et d'un vert foncé en dessus, glauques en dessous; les fleurs sont petites, disposées en bouquets ou en petites grappes làches; le fruit est une petite baie ovale, bleudire, soutenne à sa base par un culier orugetire en forme de cuppte. Sa racine, que l'en trouve dans le commerce, est en souches ou en rameaux de la grosseur de la cuisse ou du bras; elle est formé d'un bois jaundire ou fauve, poreux, léger, d'une odeur forte qui lui est propre. L'écorce est grise à la surface, d'une couleur de rouille à l'intérieur, encore plus aromatique que le bois. Le bois et l'écorce fournissent à la distillation une luille volatile plus pesante que l'eau, incolore lorsqu'elle est récente, mais se colorant en jaune avec le temps.

Écorce de sassafras officinal. Cette écorce se trouve également dans le commerce séparée de la raciue ou des rameaux de l'arbre. Elle est épaise de 2 à 5 millimétres, tantôt recouvere de son épiderune gris, tantôt râclée et d'une couleur de rouille. Elle est spongicuse sous la dent, d'une odeur très forte, d'une saveur piquante et très aromatique. La surface intérieure, qui est unie et d'un rouge plus prononcé que le reste, offre quedquefois de très petits cristaux blancs, assez semblables à ceux observés sur la fêre pichurim. Cette écorce devrait être employée en médécine, comme sudorifique, préférablement au bois.

Bois de sussafros inodore. Ce bois existe depuis longtemps dans la collection du Muséum d'histoire naturelle, et j'en ai un échantillon provenant du commerce, où il paraît qu'on le trouve quelquefois, mêté au sassafras officinal. Il lui ressemble tellement en texture, en couleur en écorce, qu'il est impossible de ne pas le recomaître pour un sassafras; mais il est complétement imodore. Il provient du tronc et non de la racine.

On trouve dans le commerce ou dans les droguiers un assez grand nombre d'autres bois, d'écorces et de fruits qui out l'odeur du sassafras, et dont l'origine exacte est encore couverte de quelque obscurité. Tels sont les articles suivants:

Bola d'anis 01 Bois de sassafras de l'Orenoque. Pontel, Gcoffroy et J. Bauhin on fait mention d'un bois d'anis qui, de leur temps, était quelquefois substitué au sassafras, et que son odeur a fait prendre à tort, par plusieurs auteurs, pour le bois de l'anis étoit de la Chine (illicium anisatum). Beaucoup de personnes ont pensé ensuite que ce bois ue différait de celui du sassafras officinal que parce que celui-ci est produit par la racine de l'arbre, tandis que le bois d'anis en serait le tronc. Mais

LAURACÉES. 365

cette opinion est réduite à néant par la comparaison du bois d'anis avec les parties de tronc qui accompagnent souvent les racines de sassafras du commerce. Reste alors l'opinion beaucoup plus probable de Lemaire-Lizancourt, qui a présenté le bois d'anis à l'Académie de médecine sous le nom de sassafras de l'Orénoque (ocotea cymbarum H. B.); cependant i p dois dire que le bois d'anis, quoique plus dur que le sassafras officinal, ne me paraît pas mériter l'épithète de durissimum que lui donne M. de Humboldt; je suis plutôt porté à le croire produit par l'ocotea picharim dont je parferai dans un instant.

Le bois d'anis se présente dans le commerce sous forme de bûches cylindriques privées d'écorce et d'aubier, de 8 à 11 centimètres, ou en troncs de 30 à 50 centimètres de diamètre, également privés d'aubier, ce qui indique un arbre de première grandeur. Il est d'un gris verdâtre. nlus compacte et plus pesant que le sassafras, mais surnageant encore l'eau, et ne prenant qu'un poli imparfait ; lorsqu'on le râpe, il développe une odeur mixte de sassafras et d'anis, mais bien moins forte que celle du sassafras et moins persistante. Aussi les pharmaciens doivent-ils rejeter les copeaux de ce bois, que l'on trouve aujourd'hui très abondamment chez les droguistes, parce que les ébénistes et les tourneurs, préférant pour leur usage le bois d'anis au sassafras , versent une grande quantité de ces copeaux dans le commerce. Il n'y a aucune comparaison à faire entre eux pour l'odeur et les propriétés, et ceux que l'on prépare soi-même avec la racine du vrai sassafras. Enfin, le bois d'anis graisse la scie, et sa coupe transversale, étant polie, offre un pointillé blanchâtre sur un fond jaunâtre obscur.

Autre bois à odeur de sassafras. Il y a très longtemps que ce bois m'a été remis par M. Boutron Charlard sous le nom de bois de Naghas sentant l'anis. Virey, qui le tenait de la même source, a cru pouvoir l'attribuer, en raison de sa grande dureté, au mesua ferrea L. (nagassarium Rumph., guttifères) qui fournit un bois tellement dur, que les Portugais lui ont donné le nom de bois de fer (Journ. pharm., t. IX. p. 468). Mais je doute fort que cette opinion soit vraie, parce que Rumphius et Burmann, qui ont fait mention de l'odeur des fleurs du nayassarium, n'ont nullement dit que son bois fût aromatique. Je crois plutôt. en raison des rapports évidents de ce bois avec le précédent, qu'il est fourni par un ocotea, et sa très grande dureté, jointe à sa forte qualité aromatique, me font l'attribuer à l'ocotea cymbarum de Humboldt et Bonpland. Je ne l'ai jamais vu dans le commerce; tel que je l'ai et tel qu'il existe aussi dans le droguier de l'École de pharmacie, ce bois provient d'un tronc d'un diamètre considérable; il pèse spécifiquement 1.094; il est très dur, brun noirâtre avec un aubier jaune fauve, presque aussi dense que le bois; il est susceptible d'un beau poli, et sa conne perpendiculaire à l'axe présente, sous un fond brun foncé, un pointillé blanc très serré. Il jouit d'une odeur et d'une saveur très fortes de sassafras.

Ecorece ptehavim. Murray, dans son apparentus medicominum (t. 1V, p. 554), fait mention d'une écoree de picharim produite par l'arbre qui donne la fève picharim, que je suppose être encore l'ocetea eguborum II. B.; de sorte que cet arbre donnerait à la fois le bois d'anis très dur, la fève pichurim et l'écorece picharim. J'ai trouvé anciemement dans le commerce, sous le nom d'écoree de sussafres, une substance différente de la véritable écorce de sassafras, et qui avait tous les caractères de l'écorce pichurim de Murray. Cette écorec est mine et roulée, couverte d'un épiderme gris-blanchâtre, jamaîre ou brunâtre. Le liber est d'une couleur de rouille terne, devenant brunâtre avec le temps; la texture en est assez compacte, fine, fibreuse et feuilletée. Son odeur et a saveur sont celles du sassafras, mais plus faibles et plus suaves; la surface intérieure, qui est assez unie, offre très souvent une sorte d'exsudation blanche, opaque, cristalline, qui me paraît analogue à celle de la fève picharim.

M. Lessou, qui a fait comme pharmacien le voyage autour du monde sur la corvette la Coquille, a rapporté de la Nouvelle-Gninée une écorce de massoy anciennement décrite par Rumphius (1.mb., t. 11, p. 62). Cette écorce ne différait de la précédente que par une odeur de sassafras plus forte, qu'elle dérait probablement à ce qu'elle était inonte nouvelle lorsque je l'ai examinée. Tous les autres caractères étaient semblables. Il est du reste évident, par la description de Rumphius, que le mossoy est congétère éta socote a d'Amérique.

Écoree de ansasafras de Gantimala. Cette écoree, rapportée par M. Bazire, est en tuyaux roulés, minces, et de la grosseur d'une plane à celle du petit doigt; l'extérieur est blanchâtre et fongueux; l'initérieur est d'un gris rougeâtre; la cassure offre une séparation tranchée des dans couleurs; l'écore entière possède une forte odeur de sassafras douinée par celle de l'auis, et une saveur semblable. Cette écore est employée, comme sudorifique et antiérierieune, à Gualmala; l'arbrer qu'il la produit, et qui porte le nom de sassafras, croît près des côtes de la mer dia Sud

#### Semence ou Fève pichurim.

On trouve dans le commerce deux espèces de fère pichurim, auxquelles on applique indifféreument les noms de péchurim, pichonin, pichola, pichora, tous corrompus du premier, et celui de noiz de sassafras, qui leur a été donné à cause de leur odeur, et parce que les arbres qui les produisent potreits ur les hords de l'Orénoque le nom de sossafras, bien qu'ils diffèrent du véritable sassafras officinal. Voici les caractères des deux semences :

Semence pichurim vraic. Cette espèce est rare aujourd'hui chez nos droguistes; elle consiste en deux lobes cotylédonaires semblables à ceux qui forment la semence de laurier, mais beaucoup plus gros, toujours isolés et entièrement nus. Ces lobes sont elliptiques-oblongs, longs de 27 à 45 millimètres, et larges de 14 à 20. Ils sont convexes du côté externe, et marqués ordinairement de l'autre d'un sillon longitudinal formé probablement pendant leur dessiccation. Ils sont lisses, unis ou légèrement rugueux à l'extérieur, et présentent du côté intérieur, près de l'une des extrémités, une petite cavité dans laquelle avait été logé l'embryon. Ils sont brunâtres au-dehors, d'une couleur de chair et un reu marbrés en dedans; et cette marbrure, analogue à celle de la muscade, mais moins marquée, est due à la même cause, c'est-à-dire à la présence d'une buile butyracée qu'on peut en retirer par l'expression à chaud ou par l'ébullition dans l'eau. Leur saveur et leur odeur tiennent le milieu entre celles de la muscade et du sassafras; enfin cette semence, conservée pendant quelque temps dans un bocal de verre, ne tarde pas à en altérer la transparence par la volatilisation d'un principe aromatique qui se fixe contre le verre, et v forme un enduit blanc ; presque toujonrs même, la surface de la semence offre une quantité plus ou moins grande de petits cristaux blancs, dus au même principe, lequel constitue un acide analogue à l'acide benzoïque ou cinnamique.

Semence pichurim hafar-de. Cette semence est souvent entière et recouverte par une partie d'épisperme rugueux et d'un gris rougeâtre. Elle cas toblougue-arroudie, quelquelois presque ronde et tonjours plus courte et plus ramassée que la première; car sa longueur varie de 20 à 36 milimètres, et sa largeur de 14 à 20. La surface privée d'épiderme est presque noire; le sillon longitudinal des lobes séparés est peu marqué. L'odeur de la semence entière est à peiue seusible et ne se développe que lorsqu'on la ràpe. Enfan, je n'ai jamais observé de cristaux à as surface, ni qu'elle ternit les vases de verre qui la renferment. Elle est donc, au total, beaucoup moins aromatique que la première, et ne doit pas lui être substituée.

Cette semence me paraît produite par l'ecotea piclaurim de Humbold et Bonpland, arbre de la province de Venézuéla, que ces célèbres voyageurs ont ainsi nommé pour avoir pensé qu'il pouvait produire la fève piclurim, et dont ils disent ce qui suit: Drupa formá et magnituelim colium, catley persistente cinca. An faba pichurium ob tim febrityquem celebrata? Lignum sunvecoleus. C'est à ce même arbre que j'ai attribué plus haut le bois d'anis de Pomet ou bois de sassafras des tourneurs. Questi la véritable fere pichurim qui a été si bien décrite par Murray, elle

doit être produite par l'ocotea eyudoroma des forêts de l'Orduoque, dont le fruit est drupa oblonga, bipollicaris, monosperma, calyce persistente bosi cincta. Arbor gignateà magnitudine, sub monite sassafras Orinocensibus celebrata; l'igno durissimo suoceolente, ad fabricaudias seaplass inserviente (Neva genera, t. II, p. 132). Cest à ce même arbre que j'ai rapporté le prétendu bois de naghas à odeur d'anis, et l'écorce nichurim.

Nota. Pai conservé les synonymies précédentes dont rien ne ne démontre, quant à présent, l'inexactitude. Je dois dire cependant que M. Martius at tribue les deux l'éves pichurim à deux coera différents de ceux d'écrits par Hamboldt et Bonpland, et nommés par lui coetae puehury minjor et ocota purhury minjor. Pajonte que, par suite du trassport d'un certain nombre d'espèces d'ecotae dans le genre nectandra, l'ecotae cymbarum II. B. » Nectandra cymbarum Nees. L'ocotae puehury major Mart.— Nectandra punchury major Nees. L'ocotae puchury minor Mart. — Nectandra puchury minor Nees.

C'est donc à ces trois espèces de nectandra qu'il faut attribuer, d'après MM. Necs et Martius, le bois d'anis très dur, et les deux fèves pichurim.

## Bois , écorce et fruit de Bebeeru.

Les tourneurs et les ébénistes anglais connaissaient depuis longtemps, sons le nom de green-heart (cœur vert), un bois dur, pesant, et d'un ianne verdâtre, qui est originaire de la Guyane, mais dont l'espèce était inconnue. C'est au docteur Rodie que l'on doit d'avoir décrit l'arbre et d'en avoir extrait un alcaloïde fébrifuge, dont l'usage commence à se répandre en Angleterre. Cet arbre porte dans le pays le nom de bebeeru; il est élevé de 24 à 27 mètres, sur un tronc droit et cylindrique, haut de 12 à 15 mètres et de 2.5 à 3.5 mètres de circonférence. L'écorce en est blanchâtre et unie; les feuilles sont opposées, oblongues-aiguës, entières et brillantes. Les fleurs sout disposées en cymes axillaires : elles sont très petites et d'une forte odeur de jasmin. Les fruits sont obcordés ou oboyés, de la grosseur d'une petite pomme, formés d'une coque peu épaisse et cassante, et d'une amande à 2 lobes charnus et jaunâtres, lorsqu'ils sont récents, mais devenant bruns et très durs par la dessiccation. Cette amande est très amère et plus riche en alcaloïde que l'écorce. Celle-ci, telle que le commerce la fournit, est en morceaux plats, grisâtres, épais de 6 à 8 millimètres, médiocrement fibreux, durs, pesants et fragiles. Elle est très amère et dépourvue de tout principe aromatique. En la soumettant au procédé par lequel on obtient le sulfate de quiniue, le docteur Rodie en a retiré deux alcaloïdes fébrifuges, dont l'un, nommé bebeerine, forme avec l'acide sulfurique un sulfate très coloré, ayant

LAURACÉES. 369

l'apparence de l'extrait sec de quinquina, et dout la vertu fébrifuge paraît être à celle du sulfate de quinine comme 6 est à 41. L'alcaloïde lui-même, obtenu à l'état de purelé, se présente sons la forme d'une matière translucide, jaunêtre, extractiforme, très soibble dans l'alcond, moins soluble dans l'éther, très pen soluble dans l'eu. D'après l'analyse qui en a été faite par MM. Tilley et Douglas Maclagan, il serait formé de ©5 192 AC (2007).

Quant au genre auquel doit appartenir l'arbre bebeeru, sir Robert. Schomburgh l'ayant examiné sous ce dernier rapport, pruse qu'il appartient aux nectandra, et lui donne le nom de nectandra Rodei. Ce genre se trouvant placé dans la famille des laurinées auprès des genres ocotea, agachaphyllum, lièreria, disppell'ium, qui fournissent tous des bois, écorces on fruits très aromatiques, et lui-nême en produisant anssi, comme on vient de le voir, c'est donc une exception bien remarquable que d'y voir accoler une espèce dont le bois, l'écorce et le fruit sont complétement dépourvus de principe aromatique, et possèdent une saveur amère comparable à celle de la gentiane ou du quinquint.

### Écorce dite Cannelle giroffée.

Cette écorce a porté aussi le nom de bois de crabe ou de bois de girofle, à cause de son odeur, et ce nom est cause qu'on l'a attribuée d'abord au ravensara de Madagascar (anathonhullum aromaticum), dont le fruit est appelé aussi noix de girofle, et dont l'écorce doit être en effet très semblable à la cannelle giroffée. Ensuite on l'a crue produite par le myrtus carvonhullata de Linné, espèce mal définie qui comprenait le syzygium carnophullaum de Gærtner, myrtacée aromatique de Ceylan, et le murtus acris de Willdenow, autre myrtacée du Mexique et des Autilles. Aujourd'hui, il paraît bien prouvé que la cannelle giroflée vient du Brésil (1), où elle est produite par un arbre de la famille des laurinées, nommé diespellium earyophyllatum. Cette écorce, telle qu'elle s'est toujours montrée dans le commerce, est sous forme de bâtons solides, longs de 80 décimètres environ, de 27 millim, de diamètre, et imitant une canne. Ces bâtons sont formés d'un grand nombre d'écorces minces, compactes, très dures et très serrées, roulées les unes autour des autres, et maintenues à l'aide d'une petite corde faite d'une écorce fibreuse. La cannelle giroflée est unie et d'une couleur brune foncée, lorsqu'elle est privée de son épiderme, qui est gris blanchâtre; mais

(1) Pomet, tout en attribuant la cannelle giroflèc au ravensara de Mada-gascar, reconnaît qu'elle est principalement apportée du Brésil, où elle est uommée eravo de Marenham.

15.

24

quelquefois elle en est pourvne. Elle offre une forte odeur de girofle et une saveur chaude et aromatique; elle est très dure sous la dent.

Elle jouit des propriétés du girofle, et pent le remplacer dans les assaisonnements, quoiqu'elle soit plus faible.

## Bois de Licari.

Aublet, dans ses plantes de la Guyane, décrit imparfaitement, sous le nom de lieuria guiamensis, un arbre qui paralt appartenir à la famille des laurinées. Le trone s'élère à la hauteur de 16 à 20 mètres sur un mètre et plus de diamètre; son bois est jannâtre, peu compacte, d'une dour qui approche de celle de la rose. Les Gallis lui dounnent le nom de licari Kossali; les colons celui de bois de rose, et, lorsqu'il est très âgé, celui de sussal/ras. Les ouvriers qui le travaillent à Paris le nomment bois de poirer, à causs de l'àcret de sa poussière. Enfin, je l'ai vu vendre sous les noms de bois jame de Coryeme et de bois de citron de Coryeme. Tous ces noms, et d'autres que je pourrais rapporter, tels que cédre jame, capohn, etc., ne pouvant que causer une grande confinson, je pense qu'il faut se berner au nom de bois de licari on à celui de bois de rose de Coryeme, qu'il métrie si bien par son odete.

Ou connât d'ailleurs à Cayenne deux espèces du nom de buis de rose l'un, nommé bois de rose midit, est le bois de licari. Il est assez dur et assez pesant, formé de conches ligneuses enchevêtrées, d'une odeur de rose très marquiée, d'une saveur semblable, jointé à une certaine amertume; il formid à la distillation une haile volaité jaunêtre, un pen onctueuse, d'une pesanteur spécifique de 0,9882. Il se recouvre à sa surface et il présente dans les fissures de l'intérier une efflorescence blanche qui est un stéaroptène très finement aignillé; il acquiert, étant poli, me teinte faux equi se fonce beanconq avec le temps.

L'antre bois est nommé à Cayenne bois de rose femelle et aussi celtre béme. Il est très tendre et tire léger, d'un blanc un peu verdâtre lorsqu'il est récent, devenant jannâtre à l'air. Il possède une odeur forte tout à lait différente du précédent; car cette odeur est celle du citron ou de la bergamotte; aussi sais- je d'avis qu'on devrait le désigner spécialement par le nom de bois de eitron de Coyenne. Ce bois, de même que le précédent, arrive en tronse entiers d'un volume considérable.

Le nom de *bois de rose*, que ces deux bois portent à Cayenne, semblerait indiquer qu'ils appartiennent à un même genre d'arbre; cependant je doute qu'il eu soit ainsi. Je suis plutôt porté à croire que le hois de rose femelle est produit par un iciea, probablement par l'iciea altissima d'Auble.

M. Nees d'Esenbeck, dans son Systema laurinarum, et M. Martius,

dans l'ouvrage initialé Systema materie med, brosiliensis, admettent que le tieoria quimensis ne diffère pas du dieypdèlium corryophyllutum. Il me paraît bien difficile que deux choses aussi diffèrentes que la cannelle-girofiée et le biois de licari proviennent d'un seul et même arbre. Il est plus probble que les deux arbres sout complétement diffèrents.

#### Noix de Bayensara ou Noix de Girofle.

L'arbre qui produit ce fruit a été nommé par Sonnerat ravensaru aromatica: par Gærtner, evodia ravensara; par Jussieu, agathonhullum oromoticum. Il croît à Madagascar et appartient à la famille des laurinées; il est grand, touffu, muni de feuilles alternes, pétiolées, entières, fermes et épaisses. Les fleurs sont hermaphrodites ou plutôt dioïques par avortement: les fleurs mâles, disposées en petites panicules axillaires: les femelles solitaires. Le calice est petit, à 6 divisions très courtes, accompagné d'une corolle à 6 pétales courts, velus en dedans, Les étamines sont au nombre de 12, dont les trois plus intérieures stériles et les trois fertiles intérieures pourvues de 2 glandes globuleuses; les anthères sont à 2 loges, s'ouvrant par des valvules; l'ovaire est infère ou soudé avec le calice, uniloculaire et uniovulé; le fruit est un carvone ou drupe infère, couronné par les dents du calice, et quelquefois par 6 tubercules plus intérieurs, qui doivent répondre aux pétales. Il renferme, sous une chair peu épaisse, un novau ligneux divisé inférieurement en six parties par des replis de l'endocarpe; mais il est uniloculaire à l'extrémité, de sorte que l'amande, divisée en 6 lobes du côté du pédoncule, est entière par la partie opposée.

L'écorce, les feuilles et les fruits de ravensara sont nourvus d'une forte odeur très analogue à celle du girofle, et je suis persuadé que l'écorce, si nous l'avions, différerait peu de la cannelle giroffée; mais il ne paraît pas qu'elle soit apportée par le commerce. Les feuilles sont très usitées à Madagascar comme aromate, et sont quelquefois apportées en Europe : elles se présentent sous une forme toute particulière, avant été renliées plusieurs fois sur elles-mêmes, puis enfilées en forme de chapelet, avant d'être sonmises à la dessiccation; elles sont coriaces, brunes, luisantes, très aromatiques, et conservent pendant très longtemps lenr odeur. Les fruits, tels que nous les avons, sont deux fois gros comme une noix de galle, arrondis, formés d'un brou desséché, d'un brun-noirâtre au-dehors, jaunâtre à l'intérieur, d'une forte odeur de cannelle giroffée ou de piment jamaïque. Le noyau ligneux est jaunâtre et peu aromatique; l'amande est jaunâtre également, très. chargée d'huile, moins aromatique que le brou, et tellement âcre, qu'on peut la dire canstique.

### Écorce précieuse on Casca pretiosa.

Éconce de cryptocarye aromatique de ma précédente édition. Cryptocorya pretions de Martius; ajuord'hui mespilodatphne pretiona de Nees d'Esenbeck. Ecorce épaisse de 2 à 5 millimétres, couverte d'un épiderme gris, mince et foliacé; elle est formée de longues fibres davres et piquantes, et elle est très pesante en raisona de la grande quantité de principes oléorésineux qu'elle contient. Sa surface intérieure a pris une teinte noirâtre; mis elle est rouge dans sa cassure ave des fibres blancles. Telle que je l'ai, elle présente une très forte odeur de cannelle de Chine, dont elle Ofire aussi le goût aromatique sanse ave avoir le piquant. D'après M. Martius, son odeur répond à un mélange de sassafras, de cannelle et de rose. On en retire par la distillation une essence jaunâtre, plus pesante que l'eau, comparable à l'essence de cannelle.

### Avocatier.

Persea gratissima Gærtu., laurus persea L.; grand arbre originaire de l'Amérique méridipale, d'où il fut d'abord transporté à l'île de France, pour revenir ensuite aux Antilles où il est généralement répandu. Etant dépourvu de principe aromatique, il n'est utile que par son fruit qui consiste en une baie nue, ayant la forme et le volume d'une helle poire, et contenant, sous nue chair épaisse et butyreuse, une grosse semence privée d'huile, mais remplie d'un suc laiteux qui rongit à l'air et tache le linge d'une manière indélèblie.

Ce fruit est recherché pour la table; mais on le mange comme horsd'œuvre avec les viandes, et non au dessert; il a un goût de pistaches fort agréable (Ricord-Madiana, Josen, Phorm., t. XV, p. 16). On remarque qu'il est aussi bien mangé par les animaux carnivores que par les herbivores; ainsi les chiens, les chats, les vaches, les poules, etc., s'en nourrissent écalement.

# Cannelle.

La cannelle est une écorce aromatique qui a été conuue des anciens sous les noms de casia ou cassia et de cinnamonam. Indépendamment des différences spécifiques qui inotivaient l'emploi de ces deux nons, il paraît que le cassia était une écorce mondée, comme l'est notre can-nelle actuelle, tandis que le cinnamoname était formé de jeunes branches pourrues de leur bois, jusqu'à ce qu'on ait reconau que le bois était peu odorant, et qu'on se soit borné, pour toutes les espèces et dans toutes les courtées cinnamoniféres, à un récoller que l'écorce.

Depuis un temps que je ne puis préciser, on distingue dans le commerce français deux espèces de cannelle connues sons les noms de cannelle de Ceydam et de camelle de Chine. Cette distinction est fondée sur une différence bien réelle des deux écorces; et, le dernier nom est la traduction bien appliquée du non Dár-Sirá (bois de Chine), que porte dans une grande partie de l'Asie l'écorce du leurus cassia L. L'autre essèce de cannelle est produite are le laurus cinnomum L.

Indépendamment de ces deux cannelles, on trouve dans le commerce une écorce connue depuis bien longtemps sous le nom de cassia lignea, et des fœuilles qui ont été désignées de tout temps sous ceux de mala-thrum et de folium indicam (feuille d'Inde). La plupart des auteurs ont plus ou moins confoud tous ces produits, ainsi que les arbres qui les fournissent. Burmann cependant les avait bien distingués dans sa Flora indica (1768); mais après loi la confusion était redevenne aussi grande qu'auparavant : elle a cessé, grâce à la savante dissertation de MM. Ness d'Esenbeck (De cinnomono disputatio, Bonnæ, 1823), et il nous est permis aujourd'hui d'indiquer avec ceritude l'origine des différents produits des arbres cinnamomifères (1).

## Cannette de Ceytan.

Cimamonum zeylanicum, Breyn; einnamonum foliis latis ovatis, frugiferum, Burm, Zeyl., t. XXVII; Malabar or Java cimanou, Blackw., tab. 354; lawrus cimamonum L., sp. pl., t. II, p. 528; Nees De cimam. disput. tab. 1; Fr. Nees Plant. medicin., tab. 128.

Le camellier de Ceylan est exclusivement propre à cette lle, qui est la toprobane des anciens; mais il a été propagé par le moyen des fruits aux lles Maurice, à Cayenne et aux Antilles, dont plusieurs fournissent au commerce une écorce qui rivalise jusqu'à un certain point avec celle de Ceylan.

On distingue à Ceylan plusieurs variétés ou espèces de cannellier dont les noms expriment les principales différences; tels sont:

1º Le rasse coronde ou curunde, c'est-à-dire cannellier piquant et sucré, véritable cannellier officinal ou vrai cinnanomum zeulanicum.

2º Le cahatte coronde ou cannellier amer et astringent, dont l'écorce récente a une odeur agréable et une saveur amaricante; mais deséchée elle devient brune, presque inodore, à saveur camphrée. Sa racine est très camphrée.

(4) Dans un ouvrage plus réceut intitulé Systema laurinarum (1836), M. Chr. God. Nees a modifié en plusieurs points le résultat des précédentes recherches faites en commun avec son frère, M. Th.-Fr.-Louis Nees, Je u'ai pas cru devoir adopter ces modifications. 3º Le capperoe coronde, ou cannellier camphré, dont l'écorce et la racine sont également camphrées; cinnamonnum cappara-coronde, Blume.

4º Le welle coronde, c'est-à-dire cannellier sablonneux, parce que son écorce mâchée croque sous la dent. Racine peu camphrée.

5° Le sewel coronde, ou cannellier mucilagineux, de la savenr de son écorce.

6" Le nieke corondc, c'est-à-dire cannellier à feuilles de niekegas (vitex negundo).

7° Le dawel coronde ou cannellier-tambour; ce nom lui est donné à cause de l'usage que l'on fait de son bois pour fabriquer les tambours. Cet arbre forme un genre particulier, sous le nom de l'itsea zeylanica.

8º Le catte coronde ou cannellier épineux.

9° Le macl (mål) coronde ou cannellier fleuri. Cinnamomum perpectuoflorens Burm., Zeyl., 1ab. 28; laurus Burmanni Nees, Cinn. disp., 1ab. å; laurus multi flora Roxb.; cinnamanum zeylamicum var. (cassio), C. G. Nees, syst. laurim., et Fr. Nees, plant. officin., suppl.,



fig. 25; canella javanensis, Bauh, pin., p. 409. Comme on le voit, cette espèce est aujourd'hui considérée par M. C. G. Nees comme une simple variété du cinnamomum zeylanicum, duquel elle se rapproche beaucoup en effet: mais, suivant moi, M. G. Nees lui donne de nouveau à tort, comme synonymes, le laurus cassia de la Mutière médicale de Linné, le karua de Rheede (1, tab. 57), et le cassia lignea de Blackwell, t. 391, dont la distinction avait été clairement établie dans l'ouvrage Dc cinnamom. disputatio, p. 53, tab. 3.

Le vrai cannellier (fig. 179), rasse coronde ou cinnamomum zeylanicum, est

un arbre de 5 à 7 mètres de haut, porté sur un tronc de 30 à 45 centi-

LAURACÉES. 375

mètres de diamètre. Les pétioles et les jeunes rameaux sont glabres; les cuilles sont presque opposées, ovales-oblongues, obtuses, les plus grandes ayant de 41 à 14 centimètres de long sur 5 à 7 centimètres de large; mais elles sont souvent beancoup plus petites. Ces feuilles sont fermes et coriaces; elles offrent, outre la mervare ûn milieu, deux autres nervares principales, qui partent comme la première du pétiole, s'arrondissent en se rapprochant du bord de la feuille, et se dirigent vers le sommet, sans l'atteindre. Indépendamment de ces trois nervures, les feuilles les plus larges en offrent deux autres tout près du bord; enfin ces feuilles descéchées prement une teinte jame hroutite, du ché roségnation de l'houle volatile qu'elles renferment. Les fleurs sont petites, juunâtres, disposées en panicule terminale. Le frinit est un drupe ovale, assez semblable à un gland de chêne, d'un brun blenâtre, entouré à la base par le calice; if est formé à l'intérieur d'une pulpe verte et onctueuse, et d'une semence à a anande huileuse et purpurine.

On cultive le cannellier surtout dans la partie occidentale de l'île de Cejlan, dans les environs de Colombo, et dans un espace d'environ quatorze lieues de longueur. Lorsqu'il est bien esposé, il peut donner son écorce au bout de cinq ans; mais dans une position contraire, il n'en donne de bonne qu'au bout de huit à douze aus. On l'exploit jusqu'à trente ans, et on en fait deux récoltes par an, dont la première et la plus forte dure depois le mois d'avril jusqu'au mois d'août; la seconde commence en novembre et finit en javier.

Pour y procéder, ou coupe les branches de plus de trois aus qui paraissent avoir les qualités requises; on détache, avec un couteau, l'épidernie grisfère qui les recouvre. Ensuite on fend longitudinalement l'écoree, et on la sépare du bois. Cette écorce ressemble alors à des tubes fendas dans lent longueur; on insère les plus petits dans les plus grands et on les fait sécher aus soleil. Les menus sont distillés, et fournissent de l'Innie tolatile qui est vresée dans le commerce.

La cainselle de Ceylan est en faisceaux très longs, composés d'écorces aussi minces que du papier, et renfernées en grand nombre les unes dans les autres. Elle a une conieur citrine blonde, une saveur agréable, aromatique, chaude, un peu piquante et un peu sucrée; cile est doué d'une odeur très suave, et ne donne guére à la distilation que 8 grammes d'huile volatile par kilogramme; mais cette huile est d'une odeur très suave, unoiuee forte.

Cannette mate. La substance qui porte ce nom est l'écorce qui provient du tronc du cannellier de Ceylan, ou desgrosses branches de l'arbre abattu lorsqu'il est devenu trop âgé pour produire de bonne cannelle. Elle est privée de son épiderme, large de 27 millimètres, plus ou moins, chaisse de 5, presque plate ou peu roulée; son extérieur est légérement rugneux et d'un jaune foncé; son intérieur est d'un jaune plus pâle et comme recouvert d'une légère couche vernissée et hrillante; sa cassure est fibreuse comme celle du quinquina jaune, et brillante; clle a une odeur et une saveur de cannelle agréables, mais très faibles. Cette cannelle doit être reietée de l'uscase pharmaceurique.

Camelle de l'Indo ou du Malabar. Il né faut pas confondre cette camelle actuelle du commerce avec l'ancienne camelle du Malabar produite par le lauras cassia L., et qui a été détruite par les Hollandais, ainsi qu'il sera dit plus loin. La cannelle actuelle de l'Inde est produite par le canneller de Ceylan que les Anglais on naturellement cherché à propager dans l'Inde. Cette cannelle a presque tons les caractères et la qualité de la vraie cannelle de Ceylan, et, à Paris, elle est vendue comme telle. Je trouve qu'elle s'en distingue cependaut par une couleur plus pâle, uniforme, par une odeur un peu plus faible et qui se conserve moins longtenys. Elle est disposée en faisceax aussi longs; mais les écorces sont en réalité plus courtes, et la longueur des faisceaux set due à ce que, en renfermant les écorces les unes dans les autres, on les a étagées sur leur longueur, à la manière de tuyaux de lunette. Les écorces ne sont pas tout à fait aussi minecs que dans la cannelle de Ceylan; les tubes sont plus grose te bien cylindriques.

Cannelle de Cayenne. Cette cannelle provient du cimamomum zeylonicum cultivé à Cayenne. Elle est en écorces aussi minces et presque aussi lougues que celle qui vient de Ceylan, dont elle oiffer aussi l'odeur et le goût. Seulement elle est un peu plus large et plus volumineuse, d'une couleur plus pâle et comme blanchâtre, mais marquée de taches brunâtres. Elle est d'une odeur et d'un goût un peu plus faibles, et qui se conservent moins longtemps. Beaucoup de personnes rendeut et achèteat aivourd'hui cette écorce comme de la cannelle de Ceylan.

Le même cannellier est également cultivé au Brésil, dans l'îte de la Trimité, dans les Antilles, et fournit au commerce des écorces de qualités très variables, toujours inférieures à l'écorce de Ceylan. Celle du Brésil est la moins bonne de toutes; elle est comme spongieuse et presque inodore.

Fleurs de cannellier, flores cassier off., cluvelli cimamomi. Cette substance paraît venir de la Chine, et est attribuée, par la plupart des auteurs, au même arbre qui produit la cannelle de Chine. Son odeur fine et très agréable, quoique forte, me ferait penser plutôt qu'elle est produite par le cannellier de Ceylan. Elle se compose des fleurs femelles de l'arbre fécondées, et lorsque l'ovaire a commencé à se développer, de sorte qu'on pourrait tout aussi bien la considérer comme formée des fruits très imparfaits; elle ressemble un peu par la forme au clou de griofle; elle est principalement formée d'un calice plus ou moiss ouvert

on globuleux, très rugueux à l'extérieur, brun, épais, compacte, et s'amincissant pea à peu en pointe jusqu'au pédocule qui le termine. Au centre du calice se trouve le petit fruit, qui est amer, globuleux, brun et rugueux en dessous, rougeaire et lisse en dessus, et présentant à son point le plus élevé un vestige de style.

Le calice a une odeur et une saveur de cannelle très fortes et agréables; il est très riche en huile essentielle, qu'on peut en retirer par la distillation. Il jouit des mêmes propriétés médicinales que la cannelle.

Le fruit mûr ne se trouve pas dans le commerce ; son amande donne par expression une huile concrète dont on forme à Ceylan des bougies adorantes.

### Cannelle de Chine.

Cinnamomum aromaticum, G. Nees syst. laur; cinnamomum cassia Fr. Nees (1); laurus cassia L., Mat. med.; Nees De cinn., p. 53, tab. 3; Fr. Nees Plant. medicin., tab. 129; cassia lignea Blackw., tab. 391;



Fig. 180.

karua, Rheede Malab., I, tab. 57. Ce cannellier (fig. 180) croît au Malabar, à la Cochinchine, dans la province de Kwangse en Chine, et dans les îles de la Sonde. Il s'élève à plus de 8 mètres; ses feuilles sont alternes, très

(i) Je pense que le nom de cinnamonum cassia devrait être adopté, comme tenta la transformation obligée du révitable lauvar cassia L.; alors le cinnamonum perpetuoforens de Burnann, soit qu'on le considère comme um variété du C. explanieum, soit qu'on en fasse une espèce distincie, reprendrait son nom, ou prendrait celui de floridum on de mutiflorum que lui a domne Roxburgh.

entières, lougues, dans leur plus grand développement, de 18 à 25 centimètres, larges de 5 à 6, amincies eu pointe aux deux extrémités; elles sont triplimères, c'est-à-dire que les trois nervures principles qui parcourent la feuille, du pétiole jusqu'à l'extrémité, se réunissent en une seule sur le limbe de la feuille, à quelque distance du pétiole. Ces trois nervures sout fortes, parfaitement régulières et divisent la feuille en quatre parties égales; l'espace qui les sépare est traversé par une infinité de nervures très fines et aussi très régulières; la surface supérieure est lisse; la face inférieure est grise et pubescente; le pétiole et les jeunes rameaux le sont également. Le pétiole màché offre le goût particulier de la canuelle de Chine.

Le cimannama cassia était très aboudant autrefois sur la ôîte de Malabar, qui faisait un commerce considérable de son écorce et de son huile distillée; mais ce connerce a cessé lorsque les Itollandais, s'étant rendus maîtres de Ceylan, curent acheté du roi de Cochin le droit de détruire tous ses camuelliers, afin de donner plus de valeur à ceux de Ceylan. Aujourd'hui cette espèce de cannelle est tirée de la Chine par Canton. Elle est en faisceaux plus courts que celle de Ceylan, et se compose d'écorces plus épaisses et onn roulées les umes dans les autres; elle est d'une couleur fauve plus prouoncée, et son odeur a quedque chose de pen agrésible; as asaver est chaude, piquante et offre un goût de punaise; enfin elle est moius estimée que la cannelle de Ceylan. Elle fournit plus d'huile volatile à la distillation; mais cette huile partage l'odeur pen agrésible de l'écorce.

Vanquelin, ayant fair l'examen des canuelles de Ceylan et de Chine, en a retiré également de l'huile volatile, du tannin, do mucilage, un matière colorante et un acide (Journ. de phorm., t. III, p. 633). La cannelle de Chine doit contenir en outre de l'amidon, car lorsqu'on le distille avec de l'eau, le décocté prend une consistance tremblante en se refroidissant.

Essences de cannelle. On trouve dans le commerce trois sortes d'essences de cannelle : 3º celle de cannelle de Ceptan, qui est d'un jaune doré, d'une odeur des plus suaves, d'une saveur sucrée et brûlante et d'une pesanteur spécifique de 1,053 1,09; elle est toujours d'un pris très étevé; 2º celle de cannelle de Chine, qui possède les mèmes propriétés, à cela près de l'odeur et de la saveur qui sont beaucoup moins suaves et qui présenteur quelque chose du goût de punsies; le prix en est très inférieur à la première; 3º celle de fleur de cannelle qui se rapproche beaucoup de la première, quoique d'une odeur moins fine et moins save, et que l'on vend comme essence de Ceylan de seconde qualité. Toutes ces essences résultent du mélange en quantité variable de deux builes volatiles, dont la principale, nommée hydrave de cimmungte, est

composée, d'après M. Domas, de C<sup>81</sup>II O3. Cette essence est essentiellement caractérisée par la propriété de s'unir directement avec l'acide acotique concentré, et de donner naissance à un composé diminemment cristallisable; elle se combine également avec l'ammoniaque et forme un composé cristallisable et permanent; elle absorbe rapidement l'oxigène de l'air et se convertit, partie eu corps résineux qui restent dissous dans l'essence, partie en acide cionamique cristallisable, dont la formulé gale (C<sup>8</sup>11 O4 Ce C<sup>8</sup>11 O4 D. Ce même acide se forme souvent par l'action de l'air sur l'hydrolat de cannelle, et cristallise au fond. Il a été pris longtemps pour de l'acide henzoïque dont il differe beaucoup par sa composition.

#### Cannelle de Sumatra

J'ai reçu une fois, sous ce nom, une cannelle en partie couverte d'un épiderme gris-blanchâtre, assez épaisse, roulée, d'une couleur rouge pronoucée, d'une odeur assez forte et agréable, d'une saveur à la fois astringente, sucrée et aronatique; enfin se réduisant en pâte dans la bouche. tant elle est uncidiaginesse.

# Cannelle de Java.

Cette cannelle, qui est assez commune, ne diffère peut-être de la précédente que par son ancienneté dans le commerce; elle est en tubes épais, roulés isolément les uns des autres, bien cylindriques, d'une couleur rouge assez prononcée, d'une odeur et d'une saveur semblables à celles de la cannelle de Chine, mais plus faibles; elle a une saveur très mocilagineuse. En vieillissant, elle devient d'un bron noirâtre et perd presque toute odeur. C'est cette écorce que l'on vend aujourd'hui dans le commerce sous le nom de cessia (Liquea.

La cannelle de Java paraît due au cinnunomum perpetuoflorens de Burmann, laurus multifloro de Roxburgh, laurus Burmanni des frères Nees d'Espubeck

## Cassia lignea et Malabathrum.

J'ai dit précédemment que le cassia ou casia des aucieus paraissai être notre cannelle actuelle; plus tard il prit le suruom de syrriagis ou de fistularis ou de fistula, en raison de sa disposition en tubes creux, et enfin lorque le nom de cassia fistula eut été réservé exclusivement au fruit purgatif qui le porte aujourd'hui, on désigna, comme moyen de distinction, l'ancienne écorce de cassia par le suruom de l'ignea. Ainsi je pense que, à une certaine époque, l'expression cassia lignear répondit à notre nom actuel camnelle, sans distinction d'espèces ou de variétés. Mais bientôt après, les marchands d'épices et les apothicaires ayont appris à en distinguer plusieurs espèces, les noms de camnelle et de cimmannum furent réservés aux écorces les plus fines, tant en épisseur qu'en qualité, et le nom cassia lignea fint affecté aux écorces plus épaisses, d'une apparence plus ligneuse et d'un goût moins parfait. Familliares haboe oruditis eviros medicos avoites, turvos et coroçones, qui omnes canellam crossiorem cassiam lignean appellent (Garcias ab horto, Aromatum hist., cap. XY). A partir de ce moment, les meilleurs auteurs, tels que Valerius Gordus, Pomet, Lemery, Charas, Geoffroy, ont donné la même signification au cassia lignea, et l'ont appliquée soit à la cannelle de Chine, soit plutôt encor à celle de Java ou de Sumatra.

Je dois dire cependant que vers l'année 1805, époque à laquelle j'ai commencé l'étude de la pharmacie, j'ai vu dans les bonnes officines et chez les principaux drogusites de Paris, sous le nom de cossia lignea, une écorce qui différait de toutes les cannelles précédentes par un manque presque complet d'odeur et de seaven, et j'ajoute que vers l'ambée 1812 ou 1813, lorsqu'on fit expressément venir de Hollande les substances qui devaient composer le grand droguier de la pharmacie centrale des hôpitaux, afin que leur qualité fût mieux assurée, c'est cette même écorce inodore qui nous fut envoyée comme cassia lignea : c'est donc à elle seulement que j'en consorterai le nou.

Je puis dire la même chose pour les feuilles du malabathrum: la plui des autuers parlent de leur qualité aromatique et de leur forme plus ou moins arrondie ou allongée; et asser récemment, M. G. Nees d'Bsenbeck a trouvé des feuilles de malabathrum qui lui ont paru appartenir à diverses espèces de cinnonnomes. Lels sout les cinnonnomes tels sout les cinnonnomes inclusion, miers, etc. M. Blume, de son côté, pense que ces feuilles sont fournies presque exclusivement par son cinnonnome mitidan. Or, depuis que je suis dans la pharmacie, je n'ai jamais vu qu'une seule espèce de feuille de malabathrum, et cette feuille, par son manque complet d'odeur et de saveur, me paraît apparienir au même arbre que le cessia lignea dont je viens de parler. Voici la description de ces deux substances:

Cassia lignea. Cette écorce, dont il ne me reste plusqu'un faible échanillon, était en tubes for longs, comme ceux de la cannelle de Ceylan, mais non roulés les uns dans les autres, et officant l'épaisseur de la belle cannelle de Chine (c'est-à-dire qu'elle était plus épaisse que la cannelle de Ceylan, et moins épaisse que la cannelle de Chine commune); elle était d'une couleur fauve rougecière, et se distineuait de l'une et l'autre cannelles par la parfaite cylindricité de ses tubes (la cannelle est toujours plus ou moins flexueuse); elle était privée d'odeur, et sa saveur était mucilagineuse.

Malabatiarum (fig. 184). Ces feuilles sont oblongues lancéolées ou linéaires lancéolées, amincies en pointe aux deux extrémités; elles varient beaucoup de grandeur, car elles ont depuis 8 centimètres de long

sur 2,7 centimètres de large, jusqu'à 25 centimètres de long sur 5,8 centimètres de large. Comme on le voit, ces feuilles sont toujours beaucoup plus étroites que celles du cinnamomum cassia, et, à plus forte raison, que celles du cinnamomum zeylanieum. Elles sont plus minces que les unes et les autres, et sont simplement trincrues, c'est-à-dire que les trois nervures qui vont de la base au sommet se séparent à partir du pétiole; de plus, les deux nervures latérales sont beaucoup plus rapprochées du bord de la feuille que'de la nervure du milieu, de sorte que la feuille n'est pas partagée en parties égales comme celles du cinnamomum cassia. La feuille de malabathrum est lisse et luisante en dessus, glabre en dessous, et les nervures et le pétiole sont lisses et luisants, au lieu d'être pubescents comme dans le cinnamomum cassia. Elle est complétement inodore, et le



Fig. 181.

pétiole qui est très mince, étant mâché, n'offre aucun goût de cannelle. Enfin, cette feuille présente une couleur verte qui résiste à la vétusté, ce qui tient à l'absence complète de l'huile volatile.

Maintenant quelle est l'espèce de cinnomonium qui produit à la fois le cassia lignea et le malabathrum? J'ai toijours pensé que ce devait cire le katou karua de Rheede (Hort. Malab., t. V, tab. 53), qui est le lauvus malabathrum de Burmann, le cinnamonum malabathrum de Batha, et pent-ter aussi le cinnomonum iners de Blume. Je sais bien que Rheede compare, pour l'odeur et la saveur, le katou karua au karua (cannelle de Chino); mais il est possible que cette odeur, déjà plus faible, se perde à la dessicación ; elle paraît être nulle dans le cinnomonum iners.

Voici, dans le Rumphia de M. Blume, les figures qui se rapportent le mieux aux feuilles de malabathrum et qui, suivant moi, appartiennent à une seule et même espèce.

<sup>1</sup>º Cinnamomum malabathrum, tab. 13, fig. 3 et 4 (ult. opt.).

<sup>2° -</sup> ochraceum, tab. 10, fig. 2, 3 et 4 (triæ opt.).
3° - Rauwolfi, tab. 9, fig. 4, 5.

Les figures suivantes se rapportent moins bien au malabathrum.

```
4° Cinnamomum nitidum, tab. 15.
5° — nitidum, tab. 16, fig. 1.
6° — iners, tab. 17.
7° — iners
```

## Écorce de Culilawan.

Camuelle giroflée de quelques uns; cortex rar-gophylloides de Rumphius; ltarars culitaven L.; cinsamomanu culitarra de Blume. Cet arbre a les feuilles presque opposées, triplinervées, ousles-acminices, glabres, coriaces, vertes en dessus, un pen glauques en dessous. L'écorce, telle que le comuerce nous l'offre, est en morceaux phis ou moins longs, presque plats ou peu convexes, épais de 2 à 7 millimètres, fibrenx, râclés à l'extérieur ou recouverts d'un épiderme blanchâtre; elle est d'un jaune rougaletre à l'intérieur, et ressemble assez à de mauvais quinquina jaune. Elle a une odeur de canuelle et de girofle mélés, qui, lorsqu'on la pulvéries, acquiert quelque closse de l'essence de téréventine; elle a une savenr aromatique chaude, un peu piquante et mélée d'un l'eger goût astringent et mucilagineux; elle donne une huile volatile à la distillation; elle est peu employée.

Le nom de cette écorce est tiré du malais  $kulit\ lawany$  , qui signifie écorce giroflée.

Nota. Le groupe des îles Malaises, des îles Philippines et de la terre des Papous, paraîl produire un grand nombre d'espèces de cimamomum à écorece sarophylièles, qui peuvent être facilement confouders. Rumphius distingue deux espèces on variéés de culilavan dans la seule île d'Amboine: 17 une blanche, c'est le cimamomum culilatoms île, l'autre rouge, dont M. Blume a fait son cimamomum rubrum, et dont l'écorce, suivant l'échantillon qui m'en a été communiqué, est d'un rouge de cannelle foncé, de forme cintrée, mondée et une à l'extérieur, lustrée et comme satinée à l'intérieur, épaisse de à à 5 millimètres, d'une texter fibreuse fine et sponjuéres. La saveur en est très aromatique, très piquante, et offre un goût mélangé de cannelle fine et de girofle.

Rumphius mentionne aussi une écorce de sindoe que le vulgaire confond avec le culilavan, quoiqu'elle soit différente et provienne d'un arbre différent. Cet arbre est le civiaminium sintoe de Blume. L'écorce, d'après l'échantillon que j'en ai, et d'après les figures qu'en a données M. Blume, ne me paraît pas différer de celle de culilavan ordinaire. Peut-être cependant est-elle un peo plus compacte; elle est fortement aromatique. LAURACÉES. 383

Vient encore une écorec de culliavana des papous qui ne parali différer du culliavan commun ou blanchâtre que par la couleur bistrée de son liber; enfin une écorec de mussoy de la Nouvelte-Guince, différente de celle à odeur de sassifras, qui a été rapportée par M. Lesson, et dont il est possible qui y air plusieurs espèces: telle que je me la suis procurée à une exposition qui a en lieu il y a quelques années l'arris, sous le nom de unsée japonais, cetté écore est cintrée, épaisse de 7 à 8 millimètres, converte d'un épiderme gris-rougeitre légèrement tuberculeux, et formée d'un liber gris rosé, dur et compacte, à structure un pen radiée sur sa coupe trausversale. Elle possède une odeur très forte, analogue à celle du cumin, et une saveur très âcre, avec le même goût de cumin.

Enfin je dois décrire ici une écorce trouvée il y a quelques années chez un commercant qui la vendait comme étant de l'écorce de Winter. et que je ne puis mieux désigner que par le nom de canuelle brûlante, Cette écorce doit provenir d'une racine et non d'un tronc on de branches : elle présente un certain nombre de morceaux demi-roulés dont le plus considérable n'a pas plus de 9 centimètres de longueur sur 3 centimètres de largent et 8 millimètres d'épaisseur : les autres morceaux affectent toutes sortes de formes, et sont souvent plissés transversalement, comme le sont très souvent les écorces de racines. Ces morceaux irréguliers et plissés ont souvent plus d'un centimètre d'épaisseur. L'écorce présente une teinte générale rouge terne : la surface extérieure est inégale, souvent tuberculeuse, couverte d'un épiderme gris blanchâtre ou gris noirâtre, dont les parties proéminentes sont souvent usées par le frottement; la surface intérieure est rude au toucher, rougeâtre ou noirâtre, comme formée de fibres agglutinées. L'écorce, en ellemême, est d'un fauve rougeâtre, à structure ravonnée, offrant, dans sa coupe transversale, des fibres ligneuses blanches et épaisses sur un fond rougeâtre, et paraissant gorgée, surtout à l'intérieur, d'un suc brun noirâtre, qui me paraît être de l'essence résinifiée. Cette écorce présente une odeur très agréable que je compare à un mélange d'orange et de cannelle fine; elle possède une saveur véritablement brûlante; elle cause de violents éternuments forsqu'on la pile.

On connaît dans le commerce, sous le nom de camelle blanche, une écorce qui n'a d'autre rapport avec la cannelle que sa qualité aromatique; elle appartient à la famille des guttifères.

## Camphre du Japon.

Le camphre est un principe immédiat de la nature des huiles volatiles, qui est solide, incolore, transparent, plus léger que l'eau, d'une odeur très forte et pénétrante, d'une saveur très sère et aromatique, accomjagnée cependant d'un sentiment de fraicheur. Il est assex volatil pour se dissiper entièrement à l'air libre; il est inflanumable et brûle sans résidu, même à la surface de l'vau. Il n'est pas sensiblement soluble dans ce liquide, auquel cependant il communique une odeure et nue saveur très prononcées. Il est très soluble dans l'éther, l'alcool, les huiles fixes et volatiles.

Le camphre existe dans beaucoup de végétaux, et Proust en a retiré d'un assez grand nombre d'huiles volatiles de plantes labiées. La zédoaire, le gingembre, le galanga, le cardamone, le schemanthe sont aussi cités pour en contenir; les racines de la plupart des caunelliers en fournissent la distillation; mais tout le camphre du commerce paraît être retiré d'un grand laurier du Japon, que Kæmpfer a fait connaître le premier (Anzen., p. 770), que Liuné a nonumé laurus camphora, et qui est aujourd'hui le camphora (ferinarum, Ness.)

Pour obtenir le camphre, on réduit en éclais la racine, le tronc et les branches du laurier-camplurier; on les met avec de l'eau dans de graudes cucurbites de fer, surmontées de chapiteaux en terre, dont on garnit l'intérieur de paille de riz; on chauffe modérément, et le camplire se volatifise et se sublime sur la paille. On le rassemble et on l'envoie on Europe, enfermé dans des tonneaux. Il est sous la forme de grains grisatres, agelomérés, hulleux, humides, plus ou moins impurs.

Les Hollandais ont été longtemps seuls en possession de l'art de raffiner le camphre, et de le mettre sous la forme de larges pains à demi fondus et transparents. Ils ont gardé le monopole de cet art longtemps encore après la publication du procédé; car il n'v a guère qu'une trentaine d'années qu'on raffine le camphre en France, et cependant le procédé s'en trouve décrit avec détail dans la Motière médicale de Geoffroy (t. IV, p. 21), et dans le Mémoire de Proust cité plus haut (Ann. de chim., t. IV., p. 189); il paraît même avoir été connu de Lemery. Plus récemment. M. Clémandot l'a encore décrit d'une manière très exacte (Journ, de pharm., t. III, p. 353). Ge procédé consiste à mettre le camphre brut dans des matras à fond plat, placés chacun sur un bain de sable, et entièrement couverts de sable. On chauffe graduellement jusqu'à fondre le camphre, et le faire entrer en légère ébullition : on l'entretient en cet état jusqu'à ce que toute l'eau qu'il contient soit évaporée. Alors on découvre peu à peu le haut du matras en retirant le sable, de manière à le refroidir et à permettre au camphre de s'y condenser. On continue ainsi jusqu'à ce que le matras soit entiréement découvert, et on attend que l'appareil soit complétement refroidi pour en retirer le pain de camphre.

J'ai dit plus haut que le camphre du commerce était tiré du laurier-

camphrier du Japon. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que la majeure partie de cette marchandise provient d'un arbre différent, qui croît dans les îles de Bornéo et de Sumatra. On lit en effet dans la Materia indica d'Ainslie (t. I, p. 49), que la plus grande partie du camplire et de l'essence de camplire que l'on trouve dans les bazars de l'Inde, n'est pas produite par le laurus camphora du Japon, mais qu'elle est apportée de Sumatra et de Bornéo; que déjà, depuis longtemps, Kæmpfer avait suggéré l'idée que le camphre apporté en Europe de Bornéo et de Sumatra, n'était pas produit par le laurus camphora; mais que, grâces aux recherches éclairées de M. Colebroke, il est maintenant certain qu'il est produit par un arbre d'un genre different, nommé dryobalanops camphora, lequel croft à une grande hauteur dans les forêts de la côte nord-est de Sumatra (Asiat. res., vol. XII, p. 539). Pour se procurer l'essence de camphre, qui est encore plus estimée que le camphre lui-même dans ces contrées orientales, il est seulement nécessaire de percer l'arbre, et l'essence découle par l'orifice. Pour obtenir le camplire concret, l'arbre doit être abattu, lorsqu'on y découvre comme de petits glaçons blancs, situés perpendiculairement, et en veines irrégulières, au centre ou près du centre du bois.

L'arbre dont il est ici question, sous le nom de dryobalanops camphora, avait été décrit depuis longtemps par Breyn et par Rumphius, qui avaient parfaitement vu qu'il était différent du camphrier du Japon. Gærtner fils, sur l'inspection seule du fruit, l'avait distingué par le nom de Dryobalanops aromatica, et M. Correa de Serra l'avait nommé ntcrigium costatum (Ann. mus., t. VIII, p. 397). Cet arbre, réuni à quelques autres genres analogues, constitue la petite famille des diptérocarpées, voisine des tiliacées; mais rien ne prouve que le camplire qui en provient soit apporté en Europe, D'abord Kæmpfer ne dit nullement qu'il y soit apporté, comme on scrait tenté de le supposer, d'après Ainslie; Kæmpfer dit seulement que dans les îles de Bornéo et de Sumatra. il croît un arbre qui produit un camphre naturel, cristallin, très précieux et très rare, mais que cet arbre n'est pas du genre des lauriers. Secondement, toutes les autorités citées par Ainslie prouvent seulement que le camphre de Sumatra est usité dans l'Inde comme il l'est en Chine et au Japon; mais on ne voit pas qu'aucun dise qu'il soit apporté en Europe. Troisièmement, enfin, ce que rapporte Ainslie de l'extraction du camphre et de l'essence de camphre du camphrier de Sumatra, paparaît extrait de Rumphius, et Rumphius dit positivement que ce camphre ne vient pas en Europe. Voici un extrait de ce qu'en rapporte Rumphius:

« Le camphre de cet arbre, nommé capur baros, du lieu où il croît, se concrète naturellement sons l'écorce et au milieu du bois, sous la TT.

forme de larmes plates, qui ont l'apparence de la glace ou du mica de Moscovie; mais plus souvent il est en fragments de la grandeur de l'ougle. Ce camphre, très estimé, se nomme cobesso. Vient après celui qui est en grains comme le poivre, ou en petites écailles, que l'on nomme bariga; celui qui est pulvérulent comme du sable ou de la farine se nomme pec. Ces trois sortes sont mêlées ensemble et renfernées dans des vessies enveloppées d'un sac de jonc; sans ces précautions, le camphre Cabessa se volatilise et prive de son odeur le restant de la masse, qui est plus vil et plus leger (1).

» Le camphre du Japon n'est pas si volatil, ce qui est cause que la compagnie des Indes laisse le camphre de Baros et n'envoir en Hollande rien autre chose que eelui du Japon.

» Au contraire, les Chinois et autres recherchent le camphre Cabessa, et le transportent avec un grand bénéfice au Japon, où la livre vaut de 22 à 60 impériaux, suivant la grandeur des morceaux » (Herb. amb., t. VII, p. 68) (2).

Je dois à M. le professeur Christison un échantillon de camphre de Bornéo; il est en fragments incolores et d'une transparence un peu nébuleuse, ressemblant à de petits morceaux de glace. Ces petites larmes, dont les plusgrosses ne pésent pas plus de 1 décigrammes, sont généralement plates d'un octé et différenment anguleuses de l'autre. Elles ont un odeur camphrée moins forte que celle du camphre du Japon, et mètée d'une odeur de patchouly. Elles sont un peu dures sous la dent, et s'y pulvérisent en émettant dans la bouche une très forte saveur camphirée. Ce camphre a dété analysé par M. Pelouze, qui lui a trouvé une composition un peu différente de celle du camphre du Japon, et mête composition un peu différente de celle du camphre du Japon.

Le camphre du Japon est composé de  $C^{20} \coprod^{16} C^2$  pour à volumes de vapeur. L'essence liquide qui l'accompagne en petite quantité dans l'arbre  $C^{20} \coprod^{16} C$ . Cette essence, traitée avec précaution par les agents oxigénants, se convertit en camphre. L'hydrogène carburé  $(C^{20} \coprod^{16})$  qui forme le radical de ces deux corps, est isomère avec l'essence de térébenthine, dont le camphre et son essence représentent les deux premiers degrés d'oxidation. L'acide phosphorique anhydre enlève au camphre 2H0, et le change en camphopène =  $C^{20} \coprod^{16}$  qui change en camphopène =  $C^{20} \coprod^{16}$ 

Le camphre traité par 10 parties d'acide sulfurique hydraté additionné

(t) Il résulterait de ce passage, et d'autres de Rumphius et de Breyn, que le camphre cabessa est plus volatif que celui du Japon; mais qu'il est souvent mélé, dans le camphre en sorte, d'une autre substance peu ou pas volatile et non odorante.

(2) Deux commerçants m'ont assuré cependant que, dans cos dernières années, il était arrivé par la voié de Hollande une certaine quantité de camphre de Bornéo, lequel avait été employé mélangé avec celui du Japon. d'eau, se sépare, après quelque temps, sous forme d'une huile liquide qui est isomérique avec le camphre.

Le camphre, traité à froid par l'acide azotique concentré, s'y dissout ne grande proportion; mais aussiôté le mélange se sépare ne deux parts, dont la partie surmageante, autrefois nommée huile de camphre, est un liquide jaune et oléfforme, composé de camphre et d'acide nitrique ambydre. Il ne faut pas confondre cette huile de camphre artificielle avec les essences naturelles des camphriers. Le camphre, traité à chaud par 6 à 10 parties d'acide azotique, e, se convertir en acide camphorique (C'0<sup>18</sup>150'), c'est-à-dire qu'une molécule de camphre (2'811'60') produ 0° et forme C'3<sup>18</sup>150' = 2 nolécules d'acide camphorique hydraté.

Le camphre de Bornéo a pour formule  $C^{\infty}H^{\pm N}O^2$ ; traité par l'acide phosphorique anhydre, il perd 2HO et forme  $C^{\infty}H^{\pm N}$ , identique avec l'essence naturelle du drydohongs comphore, et isomérique avec l'essence de térébenthine. Traité par l'acide azotique avec précaution, et à la température ordinaire, il perd  $H^2$ , et se convertit en camphre du Janon.

### FAMILLE DES MYRISTACÉES.

Petite famille d'arbres exotiques et intertropicanx, dont le principal genre (nypristico) avait été rangé d'abord dans la famille des laurinées; mais elle s'en distingue par un assez grand nombre de caractères, tout en conservant cependant avec les laurinées assez d'analogies pour qu'il soit converable de ne pas les isoler.

Les myristica ont les feuilles alternes, courtement pétiolées, très entières, privées de stipules; les fleurs sont dioiques, très petites, rarement terminales, pourvues d'un périgone simple, coloré, urcéolé ou tubuleux, à 3 divisious valvaires. Les fleurs males présentent à leur centre une colonne formée par la sondure des étamines, et cette colonne porte, à sa partie supérieure, de 5 à 15 anthères linéaires, biloculaires, disposées circulairement, et s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Les fleurs femelles contiennent un ovaire unique, supére, uniloculaire, à un seul ovule dressé, nastrope. Le stigmate est bilobé. Le fruit est une bies ésche, s'onvrant en 2 valves, et contenant une semence à épisperme solide, recouvert par un arille charnu, plus on moins lacinié. L'embrion est petit et situé à la base d'un endosperme huileux. La radicule est courte et infêre.

Le genre myristica renferme un assez grand nombre d'espèces, dont la plupart appartiennent aux îles de la Malaisie; les autres se trouvent dans l'Amérique méridionale.

# Muscadier aromatique . Muscade et Macis.

Myristica moschata Thunb.; M. officinalis L. f. et Gærtn.; M. fra-

grans Houtt.; M. aromatica Lnk. (Fig. 482). Bel arbre des iles Moloques, cultivé surtout aux îles Banda, et introduit, en 1770, dans celles de France et de Bourbon. C'est de ces îles qu'îl est ensuite passé en Amérique. Son fruit est une baie pyriforme marquée d'un sillon longitudinal et de la grosseur d'une petite pêche. L'enveloppe en est charnue, mais peu succulente, et s'ouvre en deux valves (quelquefois en



quatre) à mesure qu'elle mûrit et se dessèche. On voit quelquefois en Europe de ces fruits entiers, confits an sucre ou conservés dans de l'alcool ou de la saumure.

Dessous ce brou , qu'on rejette ordinairement, on aperçoit un arille profondément et irrégulièrement lacinié, charun, d'un bean rouge lors-qu'il est récent , mais devenant jaune par la dessication : c'est le macris. On le sépare de la semence qu'il itent comme embrasée, et on le fait sécher après l'avoir trempé dans l'eu salée, c e qui lui conserve de la souplesse et empêche la déperdition du principe aromatique. On doit le choisir d'un jaune orangé, épais , sec, et cependant souple et onctueux, d'une odeur forte, très agréable, et d'une saveur très âcre et aromatique.

Dessous le macis se trouve l'enveloppe même de la graine, qui a la forme d'une coque arrondie ou ovoïde, d'une couleur brune, impressionnée à sa surface par l'application de l'arille; solide, sèche, cassante, imodre. On la rejette comme inutile.

Enfin, l'amande qui se trouve au centre du fruit, et que le commerce nous présente presque toujours dépouillée de ses différentes enveloppes, constitue la muscade. Elle est d'une forme arrondie ou ovoïde, grosse comme une petite noix, ridée et sillounée en tous sens; sa couleur est d'un gris rougedire sur les parties saillantes et d'un blanc gristire dans les sillons; à l'intérieur elle est grise et veinée de rouge, d'une consistance dure et cependant onctuense et attaquable par le coutean; d'une deur forte, aromatique et agréable; d'une saveur huileuse, chaude et dere. On doit la choisir grosse, pesante et non piquée, ce à quoi elle est fort sujette, malgré la précaution que l'on prend en Asie, avant de l'envoyer, de la treupper dans de l'euu de claux. Les commerçants sont fort habiles à boucher les trous d'insectes avec une pâte composée de poudre et d'huile de museade; il faut y regarder de près si l'on ne veut pas y être trompé.

Muscade de Coyenne. Le muscadire aromatique transporté à Cayenne y a prospéré; mais les semences, plus petites et moins lutileuses que les muscades des Moluques, ne sont guère reçues que dans le commerce français. Elles arrivent tonjours renfermées dans leur coque, qui est d'un brun foncé ou même noirter, leusfrée et comme vernie; l'intérieur de la coque est gris et dépourvu d'enduit pulvérulent et blanchâtre, de même que la surface de l'anande. Les dimensions de la coque sont de 26 à 27 millimètres sur 19, et celles de l'amande varient de 19 à 23 pour la longreur, sur 15 à 18 d'épaisseur. Les nuscades des Moluques en coques ont de 27 à 31 millimètres de longueur sur 2 millimètres d'épaisseur; l'anande nue a de 23 à 26 millimètres de longueur sur 20 ou 21 millimètres d'épaisseur.

## Muscade longue des Moluques.

Nommée aussi muscade souvage ou muscade mûle, la muscade officinale étant nommée, par opposition, muscade cultivée et muscade femelle. L'arbre qui produit la muscade longue (Myristica tomentosa Thunb. et Willd,; myristica fatua Houtt, et Blum.; myristica dactyloides Gærtn.) est plus élevé que le premier, et porte des feuilles plus grandes, pubescentes en dessous. Les fruits sont elliptiques, cotonneux à leur surface : la semence est elliptique, terminée en pointe mousse à l'extrémité supérieure, longue de 4 centimètres environ, épaisse de 2 à 2,5 centimètres. La coque (épisperme) dont elle est toujours pourvue, présente l'impression d'un macis partagé en quatre bandes assez régulières , allant de la base an sommet. L'amande est elliptique, unie, d'un gris rongeâtre uniforme à sa surface, marbrée en dedans, moins huileuse et moins aromatique que la muscade ronde des Moluques, mais à pen près autant que la muscade de Cayenne. De même que cette dernière, contenant proportionnellement plus d'amidon, elle est très facilement piquée par les juseçtes, dont il faut toutes deux les préserver en les laissant renfermées dans leur épisperme ligueux. Le macis , que je n'ai jamais vu , paraît être très peu aromatique.

Essence et huile de museade et de macis. La muscade contient une essence ou huile volatile qu'ou peut obtenir par la distillation avec de l'eau, et une huile fixe et solide qu'on retire des semences par l'expression à chaud; mais elle est mêléc avec l'essence qui lui communique son odeur et de la couleur. Cette luile mixte, nonmée communément beurre de muscade, se prépare sur les lieux mêmes où croît la muscade, avec celles des semences qui sont brisées on d'une qualité inférieure, On la trouve dans le commerce sous la forme de pains carrés longs. semblables à des briques de savon, et enveloppés dans des feuilles de palmier; elle est solide, onctueuse au toucher, de consistance friable, d'un jaune pâle ou d'un jaune marbré de rouge, d'une odeur forte de muscade; elle est souvent altérée dans le commerce, soit parce qu'on en a retiré une partie de l'Innile volatile par la distillation, soit par l'addition de quelque graisse inodore. Les pharmaciens devraient donc la préparer eux-mêmes : on l'obtient alors d'un jaune très pâle, d'une odeur très forte et très suave, et comme cristallisable à la longue.

Suivant M. Playfair, lorsqu'on traite le beurre de muscade par de l'alcool rectifié à froid, on eu dissout l'essence ainsi qu'une graisse co-lorée, et il reste environ 0,30 d'une graisse solide, blanche et inodore, qui s'obtient par des cristallisations réitérées dans l'éther, sous forme de cristaux nacrés. Cette graisse, nommée myristicine, fond à 31 degrés; sapouifiée par les alcalis caustiques, elle donne naissance à de l'ocide myristicique, fusible à 50 degrés, et cristallisable en feuillets larges et brillants.

Le macis contient (egalement deux huites fixes: une rouge, soluble dans l'alcod froid, qui dissout en même temps l'huile volatile; l'autre jaune, soluble seulement dans l'éther. L'essence de macis, obtenue par distillation, se trouve dans le commerce; elle est incolore, très fluide, d'une odeur très savav; elle pesse spécifiquement 0,928.

Un assez grand uombre d'espèces de myristica formissent des produits plus ou moins analogues : tels sont le myristica sparia des lles Philippines, le myristica madagascoriensis de Madagascar, le myristica bieuble du Brésil, le myristica totole de la Colombie; enfin le myristica sebifera (virola sebifera Malt) dont la semence fournit en abondance un suif jaunătre, faiblement aromatique, d'apparence cristalline, propre à faire des bougies.

# FAMILLE DES POLYGONÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes dans nos climats, mais comptant quelques grands arbres dans les pays chauds; leurs feuilles sont alternes, engainantes à la base ou adhérentes à une gaine membraneuse et stipulaire; les fleurs sont hermaphrodites où unisexuelles, disposées en épis cylindriques ou en grappes terminales; périanthe formé de 4 à 6 sépales, libres ou soudés par leur base, quelquefois disposées sur deux rangs et imbriqués avant leur évolution; étamines de 4 à 9, libres, disposées sur deux rangs, à anthères s'ouvrant longitudinalement; l'ovaire est libre, uniloculaire, contenant un seul ovule dressé; il est terminé par 2 ou 3 styleset autant de stygmates. Le fruit est un askose ou un cariopse souvent triangulaire, très souvent entouré par le calice persistant. La graine contient un embryon cylindrique en partie roulé dans un endosperne farineux; radicine supére.

La famille des polygonées se recommande surtout auprès des pharmacieus par les racines officinales qu'elle leur fournit, telles que celles de historic, de natience, de rhanontic et de rhubarbe, Toutes ces racines sout pourvues d'un principe colorant et astringent, jaune ou rouge, et d'amidon. Leurs feuilles sont tantôt acides, tantôt astringentes, et souvent l'un et l'autre à la fois. Les fruits de plusieurs espèces de fagopyrum (F. esculentum, tataricum, emarginatum), connus sous le nom de blé noir on de sarrazia, sont farineux et nourrissants, mais fout un pain lourd et difficile à digérer. Le fruit de la renouée ou centinode (nolygonum grieulare) passe au contraire pour être émétique. Une autre espèce de polygonum (polygonum tinctorium), originaire de Chine, et cultivée depuis un certain nombre d'années en Europe, contient dans ses feuilles de l'indigo soluble, que l'on transforme en indigo bleu en la soumettant aux mêmes traitements que les indigofera. Enfin, on trouve dans les Antilles et sur les côtes du continent voisin plusieurs espèces de coccoloba, dont une, nommée coccoloba uvifera (raisinier des bords de la mer), est un grand arbre à bois rongeâtre et à fruits rouges bacciformes, disposés en grappes comme le raisin, mais qui sont en réalité des cariopses entourés par le calice accru et devenu succulent. On retire du bois, par décoction dans l'eau, un extrait rouge-brun et astringent, qui est une des espèces de kino du commerce. Une autre espèce de coccoloba des Antilles, le coccoloba pubescens, est un arbre de 20 à 27 mètres de hauteur, dont le bois très dur, pesant, d'un rouge foncé, presque incorruptible, est un de ceux auxquels on a donné le nom de bois de fer.

## Bistorte (fig. 187).

Polygonum bistorta. Car. gén.: fleurs hermaphrodites ou polygames par avortement; périanthe coloré, quinquéfide, rarement tri- ou quadrifide, très souvent accrescent. Étamines 5 ou 8, rarement 4 ou 9. à filaments subulés, à anthères didymes, versatiles; ovaire uniloculaire, comprimé ou triangulaire; ovule unique, basilaire, droit. Stylo bi- ou trifide, quelquefois presque nul; askose lenticulaire ou triangulaire,





renfermé dans le périanthe. — Car. spéc. : 9 étamines ; tige très simple , à un seul

épi; feuilles ovées-lancéolées, décurrentes sur le pétiole.

petioi

La bistorte croît en France, dans les lieux humides; ses feuilles ressemblent un peu à celles de la patience, mais elles sont d'un vert plus foncé et régulièrement veinées; ses tiges s'élèvent à la hautenr de 50 centimètres, et supportent chacune un seul épi d'une couleur incarnate ou purpurine: sa racine est grosse comme le pouce, comprimée, deux fois repliée sur elle-même, rugueuse et brune à sa

surface, rongeâtre à l'intérieur, presque inodore, d'une saveur austère et fortement astringente. On nous l'apporte sèche de nos départements méridionaux.

La décoction de historte est très rouge et précipite fortement les dissolutions de fer et de gélatine, ce qui indique qu'elle contient du tannin. Elle runferme usosi beaucoup d'amidon; aussi, dans les temps de disette s'en est-on nourri quelquefois, après lui avoir fait subir une première infusion dans l'eau; elle fait partie de l'électaire dissordium.

#### Patience sauvage on Parelle.

Rumex acutus L., Car. gén.: fleurs hermaphrodites ou diclines par avortement; périande à 6 folioles, dont 3 extérieures herbacées et cohérentes à la base, et 3 intérieures colorés, plus grandes, persistantes, nues ou accompagnées d'un tubercule à la base, conniventes; 6 étamines opposées deux par deux aux folioles extérieures, filets très courts, anthères oblongues fixées par la base; ovaire triangulaire surmonté de 3 styles capillaires, terminés chacun par un stigmate déchiqueté; cariopse triangulaire, recouvert sans adhérence par les 3 folioles internes du périanthe, qui se sont accrues.

Le vanez ocutus croît naturellement dans les lieux humides et a le port d'une grande oscille; sa tige est rougeâtre, haute de 50 à 60 centimètres , ramifée, garnie de feuilles cordées-oblongues , pointues, plus larges au bas de la tige, plus étroites et plus aigués à la partie supérieure. Ces feuilles sont planes, fermes et d'un goit âpre. Les fleurs sont petites, disposées en grappes paniculées, hermaphrodites; les folioles intérieures du périanthe sont tuberculeuses à la base. La racine, qui est la partie usitée, est fusiforme, charme, brune à l'extérieur, jeune à l'intérieur; elle est pourvue d'une odeur qui lui est propre et présente une saveur amère et austère; elle est employée récente ou sèche, comme dépurative et antiscorbutique; elle contient un peu de soufre.

Le genre rumex de Linné comprend des plantes que Tournefort avait divisées en deux, d'après la forme et la saveur de leurs feuilles : celles à feuilles munies d'oreillettes et à saveur acide, formaient le genre oscille ou acetosa; celles à feuilles entières et âpres composaient le genre patience ou lapatham. Il est en effet remarquable que le genre rumex puisse être divisé assez nettement en deux sections, de propriétés médicales et économiques différentes, et que toutes les espèces soient acides et munies de racines rouges et inodores, comme les oseilles, ou âpres et munies de racines jaunes et odorantes, comme les patiences ; de telle sorte que les espèces de chaque section puissent être employées les unes à la place des autres : ainsi, pour les patiences, ce n'est pas seulement la racine du rumex acutus qui est employée en pharmacie, sous ce nom ; ce sont aussi celles des rumex patientia, crispus et aquaticus. On pourrait même y joindre le rumex alpinus, que le volume de sa racine a fait nommer rhubarbe des moines, et le rumex sanquineus auquel la couleur rouge foncée de ses pétioles et des nervures de ses feuilles a fait donner le nom de sangdragon. De même on emploie indifféremment, sous le nom d'oscille, les feuilles des R. acetosa, acetosella et scutatus. Les feuilles de ces trois plantes sont riches en suroxalate de potasse et fournissent en Suisse la plus grande partie du sel d'oseille que l'on verse dans le commerce,

La racine d'oscille est rougeàtre, longue, ligneuse, inodore, d'une saveur amère et astringente. Elle est employée comme diurétique.

#### Racine de Bapontic.

Rheum rhaponticum L. Car. gén.: fleurs hermaphrodites; périanthe herbacé, à 6 divisions profondes, égales, marcescentes; 9 étamines

opposées deux par deux aux divisions extérieures, et séparément aux divisions intérieures du périauthe; filaments subulés; anthères ovoides, versutiles; ovaire trigoue à 3 signates sous-sessiles, entiers, étalés. Cariopse triangulaire, ailé sur les augles, entouré par la base du périantle flétri.

Cette plante paraît être le Pã ou le Piro des anciens; elle a été appelée depuis rha-ponticum, c'est-à-dire rha des bords du Pont-Euxin, lorsqu'il fut devenu nécessaire de la distinguer d'une autre espèce apportée de Seythie, et qui fut pour cette raison nommée rha barbarum, les Romains enveloppant sous la même désignation de barbares tous les peuples assez forts ou assez éloignés d'eux pour se défendre contre leur esprit de domination universelle. Comme ou le voit, cette nouvelle racine, nommée rha-barbarem, est notre ritubarbe actuelle.

Le rhapontic croît naturellement dans l'ancienne Thrace, sur les bords du Pont-Euxin: mais ou le trouve plus abondamment encore au nord de la mer Caspienne, dans les déserts situés entre le Volga et l'Yaïk (l'Oural), qui paraissent même en être la première patrie; car, par un rapprochement assez curieux, r/he est aussi l'ancien nom du Volga, soit que le fleuve ait donné son nom à une plante abondante sur ess bords, soit que l'inverse ait en lieu. Le rhapontic croît également en Sibérie, sur les montagues du Krasnojar: il ue s'est répandu en Europe que postérieurement à l'année 1610, époque à laquelle Alpinus en fit venir de Thrace.

Le rhapontic, cultivé maintenant dans nos jardius, ponsse de sa racine des feuilles très grandes, cordiformes, échancrées à la base, obtenses à l'extrêmité, Jisses, d'un vert foncé, portées sur de longs pétioles sillonnés en dessus, arrondis à la marge. La tige, lante de 60 centimètres à 1 mètre, porte des feuilles semblables aux premières, nais plus petites, et est terminée par plusieurs panicules tonflies de fleurs blanches. La racine est brune au dehors, jaune et marbrée en dedans, grosse, charnne, souvent divisée en plusieurs rameaux; d'une saveur amére, astringente et aromatique.

Le commerce nous présente cette racine sèche sons deux formes. Suivant l'une, elle est grosse comme le poing ou moins, d'une apparence ligneuse et d'un gris rougedire à l'extérieur; sa cassure transversale est marbrée de rouge et de blanc, de manière que ces deux conteurs forment des stries très serées, raponanates du centre à la circonifrence. Elle a une saveur très astringente et macilagineuse, teint la salive en jaune rougedire et ne croque pas sous la dent. Son odeur est analogue à celle de la rhubarbe, mais plus désagréable, et peut en être facilement distinguée. Sa poudre a une teinte rougedire que n'a pas celle de la rhubarbe. Cette racine provient des rhapontics qui sont naturalisés dans les jardins des environs de Paris, où ils croissent presque sans soin et sans culture. C'est elle qui se trouve décrite et analysée dans le mémoire de M. Henry sur les rhubarbes (Bulletin de phormacie, t. VI, p. 87), sous le nom de rhubarbe de France. Je rappellerai plus loin les résultats de cette analyse.

L'autre sorte de rhapontic ressemble tout à fait à celui décrit par-Lemery. Elle est longue de 8 à 11 centimètres, grosse de 5 à 8 centimètres, d'une apparence moins ligneuse que la précédente, d'un jaune pale, plus dur on moins rougeâtre à l'extérieur, ce qui lui donne une plus graude ressemblance avec la rhubarbe, et permet à quedques personnes d'en mèler, par fraude, à la rhubarbe de Chine ou de Moscovie; mais sa cassure rayonnante, sa saveur astringente, muclaignieuse, non sablonneuse, et son odeur semblable à celle de la première sorte, l'en font facilement distinguer. Cette sorte de rhaponite provient aujourd'hui surtout de Clamart, village assez élevé, situé au sud de Paris.

Lorsque le rhapontic était eucore parmi nous une substance exotique, nouvelle et recherchée, on tentait de lui substituer quelques racines indigênes, comme aujourd'hui on substitue le rhapontic à la rhubarbe. L'une de ces racines était une espèce de patience nonmée rhubarbe des moines on rhapontie de montagne (rumes chjimus L.), assez semblable au vrai rhapontic; une autre était le rhapontic nostros, produit par la grande centaurée (eentauren eentaurinn L.), et quelques autres plantes congénères. Cette dernière se distinguait facilement du rhapontic par son épiderme noir, sa saveur douceâtre et son odeur très pronnocée de brâdane.

# Bacine de Birubarbe.

Cette racine, connue postérieurement au rhapontic, nous vient des contrées les plus sauvages de l'Asie, ce qui explique pourquoi on a été si longtemps indécis sur la plante qui la fournit; car on l'a successivement attribuée à quatre espèces de rheum, et, en dernier lieu, on l'a crue produite principalement par le rheum austroile. Je vais discuter ces différentes origines, en donnant les caractères de chaque plante.

Rheum undulotum L. Après le rheum rhoponticum qui fait le sujete le l'article précédent, la première espèce qui ait été connue est un rheum croissant naturellement en Sibérie, dont la tige s'élère de 1<sup>n</sup>,3 à 1<sup>n</sup>,6; dont les pétioles sont planes et lisses en dessus, demi-cylindriques en dessons, à bords aigus, et qui est pourvu de feuilles grandes, cordiformes, échancrées par le bas, fortement ondulées, un peu velues. Aussidet que cette espèce fait connue, Linné lui attribua la rhubarbe,

et la nomma en conséquence rheum rhaberberum; mais il changea d'avis après la découverte du rheum palmatum, et donna à la première plante le nom de rheum undulutum. Pendant que l'on regardait cette plante comme la source de la rhubarbe, le gouvernement russe la fit cultiver en grand dans la Sibérie , et si elle l'eût produite véritablement. il est évident que ce gouvernement, qui fait le commerce exclusif de la rhubarbe en Sibérie, aurait cessé d'en acheter aux Buchares; mais il n'a jamais pu , avec le rheum undulatum , faire de la vraie rhubarbe, et il est certain que la rhubarbe dite de Moscovie appartient à un autre rheum, qui croît dans les pays montagneux et presque inaccessibles qui bordent la Chine au nord-ouest. On la trouve également dans toute la partie méridionale de la Tartarie et dans tout le Thibet, depuis la Chine jusqu'aux frontières de la Perse; et, suivant qu'elle provient de ces différentes contrées, suivant la manière dont elle a été préparée et séchée, suivant enfin la ronte qu'elle a prise pour arriver iusqu'à nous, cette racine constitue les différentes sortes connues sous les noms de rhubarbe de Moscovie, de Chine et de Perse.

Rheum compactum. J'ignore quand cette espèce a été connue. Elle est munie de feuilles cordiformes très obtuses, avec une échaucrure inférieure presque fermée à l'ouverture. Ces feuilles sont d'un vert foncé, entièrement lisses des deux côtés, un peu lobées sur leur contour, munies de petites dents aiguës et un peu ondulées ; les pétioles sont demicylindriques et bordés de chaque côté d'une côte élevée, d'une épaisseur égale aux deux extremités. Les tiges sont hautes de 1 3 à 2 mètres, médiocrement ramifiées par le haut; les fleurs sont d'un blanc jannâtre, disposées en panicules dont les grappes partielles sont étroites et pendantes (?). Cette plante vient très bien dans les jardins, de même que les Rh. undulatum et rhaponticum, et toutes trois donnent des produits peu différents qui sont confondus dans le commerce sous le nom de rhuberbe de France, Cette rhubarbe, lorsqu'elle est bien séchée et parée, imite assez bien la rhubarbe de Chine; mais, après avoir essuyé la poussière jaune dont elle est recouverte, on la reconnaît toujonrs facilement à sa couleur rougeêtre ou d'un blanc rosé, à son odeur de rhapontic (commune aux trois espèces) différente de l'odeur de la vraie rhubarbe, à sa marbrure ravonnante et serrée, enfin à ce qu'elle colore à peine la salive et ne croque pas sons la dent,

Rheum totorieum. Cette plante, originaire de la petite Tartarie, est très rapprochée de la précédente, mais elle est beaucoup plus basse; es fenilles sont entières et non sinuées à leurs bords, très glabres, très amples; les paticules sont à peine plus longues que les feuilles.

Rheum ribes. Espèce particulièrement remarquable par ses fruits enveloppés d'une pulpe rouge et succulente. Elle produit de fortes tiges striées, peu ramifiées, munies à leur base de feuilles médiocrement pétiolées, étalées sur la terre, ayant souvent 65 coutimètres de largeur sur 33 centimètres de longueur. Leur surface est très rude, comme verruqueuse; les bords sont ondulés et frisés; les nervures sont couvertes de poils rudes; les pétioles sont planes en dessus, striés, arrondis à leurs bords.

Cette plante croît sur le mont Liban et dans la Perse, où elle est rechtée à raison de la saveur agréablement acide de ses pétidies, de ses feuilles et de ses feuilles et de ses jeunes lièges, que l'on emploie comme aliment et comme médicament et dont on fait des conserves avec du sucre. On la vend sur les marchés de la Perse comme plante potagère et on en fait une grande consommation.

Rheum palmatum (fig. 184). Cette plante se cultive aussi dans les jardins; mais on a plus de peine à la conserver et ses racines acquièrent rarement un grand volume. Ses feuilles sont cordiformes, mais divisées jus-

qu'à la moitié en lobes palmés, pinnatifides. Fig. 184. acuminés; elles sont pubescentes en dessous ; la tige est d'une hauteur médiocre, divisée supérieurement en panicules droites, nombreuses, à ramifications presque simples. Cette plante croît surtout dans les provinces de l'empire chinois qui sont traversées par le fleuve Jaune (hoâng-lio) et par ses affluents; et il est véritablement remarquable qu'à l'instar du rhapontic, dont l'ancien nom, rha, était aussi celui du Volga. la rhubarbe (tà-hoâng)

ait également emprunté le nom de fleuve Jaune, ou le fleuve Jaune celui de la racine.

Voici, d'après Murray, comment la rhubarbe palmée a été découverte :

Vers l'année 1750, sur le désir de Kauw Boërhaave, premier médecin de l'empereur de Russie, le sénat chargea un marchand tartare de lui procurer des semences de rhubarbe, ce qui fut exécuté. Ces graines, semées à Saint-Pétersbourg, produisirent du rheum undulatum. qui était déjà connu, et du rheum palmatum, encore inconnu. Alors, comme on avait déjà la preuve que le rheum undulutum ne produisait pas la rhubarbe, et que le rheum palmatum venait d'une contrée plus méridionale, on pouvait croire, avec quelque raison, qu'il était la vraie rhubarbe. Ge fut le sentiment de David de Gorter, de Monsey, de Hope et de Linné, et cette opinion fut admise sans opposition jusqu'aux nouveaux doutes élevés par Pallas et Géorgi, qui ont étudié l'histoire naturelle de la Russie sur les lieux mêmes. Des Buchares assurèrent à Pallas ne pas connaître les feuilles du rheum palmatum, ajoutant que les feuilles de la vraie rhubarbe étaient rondes et nurquées sur le bord d'un grand nombre d'incisions, d'où Pallas conclut qu'ils voulaient lui décrire le rheum compactum. Un Cosaque dépeignit à Géorgi le rheum undulatum pour la véritable espèce. L'un et l'autre pensent que , sur les monts plus méridionaux, plus découverts et plus secs, comme le sont ceux du Thibet, le rheum undulatum peut produire une racine plus belle que sur les montagues froides et humides de la Sibérie; et ils déterminent les lieux de la Russie les plus propres à la culture de cette espèce. On pouvait conclure de tout ceci, ainsi que l'a fait Murray, que la rhubarbe vendue aux Russes, et tirée de la Tartarie chinoise, provenait également des trois espèces de rheum susmentionnées; mais je pense avoir acquis la preuve que de ces trois espèces, le R. palmatum est le seul qui produise la rhubarbe.

J'ai dù anciennement à la bienveillance de Jean Thouin, jardinier eu chef du Jardin des Plantes, des échantillous de racines des rheum pulmatum, undulatum, compoctum et rhaponiteum. Ces plantes, cultivées 
dans un terrain probablement différent de celui de leur mère-patrie, 
avaient pu éprouver des altérations plus ou moins grandes ; mais ces 
altérations deviaent être du même genre; et, supposé que l'une des 
racines précitées nous présentat des caractères beaucoup plus rapprochés de la rhubarbe de Tartarie que les autres, nous pouvious en conclure, presque avec certitude, que c'est la véritable espèce.

Or, de ces échantillons, deux se ressemblaient parfaitement pour l'odeur, la saveur et la marbrure, c'étaient ceux provenant des rheem rhapontieun et mululatum. Celui du R. comportum s'étoignait encore plus de la vraie rhubarbe, mais cels tensit à la grande jeunesse de la olante, comme je l'ai reconnu depuis.

Le rheum palmatum seul jouissait exactement de l'odew et de la saveur de la rhubarbe de Chine (sauf le craquement sous la dent), et le premier caractère surtout était si marqué, et trauchait tellement avec le même caractère dans les antres espèces, qu'il ne m'est plus resté de doute, et que j'ai regardé le rheum palmotom comme la source de la vraie rhobarbe. Depuis, j'ai observé les mêmes différences d'odeur et de saver netre le rheum polmotom cultivé à Rhéumpole et les autres espèces qui y étaient exploitées, et j'ai été confirmé dans le même sentiment; j'y persiste encore aujourd'hui, malgré l'abandon général dont prait menacé le rheum palmotomum, par suite de la découvret du Rh. austrule; je ne vois pas d'ailleurs, quand les Rh. undulotum, comportum, ne même rhopontireum, produisent des racines semblables, quant à la forme, à l'odeur, la saveur et la couleur, pourquoi les rheum palmotom et anstrale ne douneraient pas également des racines douées des caractères de la vraie rhubarbe.

Suivant Murray, le *rheum palmatum* croît spontanément sur une jongue chaîne de montagnes en partie dépourvue de forêts, qui, bordant à l'occident la Tartarie chinoise, commence au nord non loin de la ville de Selin. et s'é-Fig. 188.

tend au midi jusque vers le lac Koconor. voisin do Thibet. Le sol en est retourné par des taupes : l'âge propre à la récolte des racines est indiqué par la grosseur des tiges (c'est ordinairement la sivième année). On les arrache dans les mois d'avril et de mai, et quelquefois aussi en automne. On les nettoie, on les coupe en morceaux, et, après les avoir percées et enfilées, on les suspend soit any arbres voisins. soit dans les tentes, soit même aux cornes des brebis. Lorsque la récolte est finie, on les



porte aux' habitations, où, sans doute, on achève de les faire sécher. Sel on Duhalde, les Chinois terminent cette dessiccation sur des tables de pierre, chauffées en dessous par le moyen du feu. Mhema australe (fig. 185). Le docteur Wallich, directeur du Jardin de botanique de Calcutta, ayant repu de la graine de rhubarbe tirée de l'Hymalaya, ou des montagnes du Thibet, les sema et vi germer un nouveau rheum, qu'il surnomna emodi, mais qui fut décrit plus tard par le docteur Colebroke sous le nom de rheum australe. Cette plante, que l'on commence à cultiver en Europe, a les feuilles très grandes, rondes et dentées, caractère qui s'accorde avec ce que les Buchares dissient à Pallas des feuilles de la vraie rhubarbe.

## Caractères des Rhubarbes du commerce.

Rhubarbe de Chine. Cette rhubarbe vient probablement du Thibet, et traverse la Chine méridionale pour arriver à Canton, où le s'abes seaux européens viennent la chercher. Elle est ordinairement en morceaux arrondis, d'un jaune sale à l'extérieur, d'une texture compacte, d'une marbrure serrée, d'une couleur briquetée terne, d'une odeur prononcée qui lui est particulière, d'une sareur amère. Elle colore la salive en jaune orangé et croque très fort sous la dent. Elle est généralement plus pesante que la suivante, et, pour la couleur, sa poudre tient le milieu entre le fauve et l'orangé.

La rhubarbe de Chine est souvent percée d'un petit tron dans lequel on trouve encore la corde qui a servi à la suspendre pendant sa dessication. Sa couleur, plus terne que celle de la rhubarbe de Moscovie, peut prorenir en partie du long xoyage qu'elle a fait sur mer. C'est en partie aussi à la même cause qu'ou doit attribure l'inconvénient qu'elle a de présenter souvent des morceaux gatés et roussâtres dans leur intérieur; mais, lorsqu'elle est choisie avec soin, bien saine et non piquée des vers (1), elle n'est guére moins estimée que les suivantes.

Rhindarbe de Mascorie. Cette sorte est originaire de la Tartarie chinoise; else marchands buchares la transportent à Kiachta, en Sibérie, et là vendent au gouvernement russe. Il ya dans cette ville de Kiachta des commissaires chargés d'examiner scruppuleusement la rhubarbe, et de la faire nettoyer et monder morceau par morceau, çar le

(1) La rhubarhe est sujette à être piquée; dans le commorce ou masque ce défaut en bouchant les trous avoc une pair faité de poudre de rhubarhe et d'eau, et ensuite en roulant les morceaux secs dans de la pondre de rhubarhe. Un des premiers soins, Jorsqu'on achétée de la rhubarhe, doit être d'enlever cette poussière trompeuse qui la recouvre, et de casser les morceaux les plus pesants et les plus légers. Les premiers sont ordinairement humides et noirs à l'intérieur; les seconds sont pulvérulents à force d'avoir été traversés en tous sens par les insectes.

gouvernement u'achète que celle qui est tout à fait belle. Cette rhubarbe est ensuin expédiée pour Pétersbourg, où elle est encore visitée avant que d'être. livrée au commerce. C'est elle que Murray désigne sous le nom de rhubarbe de Bucharie. Elle est en morceaux irréguliers, anguleux et percés de grands trous faits en Sibérie, lors de la remise de la rhubarbe aux commissaires russes, dans la vue d'approprier les trous primitifs qui avaient servi à suspendre la racine, et d'enlever les parties environanntes, qui sont toujours plus ou moins altérese. Cette rhubarbe est d'un jaune plus pur à l'extérieur, et sa cassure est, en général, moins compacte que celle de la rhubarbe de Chine. Elle est marbrée de veines rouges et blanches très apparentes et très irrégulières. Elle a une odeur très prononcée, et une saveur amère astringente. Elle colore fortement la salive en jaune safrané, et croque sous la dent. Sa pondre est d'un jaune plus pur que celle de la rhubarbe de Chine. Cette rhubarbe est etcs estimér.

Rhuburbe de Perse. Cette belle rhubarbe venait autrefois du Thibet par la Perse et la Syrie ; de là ses différents noms de rhubarbe de Perse, de Turquie et d'Alexandrette. Il en est venu également par la voie de Russie : mais aujourd'hui les Auglais la tirent de Canton, comme la rhubarbe de Chine, et lui donnent le nom de dutch-trimmed rhubarb (rhubarbe hollandaise mondée) ou de batavian rhabarb, parce que, avant eux, les Hollandais la transportaient de Canton à Batavia, et de là en Europe. Quelle que soit la route que cette racine ait prise pour arriver jusqu'à nous , elle n'a jamais varié de caractères , qui sont tels que j'ai toujours déclaré qu'elle appartenait à la même espèce que la rhubarbe de Chine. Elle est en effet d'une texture serrée et d'une couleur terne qu'on ne peut attribuer à auenn état de détérioration. Elle est percée de petits trous , comme celle de Chine ; mais elle est encore plus dense et plus serrée, entièrement mondée au couteau et affectant deux formes régulières : celle qui provient des racines peu volumineuses est à peu près cylindrique; celle qui a été tirée des grosses racines est coupée longitudinalement par le milieu, et offre ainsi des morceaux allongés, plats d'un côté et convexes de l'autre; celle-ci est connue particulièrement dans le commerce sous le nom de rhubarbe plate. Sa grande compacité la rend moins sujette à se détériorer que les autres : je la regarde comme la rhubarbe par excellence, préférable même à celle de Moscovie.

Rhubarbes de l'Himalaya. Le docteur Royle, dans ses Illustrations de botonique des montagnes de l'Himalaya, fait mention de quatre espèces de rheum propres à ces contrées, les Rh. emodi ou australe, vebbianum, spiciforme, et mooreroftianum.

La première espèce produit, d'après le docteur Wallich, une sorte

de rhubarbe qui arrive dans l'Inde, à travers les provinces de Kalsee, Almora et Boutan, M. Péreira en avait reçu anciennement un échantillon du docteur Wallich; mais cette sorte n'a été connue dans le commerce anglais que sur la fin de 1850, alors que la rhubarbe de Chine était rare et d'un prix fort delvé.

Dix-neuf caisses en furent importées à Londres; mais cette rhubarbe fut trouvée de si mauvaise qualité, que huit caisses seulement purent être vendues à raison de 40 centimes le demi-kilogramme, et que le reste fut vendu et embarqué pour New-York, au prix de 10 centimes. Après cet essai malheureux, M. Péreira donte qu'ou en fasse revenir en Angleterre. Cette rhubarbe est en effet de la plus manvaise qualité possible. Elle est généralement noirâtre et d'apparence ligneuse, légère et toute piquée des vers. Quelques morceaux provenant des rameaux de la racine, sont un peu plus sains et d'un janne terne à l'intérieur. En voyant pour la première fois cette racine, si différente en apparence de la rhubarbe officinale, je me suis demandé comment le docteur Wallich avait pu avancer que le rheum australe était la source ou une des sources de la rhubarbe. Mais un examen plus attentif m'a fait revenir à un sentiment plus favorable. En brisant les morceaux, on y trouve quelques parties saines qui, par leur belle marbrure rouge et blanche, par leur saveur et par l'abondance des cristaux d'oxalate de chaux , sensibles sous la dent , peuvent être comparés à la meilleure rhubarbe officinale; et, chose remarquable, ces parties saines, par leur vive marbrure et leur légèreté, se rapprochent plus de la rhubarbe de Moscovie que de celle de Chine. Je pense donc aujourd'hui que la rhubarbe de l'Himalaya, préparée et séchée avec soin, fournirait une belle sorte commerciale, J'en ai d'ailleurs la preuve entre les mains, dans un échantillon que je dois à l'obligeance de M. Batka de Prague, échantillon qui n'est autre que de la racine de rheum australe provenant de semences qui lui furent données par le docteur Wallich. Cette racine récoltée et séchée par M. Batka, constitue en effet une fort belle rhubarbe, très croquante sous la dent, colorant fortement la salive en jaune, et d'une saveur très amère et astringente. La racine du rheum webbianum ne paraît pas former une sorte com-

merciale; M. Royle eu a rapporté de l'Himalaya une petite quantité qui est fort différente de la rhubarbe officinale. Elle est en tronçous cylindriques très courte et a plus de la grosseur du pouce. Elle est couverte d'un épiderme noirâtre, profondément sillonné par la dessiccation. Chaque morceau est percé vers le centre et dans le sens de l'aze d'un trou assez large, qui a d0 servir à la suspension de la racine. La structure en est rayonnée, la couleur interne fauve jaunâtre, la saveur mucilagineuse et amère, avec un léger croquement sous la dent. L'odeur est à peu près nulle.

Je ne puis dire autre chose des racines des rheum spiciforme et moorcroftimum, que ce que M. Péreira uous en apprend lui-même. Ces racines sont d'une couleur plus claire que les précédentes et d'une texture plus compacte (1).

Rhubarbes de France. Il n'v a pas de pavs en Europe où l'on n'ait cherché à naturaliser la rhubarbe ; malheureusement le rheum palmatum, qui pourrait en fournir de véritable, est de toutes les espèces qui ont été cultivées jusqu'ici, celle qui a le plus perdu par son expatriation. Il en résulte qu'à Rhéumpole (2) même, on en délaissait la culture pour s'attacher plutôt aux espèces dont les produits étaient plus abondants et se rapprochaient le plus en apparence de la vraie rhubarbe. Peut-être aussi cette différence, qui est toute au désavantage du rheum palmatum, tenait-elle à ce que les autres rheum, cultivés à Rhéumpole, s'y trouvaient dans un terrain propre à leur développement et à leur conservation: tandis que le premier, originaire du plateau central de l'Asie, aurait besoin d'être cultivé dans un sol dont la nature, l'élévation et la sécheresse répondissent aux lieux d'on il oet corti. J'ai sous les veux un échantillou de rheum palmatum de Rhéumpole : cette racine, surtout lorsqu'elle est un peu âgée, est pour moi celle qui se rapproche le plus, par son odeur et sa couleur, de la rhubarbe de Chine: mais elle a la compacité d'une substance qui a été gorgée d'eau avant sa dessiccation : elle a une saveur mucilagineuse et sucrée , indépendamment de l'amertume qui se développe ensuite; elle offre à sa surface une infinité de points blancs et brillants , qui s'y sont formés depuis quelques années que je la conserve (le rheum palmatum cultivé au Jardin des Plantes n'offre ni cette saveur sucrée, ni ces points brillants); enfin elle ne contient qu'une très petite quantité d'oxalate de chaux, et cette différence avec la rhubarbe de Chine paraît constante dans celle qui a été cultivée jusqu'ici en Europe; car Schéele l'a observée sur la rhubarbe de Suède, et Model sur celle de Saint-Pétersbourg.

La rhubarbe de France ne provient donc pas de la culture du rheum palmatum; elle est produite, ainsi que je l'ai déjà dit, par les rheum

<sup>(1)</sup> On trouvera dans le Journal de pharmacie et de chimie, t. VIII, p. 332, la description de quelques autres sortes de rhubarbes d'origine asjatique.

<sup>(2)</sup> On nommaît aiusi, il y a un certain nombre d'années, un endroit situé près de Lorient, dans le département du Morbihan, où l'on cultivait en grand les rheum undulatum, compactum et palmatum. Il paraît que cet établissement n'existe plus.

rhaponticum, undulatum, et surtout compactum. Il est inutile de revenir sur ses caractères, qui se trouvent exposés précédemment.

Analyse chimique des rhubarbes. Étant à la pharmacie centrale, il y a treute-si aus, sous la direction de M. Heury père, j'ai fait l'analyse comparée des rhubarbes de Chine, de Moscovie et de France. J'ai trouvé dans la rhubarbe de Chine un principe particulier, auguel elé doit sa couleur, sa saveur et son odeur, qui a été nommé depuis par d'autres caphopirerite et rhubarboriu; mais dont j'avais déterminé toutes les propriétés, à la cristallisation près, qui ne me parait pas encore être un fait bien prouvé. Ce rhabarbarin est sailde, jaune, insolube dans l'eau froide, soluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau froide, soluble dans l'amondaire, de concentrée. Il donne, avec la potasse et Tammoniaque, des dissolutions rouges, d'où les acides le précipient en lui restituant sa couleur. Il est rougi et précipié par l'érau de chaux.

Il forme avec tous les acides (hormis, je crois, l'acide acétique) des composés jaunes, insolubles : avec les dissolutions de plomb, d'éctain, de mercure et d'argent, des précipités jaunes : avec les sulfate de fer, un précipité vert noiratre; avec la gélatine, un précipité caséoux coriacé. Il est très difficilement altérable par l'acide nitrique, qui ne le change ni en acide malique, ni en acide oxalique.

Le second principe de la rhubarbe est une huile fixe, douce, rancissant par la chaleur, soluble dans l'alcool et dans l'éther. Il n'y existe qu'en très petite quantité.

On y trouve une assez grande quantité de sur-malate de chaux, une petite quantité de gomme, de l'amidon, du ligneux, de l'oxalate de chaux, qui fait le tiers de son poids, une petite quantité d'un sel à base de potasse, une très petite quantité de solfate de chaux et d'oxide de fer.

La rhubarbe de Moscovie, malgré un extérieur assez différent de la rhubarbe de Chine, ne paraît pas s'en éloigner dans sa composition plus que ne peuvent le faire deux parties parcilles tirées d'individus de la même espèce. On y retrouve les mêmes principes et presque en mêmes proportions. Il faut faire obsérver cependant qu'une quautité un pen plus faible d'oxalate de chaux paraît constante dans la rhubarbe de Moscovie, Schéele ayant obtenu un résultat semblable. C'est pour-quoi aussi la rhubarbe de Moscovie croque moins sous la dent.

La rhubarbe de France, rhemn rhaponticum (1), contient une bien plus grande quantité de matière colorante, mais ce principe est rougettre au lieu d'être jaune. On y trouve aussi beaucoup plus de matière amylacée, ce qui est une suite de ce qu'elle contient moins d'oxalate

de chaux, car la quantité de celui-ci s'élève au plus au dixième du poids de la racine. (Bull. de pharm., t. VI, p. 87.)

La rhubarbe est stomachique, légèrement purgative et vermifuge. On l'emploie en poudre, en infusion dans l'eau, dans l'alcool, en sirop et en extrait. Elle entre dans un grand nombre de préparations composées.

# FAMILLE DES CHÉNOPODÉES.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles alternes ou opnosées, quelquefois charnues, privées de stipules. Les fleurs sont très petites. hermaphrodites, quelquefois diclines par avortement, disposées en grappes rameuses ou groupées à l'aisselle des feuilles ; périanthe calicinal à 3 . 4 ou 5 divisions plus ou moins profondes, persistantes et s'accroissant pour envelopper le fruit ; les étamines sont opposées et en nombre égal aux divisions du périanthe, souvent en nombre moindre par avortement, insérées sur le réceptacle ou sur un anneau adhérant au périanthe ; alternant quelquefois avec un même nombre d'écailles hypogynes, L'ovaire est libre, uniloculaire, contenant un seul oyule dressé ou porté sur un podosperme ascendant; le style est simple, tenminé par 2-4 stigmates subulés; le fruit est un askose renfermé dans le périanthe accru et quelquefois devenu bacciforme ; la graine contient un embryon cylindrique, homotrope, annulaire et entourant l'endosperme (cuelolobées), ou roulé en spirale et presque privé d'endosperme (spirolobées).

Les chénopodées, si l'on considère leur port humble et leurs fleurs presque inaperçues, paraîtront, tout au plus, bonnes à brûler; mais èlles méritent, plus que bien d'autres plantes, de fixer notre attention si nous les considérous sous le rapport de leurs applications alimentaires , médicales ou industrielles. Beaucoup de chénopodées, en effet, d'un tissu làche, dépourvues de principes acres ou aromatiques, riches au contraire en sels et en mucilage, sont comptées au nombre des aliments modérément nutritifs et de facile digestion; tels sont l'épinard (spingeia oleracea) dont le nom rappelle que c'est par l'Espagne que les Maures l'ont introduit en Europe : l'arroche des jardins (atriplex hortensis) nommée anssi bonne-dame; le bon Heury (chenopodium bonushenricus L., agathophytum bonus-henricus Moq.); la poirée blanche et la betterave (beta cicla et B. vulgaris Willd.), etc. D'autres sont aromatiques et pourvues de propriétés digestives , antispasmodiques ou anthelmintiques, tels que la camphrée de Montpellier, le botrys, le thé du Mexique, l'anserine vermifuge, la vulvaire, etc. D'autres enfin, telles que les salsola, les sueda, les salicornia, qui croissent en abondance dans les lieux maritimes et qui sont riches en sels à base de soude, fournissent par leur incinération la soude naturelle qui longtemps suffi aux besoins des arts; mais qui se trouve presque anuihilée aujourd'hui par l'extension prodigieuse donnée aux fabriques de soude artificielle. Nous dirons quelques mots des principales de ces plantes.

BETTE OU POIRÉE, beta cicla. Car. gén.: leurs hermaphrodites; péranthe urcéolé à 5 divisions persistantes; 5 étamines insérées sur un anneau charnu à la gorge du tube; écailles hypogynes nulles; ovaire déprimé; 2 stigmates courts, soudés à la base. Askose globuleux, renfermé dans le tube épaissi du périnuhe et couvert par son limbe charnu; semence horizontale, déprimée. — Car. spéc.: feuilles radicales pétiolées; celles de la tige sessiles; fleurs ternées sur de longs gis latéraux. On en connaît trois variétés; 1º la potrée bianche, qui a les feuilles d'un vert blanchâtre et les fleurs dispoées trois à trois; 2º la potrée biande ou carde poirée, dont les feuilles sont d'un blanc jaunâtre, et dont les oftes longitudinales se mangent à l'instar de celles de l'artichaut-cardon (einara cordunadus L.); 3º la poirée reuse, dont les feuilles sont le reuser.

Les feuilles de poirée sont rafraîchissantes; elles entrent dans la composition de la boisson laxative dite bouillon aux herbes.

BETTERAVE, beta vulgaris L. Cette espèce diffère de la précèdente par ses racines souvent très volumineuses et charnues, par ses feuilles inférieures ovées et par ses fleurs ramassées.

La betterave n'a été considérée, pendant longtemps, que comme plante potagère ou comme propre à être employée avantageusement à la nourriture des bestiaux. En effet, sa racine charnue et sucrée était usitée sur les tables, et ses feuilles succulentes et d'une végétation vigoureuse, offraient aux bestiaux une nourriture abondante, sainc et agréable. Mais cette plante, déjà si précieuse à l'agriculture, a acquis une importance encore plus grande, depuis qu'on a reconnu qu'on pouvait en retirer un sucre cristallisable entièrement semblable à celui de la canne. La première annonce de ce fait est due à Margraff; Achard, de Berlin , est le premier qui ait tenté de l'utiliser, en extravant le sucre de la betterave pour le commerce ; depuis , les procédés de sou extraction ont été perfectionnés en France; et il a été démontré, par Chaptal, que ce sucre pouvait, même en temps de paix, soutenir la concurrence, pour le prix, avec le sucre des colonies (voyez son mémoire, Annales de chimie, t. XCV, p. 233). Voici l'indication des principales variétés de betteraves, rangées suivant les plus grandes proportions de sucre qu'elles fournissent (Paven, Journ, de chim, médic., t. I. p. 389):

- 1º La betterave blanche; sa racine et les côtes des feuilles sont blanches ou verdâtres.
- 2° La betterave jaune; sa racine et les côtes des feuilles sont d'un jaune pâle.
- 3° La betterave rouge; sa racine est d'un rouge de sang, et les feuilles d'un rouge foncé. On la distingue en grande et en petite.
- 4° La betterave veinée; sa racine a la surface rouge et l'intérieur blanc, avec des veines roses. En Allemagne, on nomme cette variété vacine de disette, et on la cultive en grand pour la nourriture des bestiaux.

GANFHRÉE DE MONTFELLIER, comphorosana monspeliaca L. — Car., gén: fleurs hermaphrodites; périanthe quabrifide dont deux divisions plus grandes, carefnées; f. étamines insérées au fond du périanthe et opposées à ses divisions; ovaire comprimé; style bi- ou trifide, à divisions sétacées; askose membraneux, comprimé; renfermé dans le périanthe non accru. — Car. spéc: feullise velues, linéaires.

La camphrée de Montpellier est une plante basse, rameuse, touffoc, dont les rameaux sont couverts de feuilles linéaires et velues, aux aisselles desquelles naissent les fleurs. Elle croît surtout aux envirous de Montpellier, d'où on nons envoie ses sommités sèches sous la forme de très petits épis d'un vert blanchâtre, d'une deur forte et aromatique lorsqu'on les froisse entre les mains; d'une saveur âcre, légèrement amère.

BOTRYS, cheenquodium botrys L.— Car. gén.: Beurs hermaphrodites; périante quinquédie; 5 étamines insérées au fond du périanthe et opposées à ses divisions; ovaire déprimé; 2 stigmates filliormes très courts; askose membraneux, déprimé, renfermé dans le périanthe contivent, devenu pentagone, semence horizontale, déprimée-lenticulaire; testa crustacé; embryon annulaire, périphérique, entourant un endosperme copieux et farineux; radicule centifuge.— Car. spéc.: feuilles pétiolées, oblongues, profondément sinuées; grappes très nombreuses, axillaires, courtes, velues, privées de feuilles.

Cette plante ne s'élève guère qu'à la hauteur de 30 centimètres; elle a le toucher visqueux et une odeur agréable; on l'emploie en infusion contre la toux.

AMBROISE DU MEXIQUE OU THÉ DU MEXIQUE, chenopodium amposiciolet L. Cette plante est originaire du Mexique et est cultivée dans les jardins; elle s'élève à la hauteur de 65 centimètres et porte des cellules sessiles, lancéolées, dentées; ses grappes sont simples et granies de petites feuilles. Elle a une odeur très forte et agréable; une saveur acre et aromatique. Elle est stomachique et tonique, étant prise en infusion théforme. Les fraits sont anthelumitiques. ANSERINE (1) VERMIFUGE, chenopodium authelminticum L. Autre espèce américaine, vivace, très odorante, cultivée dans les jardins, très usitée aux États-Unis coune vermifuge. Sa tige, haute de 60 centimètres à 1 mètre, est rameuse, garnie de feuilles ovales-oblongues, dentées, ayant à leur aisselle, vers les sommités, de petites fleurs vertes dissosées en grampes nues.

Les fruits de cette plante, auxquels on donne communément le non de semences, à cause de leur petitiesse, ont également une forte odeur aromatique, presque semblable à celle de l'ambrosise du Mexique, et sont employés comme anthelimintiques, ainsi que l'essence qu'on en retire par distillation.

QUINOA, chenopodium quinoa W. Plante annuelle du Chili, semblable à notre chenopodium album, propagée par la culture dans toute la région occidentale de l'Amérique, à cause de ses semences amylacées qui servent à faire des potages très nourrissants.

VULYMBE, chemopodium vulvaria L. Plante herbacée, commune en Europe dans les lieux incultes, le long des murs et dans les cimetières. Ses tiges longues de 20 à 25 centimètres, rameuses et couchées sur la terre, sont garnies de feuilles ovales-rhomboldales, entières, glauques, et portent à la partie supérieure de petites grappes artillaires de fleurs vertes. Elle exhale une odeur de poisson pourri; elle a été recommandée comme antilivsérioue: on l'emoloie en lasements et en fonentations.

MM. Chevallier et Lassaigne, ayant analysé la vulvaire, y ont trouvé du sous-carbonate d'ammoniaque tout formé, premier exemple d'un fait des plus intéressants. Cette plante contient de plus de l'albumine, de l'osmazome, une résine aromatique, une grande quantité de nitrate de potasse, etc. Journ. de pharm., 111, 415.

BON-HENRY OU ÉPINARD SAUVAGE, chenopodium bonus-heuricus L., agathophytum bonus-heuricus Moq. Cette plante croît dans les campagues, autour des lieux habités; elle pousse une tige haute de 30 centimètres, portant à son sommet des grappes de petites fleurs, ayant dans leur ensemble une forme pyramidale, et garnie à la partie inférieure de feuilles en fer de flèche, farineuses en dessous, ayant à leur bord quelques dents obtuses et écartées; elle se distingue des chenopodium par semence verticale, ses fleurs polygames, et parce que son fruit n'est qu'imparfaitement recouvert par les foilotes fléries du périanthe. Ou peut manger ses feuilles comme celles de l'épinard; elles sont légèrement laxatives.

(1) Anserine (de anser, eris, oic), nom donné aux plantes de ce genre, pour remplacer leur nom vulgaire patte d'oie, due à la forme habituelle de leurs feuilles. Ce dernier nom u'est lui-même que la traduction du mot grec chenopodium, formé de π's, οie, et de πεξε, πεξες, pied.

ChOUAN. On trouvait autrefois dans le commerce une substance nommée choume, dont l'historie offrait d'assez grands rapports avec celle du semen-contra pour qu'on pût les confondre l'une avec l'autre. Ces deux substances veniaent par le commerce du Levant; et toutes deux, regardées comme des semences, u'étaient en effet qu'un mélange de fleurs et de pédoncules brisés; seulement on remarquait que le chouan était plus grus, plus léger et d'un goût tant soit peu salé et aigrelet. Il paraissait dépourvu d'odeur; enfin son seul usage était de servir à la préparation du carmin, conjointement avec une écorce in-cien que l'ou ent sur le chouané sur que l'ou ent sur le chouané. Jest préparation du carmin, conjointement avec une écorce in-dés que l'ou ent sur le chouans, lorsque M. Desvaux reconnue du Levant, nommée autour (1). Telles étaient les seules données que l'on ent sur le chouans l'ou produit par les sommités de l'edonansis tomarisci foit lu. (halogetum tomarisci foit lum Meyer), plante voisine des soudes et appartenant comme elles à la famille des chénopodées (Journ. pharm., t. II, p. 414).

On m'a présenté une fois, sous le nom de koti on de fleur de Tuquie, une substance tout à fait analogue au chouan, et servant comme lui, dans l'Orient, à la préparation du carmin. Cette substance était foruée de petites fleurs de l'aizoan comuriense, de la famille des ficoidées.

Sounts. Plantes demi-ligueuse, à feuilles alternes ou opposées, rarement planes, souvent cylindriques et charuoes, quelquefois épineuses, rarement nulles; les fleurs sont hermaphrodites, accompagnées de 2 bractées; le périanthe est à 5 divisions profondes, persistantes; les étamines sont au nombre de 5 ou de 3, insérées sur un disque hypogyne; l'ovaire est déprimé, surmonté de 2 styles courts, à stigmates recourbés. Le fruit est un askose déprimé, contenu dans le périanthe devenu capsulaire. Semence horizontale, formée d'un testa très mince et d'un embryon roulé en spirale, privé d'endosperme.

Les soudes croissent en abondance dans les lieux maritimes des cli-

- (I) Autour, écorce approchant en forme et en couleur de la cannelle, mais plus épaisse, plus pâle et ayant en dedans la couleur d'une muscade cassée, avec beaucoup de points brillants; elle est presque insipide et inodore. (Lemerv.)
- J'ai trouvé au Muséum d'histoire naturelle l'écorce d'autour étiquetée dudé-briboni, belacore et ouleura. M. Gonfreville l'a rapportée de l'Inde, où elle cst employée pour la teinture, sous le nom de loûu puttay. Elle existe dans le commerce des couleurs à l'aris, mais elle s'y vend fort cher. Elle est en fragments longs de 6 centimètres au plus, d'une forme cintrée, épais de 4 à 6 millimètres; elle est rougettre et fongueuse à l'extérieur, plus pôle, paudatre, ou mene blanchitre à l'intérieur, à libre courte, grossière et comme grenue. Elle s'écrase et se triture facilement sous la dent; elle a une saveur àpre et astringente, jointe à une légieré acréte; elle est inodore.

mats tempérés, et principalement, en France et en Espague, sur les côtes de la Méditerranée. Elles y puissent les éléments des sels à base de soude qu'elles contiennent, tels que l'acétate, le citrate ou l'oxalate. Ces sels décomposés par le feu se convertissent en carbonate. Dans la vue d'en extraire l'alcali, on soumet à la culture quelques espèces de soude, qui sont principalement la soude commune, la soude cultivée et le kali (saloale soude, S. sustica et S. kali'). Ces plantes, récoltées et séchées, sont brûlées dans de grandes fosses creusées en terre. On en ajoute de nouvelles à meuru que la combustion s'opère, et de maiïère à l'entretenir pendant plusieurs jours; alors la chaleur s'élère au point de fritter la cendre et de la réunir en une seule masse. On laisse refroidir, on casse la masse par morcaux et on la livre au commerce.

La soude ainsi obtenue est composée, en différentes proportions, de carbonate et de sulfate de soude; de sulfure et de chlorure de sodium; de carbonate de chaux, d'alumine, de silice, d'oxide de fer; enfin de charbon échappé à la combustion, et qui donne à la masse une couleur grise plus ou moins foncée. La meilleure est celle qui nous venait autrefois d'Alicante; on connaissait aussi le solicor ou soude de Narbonne et la blanquette ou soude d'Aiguemortes; mais tous ces produits sont presque entièrement remplacés aujourd'hin jern la soude artificieille, obtenue en calcinant dans des fours à réverbère un mélange de sulfate de soude, de craie et de charbon.

Toutes ces soudes fournissent par liviviation et cristallisation le car-

bonate de soude cristallisé ou sel de soude du commerce. Souvent aussi, on fait entièrement dessécher le sel de soude, ce qui en diminue le poids de 60 pour 160, le volume à proportion , et par suite allège beaucoup les frais de transport et d'emmagasinage. Enfin , on prépare un sel de soude caustique , en privant le sel de soude ordinaire de 1/a ou de 4/3 de son acide carbonique. Il est pulévalent.

Pour déterminer la valeur réelle de ces différents produits, on emploie aujourd'uit le procédé alcalimétrique de M. Gay-Lussac, qui consiste à déterminer, au moyen de la saturation par l'acide sulfurique, la quantité de soude pure (SdO) contenue dans 100 parties du produit. Ce procédé se trouvant décrit dans tous les ouvrages de chimie, je me dispenserai de le rapporte ric.

SOUDE ÉPINEUSE, saisola traquis L.; Téziye, Diose, lib. IV, cap. A6. Cette plante croît très aboadamment sur les côtes de la Manche; elle s'élère à la hauteur de 30 à 45 centimètres, et se divise en rameaux cylindriques et striés, garnis de feuilles charnues, embrassautes, glabres, triangulaires, terminées par une pointe épineuse. Les fleurs sont atillaires, solitaires, pourvues d'un périanthe membraneux. Elle est employée avec succès contre la grâvelle, ce qu'il faut sans doute attribuer à la

grande quantité de sels qu'elle contient; mais ce qu'il y a de singuiler, tant à cause du genre de plantes auquel elle appartient qu'aux lieux qui la fournissent, c'est qu'elle ne contient que des sels à base de potasse et de chaux. Suivant l'analyse que j'ai faite de ses cendres (Journ. chim. méd., 1860, p. 128), je les ai trouvées composées de

| Carbonate de potasse  | 29,04  |
|-----------------------|--------|
| Chlorure de potassium | 17,89  |
| Sulfate de potasse    | 4,93   |
| Carbonate de chaux    | 40,26  |
| Phosphate de chaux    | 7.88   |
| Oxide de fer          | 1,00   |
|                       | 100,00 |

# AMARANTACÉES, NYCTAGINÉES, PHYTOLACCACÉES.

Ces trois familles de plantes, qui terminent la classe des dicotylédoues monochlamydées ou à périanthe simple, fournissent peu de choice à la médecine. Les annarantacées ont les plus grands rapports avec les chémopodées, et un assez grand nombre sont employées comme aliment, à l'instar de l'épinard : tels sont, dans le midi de la France et de l'Italie, l'amarontus blitan L.; an Brésil, l'amarontus vividens; à la Jamaïque, l'amarontus spinosus. D'autres ont une vertu laxative marquée; d'autres sont astringentes; mais aucune, excepté peut-être le gomphrena officinalis Mart., et le gomphrena macrocephala Saint-Bil., dout les racines portent au Brésil le nom de paratudo (propre à tout), ne parait jouir de propriétée actives.

Les nyctaginées, qui doivent leur nom an genre nyctago on mirabilis (belle de nuit), sont généralement douées d'une propriété purgative ou émétique. Plusieurs d'entre elles, telles que le mirabilis jalapa, belle plante cultivée dans nos jardins, et le mirabilis longiflora, ont même été considérés, pendant quedque temps, comme la source du jalap officinal. Le bocrhaavia hirata (erva toustão Bras.) est employé contre l'ictère, le boerhaavia tubersus contre la syphilis, le boerhaavia procumbens comme antifébrile et purpasif, etc.

Les phytolaccacées, plantes d'abord réunies aux chénopodées, s'en distinguent par leurs étamines alternes avec les divisions du périanthe, par la pluralité des ovaires rangés circulairement autour d'un axe, enfin par la présence de principes âcres et drastiques. Le phytolacca decaré $n_{\pi}$ , belle plante de l'Amérique septentrionale, aujourd'hui cultivée dans les jardins de l'Europe, purge très fortement; le suc des fruits,

d'un beau rouge carminé, a été employé en Portugal à la coloration des vins, non sans inconvénient pour les consommateurs, et l'usage en a été prohibé. La racine du phytoloacca d'arastica du Chili, purge aussi très violemment; les petiveria, douées d'une odeur alliacée, sont usi-tées en Amérique comme audifébriles, diaphorétiques, direvitques et anthelmintiques. De toutes les plantes ou parties de plantes qui viennent d'être citées, je ne parlerai en particulier que de celles qui se sont rencontrées dans le commerce.

## Racine de Chaya.

En 1818, un pharmacien présenta à la Société de pharmacie de Paris une racine nommée chaya, longue de 13 à 16 centimètres, grosse comme de minces tuyaux de plume, tortueuse, composée d'une écorce et d'un meditullium ligneux, blanchâtre; elle est inodore et offre une saveur mucilagineuse et légèrement salée. On la disait envoyée de la Tartarie chinoise, et l'on donnait à la plante une tige lisse, également mucilagineuse, des feuilles obrondes et cotonneuses, des fleurs à périanthe simple, unisexuelles, à 6 étamines; on supposait qu'elle pouvait appartenir à la famille des asparaginées. Si les caractères sexuels . qui n'ont pu être vérifiés, étaient exacts, il faudrait renoncer à déterminer la plante qui produit cette racine. Mais ou lit dans la Flora indica de Roxburgh, t. II, p. 503, et dans la Materia indica d'Ajnslie, t. H. p. 394, qu'on vend au Bengale, sons le nom de chaqa, la racine mucilagineuse de l'achyrantes lanata Roxb., Erva lanata J., amarantacées. Cette racine, au reste, ne paraît jouir d'aucune propriété essentielle, et je l'aurais passée sous silence s'il n'était pas nécessaire de la distinguer du chaya-vayr, racine tinctoriale de l'Inde, et de l'ipécacuanha blanc du Brésil, en place duquel elle a été vendue dans le commerce.

# Racine de Faux-Jaiap.

Mirubitis longistoru L., et aussi les mirubitis jatepa et dichotoma. Car. gên.: Involucre caliciforme, campanulé, quinquéside, unisore, persistant; périauthe corolloide, infundibuliforme, à tube allongé, ventru à la base, persistant, à limbe plissé et à 5 dents, tombant; 5 étamines insérées sur un godet glanduleux qui entoure l'ovaire; filets libres, adhèrents au tube rétréct du calice, prolongés au-dessus et terminés chacun par une anthère biloculaire; ovaire uniloculaire, style simple, stigmate en tête; askose libre, renfermé dans la base indurée du périanthe, et entouré par l'involucre persistant.

Le mirabilis jalapa est aujourd'hui cultivé dans tous les jardins , où

il forme des touffes d'un beau vert, sur lesquelles ressortent ses fleurs nombreuses, réunies en un corymbe serré et d'un rouge foncé, quel-quefois aussi jannes, blanches ou panachées. Ces fleurs ne s'ouvrent qu'à la nuit et se ferment le matin, ce qui a valu à la plante le nom de belte-de-muit. Le mirabilis dichotoma, tris rapproché du précédent, s'en distingue néanmoins par ses feuilles beaucoup plus petites, par ses fleurs toujours d'un rouge pourpre, bien moins grandes égalemen, presque solitaires et s'épanonissant ava t la unit, d'où leur est venu le nom de fleurs de quatre heures. Eafin le mirabilis longifloro (fig. 186) intéresse par l'odeur douce et musquée qu'il répand pendant la nuit; ses tiges sont longues de 1 mêtre environ, très fables, pendant la nuit; ses tiges sont longues de 1 mêtre environ, très fables,

divisées en rameaux grêles, pubescents, garnis de feuilles opposées, visqueuses, un peu velues, molles et ciliées; les supérieures sessiles. Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux, rémnies en une tête épaisse et glutineuse. Le tube du périanthe est fort long, recourbé, velu; le limbe plissé, d'une conleur blanche. Ges trois plantes, mais surtout la dernière, sont pourvues d'une racine pivotante, un peu napiforme, grosse et charnue, presque noire au dehors, blanchâtre en dedans. Cette racine desséchée, dont j'ai vu une fois



dans le commerce une partie assez considérable, était à peu prèscylindrique, épaisse de 25 à 55 millimètres, coupee en tronçons de 55 à 110 millimètres, d'un gris livide, plus foncé à l'extérieur et plus pâle intérieurement. Les surfaces extrêmes sout marquées d'un grand nombre de cercles concentriques très serrés, d'une couleur plus foncée et un peu proéminents. La coupe opérée à l'aide de la scie est polie et presque noire, et unarquée des mémes cercles. La racine est dure, compacte, très pesante, d'une odenr faible et auscieuse, et d'ene saveur douceâtre, laissant un peu d'àcreté dans la bonche. On la dit assez fortement purcative.

## Racine de Pipi.

Petiveria alliacea et petiveria tetrandra. La première de ces plantes

croît dans les prairies, à la Jamaïque et dans la plupart des autres îles l'Amérique. La seconde croît au Brésil. Toutes deux sont pourvues d'une forte odeur alliacée et produisent des racines ligneuses, fibreuses, jamaîtres, d'une odeur très forte et désagréable et d'une saveur âcre et alliacée. Ces racines sont très fortement diurétiques, ainsi que l'indique leur nom, et usitées contre l'hydropisie, la paralysie, les rhumatismes articulaires, etc.

# SIXIÈME CLASSE.

Dicotylédones corolliflores.

#### FAMILLE DES PLANTAGINÉES.

Petite famille de plantes herbacées, souvent privées de tiges et à feuilles toutes radicales, à fleurs hermaphrodites ou unisexuelles, disposées en épis simples et serrés, pourvues d'un calice et d'une corolle à d'uivisions régulières; de à étamines et d'un ovaire libre à 1, 2, ou très rarement à loges contenant un petit nombre d'ovules. Le style est capillaire et terminé par un stigmate simple ou bifide; le fruit est tantôt un askose, tantôt une pixide biloculaire, à loges mono-ou dispermes; les semences sont couvertes d'un épisperme membraneux, à hile ventral; l'embryon est droit et cylindrique, dans l'axe d'un endo-sorme charme.

Cette famille nous présente, dans le geure plantago, quelques plantes autrefois très usitées, aujourd'hui presque tombées en désuétude. Ges plantes sont les plantains et les psyllium.

#### Diantains.

Les plantains ont un calice à t divisious persistantes; une corolle gamopétale tubuleuse, persistante, à limbe quadripartagé. Les filets des étamines sont plus longs que la corolle, surmontés d'authères horizontales. Le style est plus court que les étamines et terminé par un stigmate simple. On emploie indifféremment trois espèces de plantain, à à savoir:

Le grand plantain, plantago major, offirant des feuilles radicales grandes, coriaces, presque glabres, ovales, rétrécies en pétioles, marquées de 7 nervures saillantes, souvent sinnées sur les bords. La hampe dépasse la longueur des feuilles; elle est cylindrique, un peu pubescente et porte un épi droit, long, cyllindrique, étroit, composé de fleurs serrées, verdâtres ou rougeâtres. La capsule pixidée est divisée en deux loges par une cloison longitudinale, qui porte plusieurs graines rougeâtres sur chaque face.

Le plantain moyen, plantago media, a le port du précédent, dont il diffère par ses feuilles velues et par sa capsule qui ne contient qu'une graine dans chaque loge.

Le plantain lancéole, plantago lancealata, a les feuilles étroiteslancéolées, amincies aux deux extrémités, ordinairement velues et à 5 nervures; les hampes sont anguleuses, pubescentes, terminées par un épi brun, ovale et ramassé. Ces trois plantes sont communes dans les jardins, les champs et les prairies. Leurs feuilles sout indodres, amères et légèreunent styptiques; les fleurs possèdent une odeur douce et agréable. L'eau distillée de la plante entière était anciennement très usitée dans les collyres.

## Semences de Psyllium.

Plantago psyllium L. Cette plante diffère des précédentes par sa tigramense, haute de 16 à 29 centimètres, nunie de feuilles opposées, linéaires, quelquefois dentées. Les fleurs sont réunies en capitules ovoîdes, munis de bractées très courtes; les divisions du calice sont lancéolées-aigués; les fruits sout des pixides à 2 loges polyspermes; les semences sont très menues, oblongues, d'un brun noir, lisses et luisantes d'un côté, creusées en næclle du côté du hile, ayant quelque ressemblance d'aspect avec des pues, ce qui a valu à la plante le non d'herbe aux puese. Ces semences coutienneut dans leur épisperme un principe gommeux, susceptible de se goulter considérablement dans l'eau, qui leur donne une propriéé très émolliente. On en faisait au-trefois usage et on pourrait les employer tout aussi utilement aujour-d'hui dans les ophthalmies inflammatoires, l'irritation des voies intestinales, etc.

Plantain des sables, plantago arenaria Waldst. Cette plante, longteups confondue avec la précédente, en diffère par sa tige plus rameuse et plus élevée; par ses capitules plus allongés, munis de bractées deux ou trois fois plus longues que les calices, dont les divisions sont dilatées au sommet, membraneuses et trés obtuses; les graines sont oxidées. Il paraît que les négociants de Nimes et de Montpellier en font un commerce assez étendu, pour le gommage des mousselines,

## FAMILLE DES PLUMBAGINÉES.

Famille de plantes herbacées, à feuilles alternes, quelquefois toutes

réunies à la base de la tige et engaînantes. Les fleurs sont réunies en tête, ou disposées en épis ou en grappes ramenses et terminales. Le calice est tubuleux, persistant, à 5 divisions; la corolle est tantôt gamopétale et pourvue de 5 étamines hypogines, comme dans les vraies plumbaginées; tantôt formée de pétales égaux, légèrement soudés à la base, et portant sur les onglets 5 étamines opposées aux pétales, comme dans les staticées. L'ovaire est libre, à un seul ovule anatrope, pendant au sommet d'un podosperme filiforme, partant de la base de la loge. L'ovaire est terminé par un style divisé en stigmates (plumbago) on par 5 styles, pourvus chacun d'un stigmate simple, filiforme, glanduleux (statice). Le fruit est monosperme, enveloppé dans le calice persistant; tantôt il est indéhiscent (askose), se séparant du réceptacle par déchirement (statice); tantôt il est capsulaire et s'ouvre supérieurement en 5 valves (plumbago). La semence est inverse mais simule souvent une semence droite, par la soudure du trophosperme avec le péricarpe. L'embryon est orthotrope, au milieu d'un endosperme farineux ; radicule supère.

Cette petite famille, comme on le voit, se divise nettement en deux tribus, qui empruntent leur nom de leur principal genre, statice et plumbogo, dont les propriétés sont aussi très distinctes; les statice sont pourvus d'une astringence très marquée; les plumbago sont presque causiques. Quoique ces plantes soient aujourd'hui presque oubliées, nous en mentionnerons deux le behen rouge et la dentelaire d'Euroap.

# Behen rouge.

Les Arabes et les Grecs du moven âge ont employé, sous le nom de behen, deux racines différentes, L'une appelée behen blanc, pouvait être longue et grosse comme le doigt, d'un gris cendré à l'extérieur, blanchâtre en dedans, d'un goût un peu amer (suivant d'autres, âcre et odorante). Cette racine a toujours été attribuée au centaurea behen L., de la grande famille des synanthérées et de la tribu des carduacées ; mais comme elle était originaire de la Perse et fort rare, on lui substituait celle du behen nostras ou eucubalus behen, pfante de la famille des caryophyllées, à calice renflé, qui croît dans nos champs. L'autre espèce de behen était le behen rouge, que l'on décrivait comme une racine sèche, compacte, d'un rouge noirâtre, coupée en morceaux comme le jalap, un peu styptique et aromatique. On l'attribuait généralement au statice limonium L., plante qui croît dans les prairies humides, voisines de l'Océan et de la Méditerranée. Cette racine était tout à fait oubliée du commerce, et je ne pense pas qu'aucun droguiste de notre âge en eût vu, lorsque, il y a quelques années, on importa à Marseille, de

Tagamrog, ville russe, à l'embouchure du Don, et sous le nom de kermèx, 800 kilogrammes d'une racine rouge et ligueuse qui n'est autre chose que le kutrua rouge de Pallas (t. V, p. 470), usité pour le tamage des peaux, et attribué par lui à un statice voisin du l'imonium; cette plante est le stoice lotifolia de Smith. En rapprochant toutes ces circonstances, il me paraît à peu près certain que ce katran rouge de Pallas est le vrai béhen rouge des anciens, dont voici alors les caractères plus précis.

Racine ligueuse, pivotante, cylindrique, longue de 30 à 40 centimètres, épaisse de 2 à 3, terminée par le haut par plusieurs collets vivaces, qui portent alternativement d'un côté et de l'autre, la cicatrice des tiges ammelles. L'écorce de la racine est très compacte, d'un rouge brun foncé, épaisse de 2 à 3 millimètres, et a di être succulente. Le cœur est ligneux et à structure rayonnante. La surface de la racine est marquée, surtont à la partie supérieure, de stries circulaires qui, à partir du collet, deviennent des sillous circulaires profonds et réguliers.

Cette racine possède une saveur très astringente avec un goût particulier qui se rapproche de celui du tabac. Elle fournit avec l'eau une liqueur rouge qui précipite fortement le fer et la gélatine. Cette racine serait donc très propre au tannage et à la teinture en noir.

# Racine de Dentelaire.

Plumbogo europææ L. (fig. 187). Cette plante croît dans le midi de la France; sa tige est ronde, camelée, glabre, haute de 65 centimètres; ses feuilles sont oblongues, amplexicaules, chargées de poils glauduleux sur leurs bords;

Fig. 187.



d'une saveur brôlante. Les fleurs sont purpurines on bleues, ramassées en honquets au sommet de la tige et des rameaux; elles sont pourvues d'un calice persistant à 5 divisions, hérissé de poils glanduleux; d'une corolle tubulée, à l'unhe étalé et quinquéfide; de 5 étamines à fifets élargis infériernement et insérés sous l'ovaire; d'un style aussi long que le tube de la corolle, et terminé par un stigmate quinquéfide. Le fruit est un askose enveloppé par le calice.

La racine de dentéaire est longue, pivotante, blanche, d'une saveur caustique. Par la desticcation , elle conserve en partie sa causticité, prend une teinte rougeâtre, et paraît formée d'une écorce ridée longitudinalement, qui s'isole en partie d'un méditulition ligneux, très épais, à fibres rayounées. Cette racine, conservée dans un bocal fermé, avec une étiquette de papier, offre le singulier phénomène de faire prendre an appaier une couleur rougeâtre plombée, qui parit due à l'action de l'air sur un principe volatil échapée de la substance. La plante, écrasée entre les doigts, leur communique la même couleur plombée, ce qui lui a valu le nom de plambugo, et celui de motybdène, qui, en grec, signifie la même chose. Le nom de deutelarire lui vieut de la propriété qu'élle partage avec d'autres substances très acres, de calmer souvent la douleur des dents; on l'appelle aussi mulherbe ou mauurois herbe.

La racine de dentelaire était employée autrefois comme émétique, mais son effet était incertain et dangerenx. On l'emploie aujourd'hui avec plus de succès, à l'extérieur, contre la gale.

M. Dulong, plarmacien à Astafort, est parvenu à isoler le principe acre de la deutelaire, eu ejusiant la racine par l'éther; ce liquide, évaporé, laise une matière grasse, de conleur noiràtre, que l'on traîte par l'eu boulsiement, des llocons jaunes, qui, repris par l'alcout, cristallisent avec facilité. Cette matière est sous la forme de petits cristaux aciculaires, d'un jaune orangé, for tre us solubles dans l'eau boullei. Aus l'eau foule, plus solubles dans l'eau bouillainte, très solubles dans l'éther et l'alcoul, noffernat neune caractère acide on alcalin, insibles à une douce chaleur, et se volatilisant saus altération à une température un pen plus élevée. Les acides n'en changent pas la couleur et n'en facilitent pas la solution dans l'eau y les alcalis, au contraire, la dissolvent facilement et lui donnent une couleur rouge-cerise. (Journ. de pluorn., t. XIV, p. 254.)

# FAMILLE DES PRIMULACÉES.

Plantes herbacées à feuilles toutes radicales, comme dans les primevères, on bien opposées et même quelquefois verticiliées sur la tige (*lysimachia*), rarement alternes, Fleurs complètes, régulières ou un pen irrégulières, tantôt solitaires on ombellées à l'extrémité d'un hampe, tantôt solitaires dans l'aisselle des feuilles, on en grappes axillaires un terminales. Calice gamosépale, ordinairement libre et à 5 divisions; corolle hypogyne (périgyne dans le genre samolos), gamopétale, à lobes alternes avec ceux du calice, à préfloraison imbriquée ou contournée; étamines insérées au laut du tube de la corolle et opposées en nombre égal à ses divisions, souvent accompagnées d'un même nombre d'étamines stériles, alternant avec ces mêmes divisions. L'ovaire est libre (demi-soude dans le genre samolos), unifoculaire, à ovules nombreux attachés à un trophosperme central. Le style et le stigmate sont simples. Le fruit est une capsule unifoculaire et polysperme, s'ouvrant en 3 ou 5 valves (primevère et lysimachie), ou une pyxide oper-culée (amagultis). Les graines offrent un embryou cylindrique placé transversalement au hile dans un endosperame charmu.

Les primulações sont inusitões aujourd'hui en médecine, quoiqu'elles soient généralement douées de propriétés actives. La primevere commune (primula veris), nommée autrefois herbe de la paralysie, présente dans sa racine une forte odeur d'anis, due à une essence qu'on peut en retirer par distillation, et une substance amère analogue à la sínégine, L'oreille-d'ours, originaire des Alpes, y est recommandée contre la phthisie, mais est bien plus connue par l'élégance de ses fleurs et par les innombrables variétés que les horticulteurs en ont obtenues. Les deux mourous, rouge et bleu ( anagallis phænicea et an. curulen), sont des plantes nauséeuses, amèris et donées d'une certaine âcreté, qui ont été usitées autrefois contre l'atonie des viscères, l'hydropisie, la manie, l'épilepsie, et que le peuple des campagnes regarde encore aujourd'hui et sans aucune raison, comme un remède contre la rage. Il ne faut pas confondre ces deux plantes, qui sont un poison pour les oiseaux, avec la morgetine (alsine media, carvophyllées), dont on vend une si grande quantité à Paris, sous le nom de mouron des oiseaux, qu'on estime à 500000 francs la somme que la classe peu aisée dénense annuellement pour ce seul obiet.

## Racine de Cyclame on de Pain-de-Pourceau.

Cyclamen europeum 1., orthonito off. [fig. 488]. Cette plante pousse de sa racine de longs pétioles qui portent des feuilles presque rondes, marbrèes en dessus, rongeâtres en dessus. Il s'élève parmi de longs pédoncules qui soutiennent de petites fleurs purpurines, d'une coleur agréable. Ces fleurs sont formées d'un calice persistant à 5 divisions; d'une corolle liypogyne, à tube court, épaissi à la gorge, à limbe réfléchi partagé en 5 divisious égales, plus longues que le calice. Les 5 étamines sont conniventes par leurs ambferes; le style est terminé par un stigmate aign; le fruit et une capeule charnue, polysperme, à 5 valves. La racine de cyclame est vinace; elle a la forme d'un pain orbiculaire aphati; elle est hrume au déhors, blanche

en dedans, garnie de radicules noirâtres. Elle a une saveur àcre et caustique. Geoffroy, dans sa *Matière médicale*, annonce qu'elle perd toute son âcreté par la dessiccation; cela peut arriver quelquefois, mais



celle que j'ai jouit encore d'une saveur vraiment insopportable. Elle est émétique, purgative et hydragogue, même appliquée extérieurement. Malgré des propriétés si énergiques, cette racine est peu employée maiutenant, peutétre à cause du danger et de l'inconstance de ses effets. C'est elle qui donnait autrefois son nom à l'onguent d'ar-

thanita. Quant au nom de pain-de-pourceau, il lui est venu de sa forme et de la recherche que les porcs en font pour leur nourriture.

# FAMILLE DES GLOBULARIÉES.

Cette petite famille est formée par le seul geure globularia, dont les



espèces peu nombreuses appartiennent à l'Europe méridionale et tempérée, ainsi qu'aux îles de l'océan Atlantique. Une des espèces les plus connues est celle qui porte le nom de globulaire turbith, qlobularia alypum L. (fig. 189); c'est un arbrisseau de 60 à 100 centimètres de haut, dont les feuilles sont glabres, lancéolées-ovées, aigues, rétrécies en pétiole à la base, entières ou munies de nne ou deux dents au sommet; les fleurs sont bleuâtres, réunies en capitules pourvus d'un involucre polyphylle, et sont portées sur un réceptacle paléacé ; le calice de chaque petite fleur est à 5 divisions et persistant; la corolle est monopétale et a deux lèvres, dont la supérieure est presque nulle; le fruit est un askose ovoïde entouré par le calice,

LABIÉES. 421

La globulaire-turbith croît dans le midi de la France; on lui avai attribué des propriétés dangereuses, qui lui avaient fait donner le nom de frutex terribitis; mais il a été reconnu, surtout par M. Loiseleur-Deslouchamps, que ses feuilles fornaient un purgatif plus doux que le séné, moin désagréable, et qu'elles pouvaient très bien lui être substituées, à dose double. Elles ont une saveur acre, très amère, sont privées d'odeur nauséeuse, et forment avec l'eau un infusé transparent, légèrement verdâtre.

## FAMILLE DES LABIÉES.

Les labiées forment une des familles les plus naturelles du règne végétal : elle comprend des plantes herbacées on des arbrisseaux à rameaux opposés ou verticillés et tétragones; les feuilles sont opposées ou verticillées, entières ou divisées, privées de stipules. Les fleurs sont complètes, irrégulières, groupées aux aisselles des feuilles supérieures, et forment, par leur rapprochement, des épis ou des grappes rameuses, Leur calice est gamosépale, tubuleux, à 5 dents inégales. La corolle est insérée sur le réceptacle; elle est gamopétale, tubuleuse, irrégulière, ordinairement partagée en 2 lèvres, l'une supérieure, l'autre inférieure. Les étamines sont au nombre de 4 et didynames, sauf dans un netit nombre de genres dans lesquels les deux étamines courtes avortent ou manquent complétement, L'ovaire, porté sur un disque charnn, est profondément divisé en 4 lobes, très déprimé au centre, d'où s'élève un style simple surmonté d'un stigmate bifide. L'ovaire, coupé en travers. présente 4 loges contenant chacune nn ovule dressé. Le fruit est un askosaire formé de 4 askoses (voyez pages 21 et 27) contenus dans l'intérieur du calice persistant ; askoses dressés ; embryon droit . entouré d'un endosperme très mince, qui disparaît souvent complétement.

Les babiées sont en très grande partie des plantes très aromatiques et riches en huile volatile; aucune n'est vénéeuse; la bétoine seule présente une àcreté assez marquée qui l'a fait employer comme sternutatoire. Il en est peu qui, à une époque-on à une autre, n'aient été usitées en médecine. Je me bornerai à décrire les principales.

#### Easilies.

Genre oeimum: calice ové ou campanulé à 5 dents, dont la supérieure plus grande, plane et orbiculaire; corolle à tube court et à 2 lèvres, dont la supérieure est quadrifide et l'inférieure, à peine plus longue, plane et entière, abaissée; à étamines penchées, les inférieures plus longues, les supérieures appendiculées à la base d'une dent on d'un faiscean de poils; style courtement bifide an sommet; 4 askoses polis.

Les basilies sont exotiques et la plupart viennent de l'Inde. Ce sont des herbes on de petits arbrisseaux pourvus de feuilles simples et donés d'une odeur pénétrante et souvent très agréable. Les deux espèces les plus communes sont :

. Le grand basilie, orinum bosilicum, L., très cultivé daus les jardius, haut de 15 à 20 contimètres, muni de tiges légérement velues, de feuilles pétiolées, ovales, lancéolées, un peu cilées et un peu deutelées sur le bord; les fleurs sont blanches, purparines ou panachées, disposées en verticilles peu garnis, accompagnées de bractées vertes ou pourpres: les culieres sont cibiés ou barbus.

Le petit basilie, ocinum minimum, L., cultivé dans des pots sur les fenêtres et les cheminées; il forme, par ses ramifications, une jolie boule de verdure, chargée de feuilles nombreuses, aignès ou obtuses, un peu épaisses, vertes ou rongeêtres; les fleurs sont petites et blanches,

#### Lavandes.

Car. gén.: Calice ové-tubuleux, strié, à 5 petites dents presque égales; la deut supérieure tantôt un pen plus large cependant, tantôt augmentée au sommet d'un appendice diaté; tube de la corolle plus long que le calice, dilaté à la gorge; limbe obliquement bi-labié, à levre supérieure bi-labée, l'inférieure à 3 lobes, tous les lobes presque éganx et ouverts; d'étamines recombrées, les inférieures plus longues; filets glabres, libres, non pourvus de dents; anthères ovées-réniformes, confluents, uniloculaires; style courtement bifide au sommet, à lobes aplatis. Assocs glabres, lisses, attachés aux quater écalités concaves du disque.

Trois espèces de lavandes sont surtont usitées :

Laxamde sple on Laxamde mate, horoutdu spica DC. Cette plaste offer one sonche ligneuse, divisée en rameaux dressés; les uns courts, stériles, persistants; les autres longs, fertiles, annuels, hants de 60 à 100 centimetres. Les feuilles sont linéaires-élargies, longues de 55 à 80 millimètres, lagres de 63 à 24, à bords roufés en dessous; elles sont couvertes des deux côtés d'un duvet très court et blanchâtre; les tiges florales sont très pen feuillées, terminées par un épi assez long, souvent recourbé au sommet; les bractées qui accompagnent les fleurs sont linéaires, sibulées; les calices forteneut striés, à peine colonneux; les corolles sont bleues, quelquefois blanches par variété.

La lavande spic croît en Afrique, en Sicile, en Italie et dans le midi de la France; toutes ses parties exhalent une odeur forte, mais agréable, due à une huile votatile qu'on extrait dans les lieux mêmes où on la LABIÉES. 42

récolte, et qui est counue dans le commerce sous le nom d'huile de spic on d'aspic. Elle est très usitée en peinture, souvent mélangée d'essence de téréhenthine.

Lavande officinate ou Lavande Frmette, Innundula newa DC. Cette plante ressemble beaucoup à la précédente, et Linné n'en avait formé qu'une seule espèce, sous le nom de lavondula spica; elle diffère de la première, cependant, par ses feuilles tout à fait linéaires, plus érroites et moins blanclaiters; par ses épis conts, droits, maigres et à verticilles interrompus; par ses bractées ovées-rhomboi lales, acuminées; par ses calices couverts d'und kuret aboudant; enfin par ses corolles deux fois plus grandes que le calice, pubsecquetes en debres. Elle a ruie moins le froid que le spic, et c'est elle que l'on cultive surtout dans les jardins du Nord, on elle sert souveut la former des bordures. Elle a une odeur moins forte et plus agréable que la précédente, et on la préfère pour la préparation de l'alcoolat de lavande qui est si généralement employé comme can de toilette.

Lavanude stevebas, Invandula storfas I. Sous-arbrisseau très raneux, s'élevant à la hauteur de 60 à 100 centimètres; feuilles sessiles, oblongues-linéaires, longues de 14 millimètres, cotonnenses, blanchâtres, à bords roulés en dessous; fleurs d'un pourpre foncé, resserrées en épis denses, oxles-oblongs, et accompagnées de bractées cordiformes, acuminées, cotonneuses; les bractées supérieures, privées de leurs fleurs avortées, forment un faisreau de petites feuilles colorées au-dessus de l'épi.

Les fleurs de stochas, qui sont la seule partie usifée, nous venaient untrefois d'Arabie, d'où elles avaient pris le nom de stœchas arabique, mais depuis longtemps on les tire de Provence. Elles sont sous la forme d'épis denses, ovales on chlongs, comme écailleux, d'un violet pourpre et blanchâtre, d'une oident forte et térchinthécée, d'une violent forte et térchinthécée, d'une acreer chaude, âcre et amère. Elles fournissent une assez grande qu'unité d'huite votaitle à la distillation; elles font la base du sirop de se reclas composé.

### Patchouly.

Vers l'année 1825, ou a commencé à importer en France, sous le nom de patelouly (1), une plante de l'In l·t, desséchée et grossièrement hachée, que ses tiges carrèes, ses feuilles opposées et fortement odorantes, out faci ement fair reconnaître pour une labiée. On a supposé d'abord qu'elle n'était autre que le plectranthus aromatieus de Roxhurgh (coleus aromatieus Benth., coleus amboinieus Lour, marru-

(1) Nom corrompu de pateleg elleg ou feuilles de pateliey.

binna abban ambonicion: Rumph.], plante voisine des basilics et très aromatique, usitée comme telle depuis l'Inde jusqu'aux lles Moluques; mais en 1844, le patchouly ayant fleuri dans les serres de M. Vignat-Parelle à Orléans, fut reconnu par M. Pelletier pour appartenir au genre pogostemon, a sexe voisi des menthes, et fut décrit par lui sous le nom de pogostemon patchouly. Cette plante a les tiges ligueuses à la base, les feuilles longuement pétiolées, ovales-sigués, grossièrement dentées; un peu cotonneuses comme les tiges; les épis, qui manquent toujours dans le patchouly du commerce, sont terminaux on axilaires, longuement pédonculés. Le patchouly n'est guère employé que pour préserver les hardes et les fourrures de l'attaque des teignes. Son odeur, est tellement forte que beaucoup de personnes ne peuvent la supporter.

#### Menthes.

Les menthes se distinguent des autres labiées par la régularité presque compète de leurs fleurs. Le calice est tubleur ou campanulé, à 5 deuts presque égales; la carolle est très courte, à limbe campanulé presque régulier, à 4 lobes dont le supérieur est un peu plus large et ordinairement échancré; les étamines sout au nombre de quatre, presque égales, dressées, écartées les unes des autres; les filets sout glabres et uus; les anthères sout biloculaires, à loges parallèles; le style est courtement bifide au sommet; les askoes sout secs et polis. Les espèces en sout très variables et difficiles à déterminer. Voici les plus communes et les plus usitées.

Mendre săuvage, mentha sylvestris L. Tige droite, ramense, hante da 30 à 50 centimètres, cotonneuse ainsi que toute la plante; feuilles sessiles, oblongues-lancéolées, inégalement dentées, blanchâtres; verticilles de fleurs rapprochés en épis allongés, au sommet de la tige et des rameaux; fleurs d'un rouge clair, étamines plus longues que la corolle.

Menthe à feuilles rondes où mentinstrum, menthe rotundifjeia L. Tige droite, haute de 30 à 50 centinètres, cotonneuse; feuilles sessiles, ovales-arrondies, ridées en dessus, cotonneuses en dessous, dentées; fleurs blanches ou d'un rouge très clair, disposées en épis denses, souvent interrompus à la base; les étamines sont plus lougues que la crofle; les dents du calice sont très courtes.

Menthe verte, menthe de Notre-Dame, menthe romaine, mentha viridis L. Tige droite, glabre comme toute la plante, garnie de feuilles lancéolées, sessiles, bordées de dents écartées; fleurs purpurines, nombreuses à chaque verticille, et disposées en épis allongés. LABIÉES. 425

Les étamines sont plus longues que la corolle; dents du calice linéairessubulées.

Mentre poivrée, mentha piperita I. (fig. 190). Tige ascendante, rougeâtre, très glabre on munie de poils

Fig. 190.

rougeitre, très glabre on munie de pois très rares; feuilles d'un vert foncé, tres glabres on cilièes sur les nervures de la face inférieure; elles sont pétiolées, oralesaigués on orales-lancéolées, dentées en scie; les fleurs sont parporines, nombreuses à chaque verticille, formant à l'extrémité des liues des épis obtus, interrompus à la base; les calices sont striés, glanduleux; les étamines sont plus courtes une la corolle.

Menthe evépue, mentha crispa L. Feuilles sessiles, cordées, ondulées, bordées de grandes dents inégales; fleurs d'un rouge très clair, formant un épi allongé, non interrompu; calice très velu à dents presque égales à la corolle; étamines incluses.



Menthe aquatique, mentha aquatica L. Tige hérissée de poils réfléchis; feuilles pétiolées, ovées, arroudies à la base, pointures à l'extrémité, glabres sur les deux faces; verticilles peu nombreux (2 ou 3) réunis en une tête oblougue, ou le plus inférieur distancé; fleurs d'un pourpre pale; calices et pédicelles velus. Étamines plus longues que la corolle, avec des anthères d'un pourpry plus foncé. Cette plante croît en Europe sur le bord des ruisseaux.

La menthe velue, mentha hirsuta L., n'est qu'une variété de la menthe aquatique à feuilles velues,

Menthe des champs, mentha arvensis L. Tiges diffuses; feuilles ovées-aiguës, dentées, velues; fleurs en verticilles axillaires et séparés; étamines égalant la longueur du limbe de la corolle,

Menthe cultivée, mentha sativa L. Feuilles pétiolées, ovales, pointues, dentées, ou rétrécies aux deux extrémités, rugueuses en dessus; fleurs verticillées, étamines plus longues que la corolle.

Meutic baunce où baunc, des jardius, mentha gentilis L. Racine treanche et produisant des jets qui s'étendent au loin; tiges lautes de ? 0 centimètres, rougedtres, un peu velues, très rameuses; feuilles pétolées, ovales, pointues, dentées; fleurs disposées en verticilles dans les aisselles des feuilles supérieures, purpriues, à étamise renfermées dans le tube de la corolle; calice glabre à la base, ainsi que les pédicelles. Cette plante croît sur le bord des fossés, et près des puits dans les jardins. Elle possède une odeur forte et agréable analogue à celles du basilic et de la mélisse mélangées. M. Bentham fait de cette plante et de la précédente de simples variètées du mentha avenuis; ce rapprochement avait déjà été indique far d'autres botanistes.

Menthe positiot ou positiot vulgatire, mentha pulegium L. Tige presque cylindrique, pubsecente, três rameuse, couchée à sa base, longue de 15 à 35 centimètres, garnie de feuilles ovales, obtuses, à peine dentées, assez semblables à celles de l'origan. Les fleurs purquires et disposées par verticilles épais, occupent une grande partie de la longueur des tiges. Cette plante croit dans les lieux incultes, sur le bord des marais et des étangs. Elle est pourvue d'use odeur très ipréctrante et d'une saveur très âcre et très amère. Son suc rougit fortement le tournesol.

Presque toutes les espèces de menthe ont été usitées en médecine. Aujourd'hui la menthe poirrée est presque la senle employée. Elle possède une odeur très forte et une saveur aromatique accompagnée d'une grande fraicheur dans la bouche. Elle est tellement chargée d'huile volatile qu'elle incommode les yeux à une grande distance; aussi en prépare-t-on un hydrolat très odorant et très artif; les feuilles et les fleurs font partie d'un grand nombre d'autres préparations de pharmarie.

L'essence de menthe fait la base des pastilles et des tablettes de menthe : la plus estimée est préparée en Angleterre : les États-Unis d'Amérique en fournissent aussi une très grande quantité au commerce, mais qui est moins suave que celle d'Angleterre; celle préparée en France a toujours un goût désagréable, qui tient de la menthe crépue. On attribue la supérjorité de l'essence d'Angleterre au soin que l'on prend de détruire tontes les autres espèces de menthe qui croissent dans les contrées où l'on cultive la menthe poivrée, afin d'empêcher l'abatardissement de l'espèce; ce soin est tont à fait négligé en France. La menthe poivrée passe d'ailleurs pour être originaire d'Angleterre, et il est certain que les anciens botanistes du continent, tels que les frères Bauhin, Geoffroy, etc., n'en font pas mention; mais il serait possible on'elle y cût été importée d'Asie. Je suis certain an moins que c'est pomédicament très usité en Chine . l'avant trouvée dans une collection de 84 médicaments les plus usuels de la Chine, où elle est nommée l'in tsao. Le pouliot fait partie aussi de la même collection, sous le nom de pou hô on de po ho.

L'essence de menthe poirrée contient au moins trois principes immédiats : un élæoptène ou essence liquide, un stéaroptène ou essence solide et cristallisable, une huile grasse susceptible de rancir; en la rectifiant LABIÉES. 427

avec de l'ean, on en sépare l'huile grasse et une partie dn stéaroptène. On en retire alors une essence très fluide, incolore, l'égère, du goût le plus pur, d'une pesanteur spécifique de 0,899, bouillant à 190 degrés, composée de (2<sup>m</sup>H<sup>10</sup>O<sup>2</sup>).

L'essence de menthe d'Amérique se congéle presqu'à zèro; rectifiée leutement et en fractionnant les produits, le dernier produit est si chargé de stéaroptène qu'il se convertit, à la température ordinaire, en magnifiques cristaux prismatiques. Ce stéaroptène foud à 34º et bout à 213; il possède à un hant degré fodeur et la saveur de la menthe; il est composé de C<sup>20</sup>11. 20° C<sup>20</sup>11. 2° + 2 HO; C<sup>20</sup>11. 3° représentant le menthéne, juydrure de carbone liquide que l'on obtient en traitant le stéaroptène par l'acide phosphorique ambydre.

#### Orlgans.

Car, gén.: Fleurs environnées de bractées imbriquées, formant des épis tétragones. Calice ové, campanulé, à 5 dents égales, ou bilabié; corolle tubuleuse à deux lèrres, dont la supérieure est échancrée ou légèrement bifule; l'inférieure est plus longue, écartée, trifule; les quatre étamines sont ascendantes et écartées; le stigmate est à deux lobes dont le postérieur est souvent plus court.

Origan valgaire, origanum rudgore L. Tiges pubescentes, souvent rougeătres, lantes de 26 à 10 centiulitres, ramenues seulement dans le lant, garnies de feuilles ovales, pétiolées, un peu velues en dessous. Les flectes sout purpurines, quelquefois blanches, disposées au sommet des tiges en épis courts, rapprochés en corynnès; les bractées sont ovales, d'un rouge violet, plus longues que les calices qui sont un peu hérissés, à 6 deuts égales, fermies par des poils après la floraison. Cette plante est commune en France, dons les bois secs et montueux. Elle est tris aromatique, toujue et extinate.

Marjotaine vulçaire, origomum mujoromo L. Plaute ammelle, laute de 25 centimètres, à tiges grèles, ligneuses, un peu velurs et rougedires, ramilières, garnies de feuilles elliptiques-obtuses, entières, pétiolées, blanchâtres, d'une odeur pénétrante, d'une savenr un peu afrer, un peu mère et aromatique. Les tiges portent à la partie supérieure, dans les aisselles des feuilles, des épis très courts, arrondis, réunis trois à trois, formés de bractées serrées, blanchâtres, disposées sur quater angs.

Marjolaine vivaee, origanum majoranoides Willd. Plante vivace, dont la tige est plus ligueuse que dans la précédente, les feuilles plus petites, plus cotonneuses et encore plus aromatiques. Du reste, ces deux espèces sont fortement excitantes et leur pondre est sternutatoire. Dietame de Créte, origonum dictammus L. Tiges diffuses, rongeâtres, hautes de 25 à 30 centimètres, garnies de feuilles ovales-arrondies, pétiolées, grandes comme l'ongle du pouce, et toutes couvertes d'un duvet cotonneux, épais et blanclaire. Les feuilles supérieures sont arrondies, sessiles, glabres, souvent rougeâtres, ainsi que les bractées, et chargées les unes et les autres de nombreax points glanduleux. Les bractées sont longues de 7 à 9 millimètres, rougeâtres, disposées en éois lâches et nenchés.

Cette plante, très célébrée par les anciens pour la guérison des blessures, croit principalement dans l'îte de Créte ou de Candie; elle possède une odeur très fragrante et très agréable, et une saveur âcre et piquante. Elle entre dans l'électuaire diascordium et dans la confection de safran composée.

Origana de Tournecfort, origanaux Tournefortis Ait. 7. M. Menier a bien voulu me faire part, cette année, d'un éclantillon d'une plaite sans indication de nom ni d'origine, mais possédant une très forte odeur de dictame de Crète. Cet échantillon ne comprend guère que les dernières sommités de la plante, incisées. Les épis sont rougélères, assez longs, prismatiques, droits ou recourbés, plus denses que ceux du dictame de Crète. Les feuilles sont cordiformes, très petites, sessiles, toutes couvertes de points glauduleux, ainsi que les bractées, et ciliées un le bord; les tiges sont rouges, carrées, un pen ciliées; quelques feuilles inférieures sont plus grandes que les autres, cordiformes, à nervures très apparentes et pétinlées. Ce dernièr caractère est le seul qui différence cette plante de l'origan à figure de dictame de Crète, trouvé par Tournefort dans l'île d'Amorgos. Elle ne me paraît pas être inférieure en propriéé au vériable dictame de Crète,

### Thyms.

Car. gén. : Calice strié, fermé par des soies pendant la maturité; à 2 lèvres dont la supérieure à 3 dents et l'inférieure bifide. Corolle à 2 lèvres, la supérieure plane et échancrée, l'inférieure à 3 lohes dont celui du milteu plus large. Petites plantes ligneuses, très aromatiques, souvent blanchâtres, à feuilles petites, très entières, veineuses, à bords souvent roulés. Verticilles paucillores, tantôt tous distancés, tantôt rapprochés en petite spis lâches, denses ou imbriquées.

Thym vulgarie, thgmus vulgaris L. Tiges droites on ascendante; teulles sessiles, très petites, ovées-lancéolées aiguês on linéaires, blanchâtres, à bords roulés en dessous; verticilles rapprochés au sommet des rameaux. Cette plante est commune sur les collines séches dans le midd de la France, et ou la cultive dans les jardins oò on en fait des

LABIÉES. 529

bordures. Elle posside une odeur forte, pénétrante et agréable, qui la fait employer dans les cuisines comme assaisonnement. L'inuite volatile qu'on en retire par la distillation est souvent brunâtre, mais devient limpide et incolore par la rectification; elle est âcre, très aromatique, d'une pesanteur spécifique de 0,005.

Serpolet, Ihipnus serpyllum L. Têges unombreusse étalées sur la terre, divisées en rameaux qui se relèvent à la lanteur de 6 à 10 centimètres ou davantage, suivant les variétés ; les feuilles sont plus grandes que celles du thym, oyales, rétrécies en un court pétiole, glabres ou velues, souvent ciliées sur le bord; les fleurs sont purpurines, disposées en épis oblongs, ou rapprochées en tête à l'extrémité des rameaux. Cette plante est commune sur les coteaux exposés an soleil; elle est moins fortement aromatique que le thym; ou l'emploie souvent en infusion théflorme contre la débilité gastrique et intestinale, dans les catarrhes chroniques, etc.

## Sariette des jardins.

Sturveia hortensis L. Car. gén. : Calice campanulé à 10 nervures et à cultus presque égaux; lobe subérieur dressé, Plane, entier ou un peu éclanoré; à étamines écartées les unes des autres. — Car. spéc. : Tige droite, rougedire, pourvue de polis rudes, hande de 22 à 27 centimères, divisée en un grand nombre de rameaux étalés, garnis de feuilles linéaires-lancéolées, glanduleuses; fleurs purpuriues, géminées sur chaque pédoncule, plus courtes que les feuilles floralées et rapprochées en petites grappes terminales; bractées linéaires, courtes ou avortées; gorge du calice entièrement nue. Toute cette plane a un godh rjuquant, aromatique et une odeur analogue à celle du thym. Elle est stimulante et employée dans les assaisonuments.

#### Calament de montagne.

Calamintha officiantis Memch; Melisse calamintha L. Car. gén. :
Calice tubuleux, strié, bi-labié; lètre supérieure souvent ouverte et à
3 dents; lètre inférieure bifide. Corolle à tube droit, nu en dehors,
souvent exserte; gorge souvent renilée; limbe bi-labié à lètre supéreure un peu voûtée, entière ou un peu céhancrée; lètre inférieure
renversée, à lobes planes, celui du milieu souvent plus grand; à étamines didynames, ascendantes, comiventes par paires, au sommet. Le
calament croît sur les collines, dans les bois et au bord des champs; ses
tiges sont redressées, hautes de 25 à 50 centimètres, un peu pubescentes, ainsi que toute la plante, garnies de feuilles pétidées, voales, un

peu en cœur à la base, bordées de dents obtuses; les flœurs sont purpurines, asset grandes, portées sur des pédencules aitlâires quis éditsient en deux ou en plusieurs autres ombellés et uniflores; elles sont penchées d'un même côté de la plante. Toute la plante est doucé d'une obtes agréable. Elle est quelquefois usitée, encore aujourd'lui, comme sudorifique et stomachique, prise en infusion théliorme; mais la plupart du temps, dans le commerce de l'Therboristerie, à Paris, on lui substitue la menthe sauvage (mentha sylvestris) dont j'ai précédemment donné les caractères.

On employait autrefois, concurremment avec la première, deux autres espèces de calament, à savoir : le calumintée grundiflora dont les feuilles et les fleurs sont plus grandes, ce le calamintha nepeta dont les feuilles et les fleurs sont beaucoup plus petites et d'une odeur de pouliot.

#### Mélisse officinale.

Melissa officinalis L. Car. gén.: Calice tubuleux campanulé, à 2 lètres, la supérieure tridentée, l'Inférieure bifide; corolle à tube recourbé, ascendant, élargi à la 'gorge, à limbe bi-labé; lètre supérieure dressée, bifide; l'inférieure à 3 lobes, dont celui du milieu plus grand, abaissé, souvent échancré; à étamines didynames rapprochées en arc sous la lètre supérieure; verticilles axillaires, laches, pancifores.

La mélisse croît naturellement dans le midi de la France et est cultivée dans les jardins; elle s'éléve à la hauteur de 65 centimètres; les feuilles en sont pétiolées, assez grandes, largement ovées, obtuses, un pen cordiformes par le bas, d'un vert clair, à surface très trugueuse, crénelées sur le bord, un pen villeuses. Les fleurs sont portées, plusieurs ensemble, sur des pédoncules axillaires courts et cependant ramenx; les corolles sont jannâtres, une fois et demie plus longues que les calices.

La mélisse est pourvue d'une odeur douce, analogue à celle du citron, ce qui lui a fait donner le nom de mélisse citromée ou de citromelle. On l'emploie en infusion thélforme comme antispasmodique. On en prépare également une eau distillée (hydrolat), un alcoolat simple et composé, et on en extrait l'hulle volatile par la distillation.

## Hysope (fig. 191).

Hyssopus officinalis L. Car. gén. et spéc. : Calice cylindrique, strié, à 5 dents aigués ; corolle tubuleuse ayant son limbe partagé en 2 l'evres, dont la supérieure est droite, courte et échancrée, et l'inférieure partagée en 3 lobes, dont celui du milieu est bi-lobé; à étamines didynames, LABIÉIS. 431

droites, écartées, saillantes. Tiges droites, ligueuses dans leur partie inférieure, hautse de 30 à 04 centiuêtres, garnies, sur toute leur longueur, de feuilles longues et étroites. Les fleurs sont ordinairement bleues (rarement rouges on blanches), presque sessiles, rémines plaseurs ensemble dans l'aisselle des feuilles supérieures, et formant un épi tourné d'un seul côté. Toute la plante possède une odeur aromatique, pénérrante, assez agréable, et une saveur un peu âcre. Elle formit un peu d'huile volatife à la distillation On l'emploie en infusion théiforme; on en fait une can distillée et un siron.

#### Sauges.

Car. gén. : Calice campanulé, strié, à 2 lèvres, dont la supérioure est souvent à 3 deuts et l'inférieure à 2; corolle tubulée à limbe bi-labié; lèvre supérieure dressée ou recourbée en facultée, souvent échancrée à l'extrémité; lèvre inférieure ouverte, à 3 lobes, dont le moyen est plus large et échancrée ; étamines supérieures nulles; étamines inférieures à lettes courts, portant un connectif transversal, terminé à on extrémité supérieure par une anthère fertile, et inférieurement par une authère stérile. Le geure des sauges ne comprend pas moins de 6/00 espèces, dont quelques unes sont assez usitées.

Sauge officinale, salvia officinalis L. (fig. 492). On en connaît trois variétés: l'une, dite grande sauge, a les tiges vivaces, ligneuses,



garnies de feuilles pétiolées, oblongues, obtuses. épaisses, ridées, blanchâtres et cotonneuses, finement crénelées sur le bord. Les fleurs sont blenàtres, disposées en verticilles peu garnis, qui forment un épi interrompu et terminal. Tonte la plante est peu

succulente, d'une odeur forte et agréable, d'un goût aromatique amer et un pen âcre.

La seconde variété, nommée petite sauge on sauge de Provence, a

les feuilles plus petites, moins larges, plus blanches, d'une odeur et d'un goût encore plus aromatiques. La troisième variété, dite songe de Catalogne, a les feuilles encore plus étroites que la précédente, blanches des deux ôtés, de propriétés semblables. Les fleurs sont presque touiours blanches.

Le nom de salvia, dérivé de salvare, sanver, indique suffisamment que les anciens attribuaient à cette plante de grandes propriétés médicales. Qui ne connaît ce vers de l'École de Salerne:

Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto?

auquel un grand philosophe a répondu :

Contra vim mortis non est medicamen in hortis?

De toutes les labiées aromatiques, la sauge est cependant une de celles dont la propriété stimulante est le plus marquée. Prise à l'intérieur, elle agit éminemment coume tonique et stomachique. Elle fournit à la distillation une cau distillée très aromatique et beaucoup d'huile volatile. Elle entre dans beaucoup de médicaments composé;

Sauge des prés, soleia protessis L. Cette plante, très commune dans les prés secs et sur le bord des change, produit une tige herbacée, quadrangulaire, haute de 30 à 50 centimètres, hérissée de poils rares, garnie de feuilles pétiolées, oblongues, un peu cordiformes à la base, épaisses, réticulées, d'un vert foncé, crénelées sur le bord. Les fleurs sont d'un bleu foncé ou clair, rarement blancires ou roses, verticillées au nombre de 5 ou 6; la lèvre supérieure de la corolle est très grande, courbée en faucille, parsemée de glandes visqueuses. Cette plante peut jusqu'à un certain point remplacer la sauge officinale; mais elle est moins aromatique et d'une odeur moins agréable.

Sange selarée ou orvale, toute-honne, salvia sclarea L. Tige très velue, haute de 60 centimètres, garnie de feuilles pétioles très velue, haute de 60 centimètres, granie de feuilles pétioles promotes cordiformes, chagrinées, crénéeles. Les fleurs sont d'un bleu très clair, grandes, verticillées à pen près six ensemble, environnées de bractées concaves, colorées, acuninées, plus grandes que les calices, qui sont à d'unts terminées par une pointe sétacée. Cette plante croît en France, en Italie, en Espagne, etc.; elle a une odeur très pénétrante. On l'emploie dans quedques cantons, en place de houblon, dans la fabrication de la bière.

#### Semence de Chia.

Les médecins homoeopathes, dans la vue sans doute de se faire une médication particulière, dont les éléments fussent inconnus ou très peu LABIÉES. 433

répandus, opt souvent emprunté à des pays lointains des substances dont les analogues se seraient rencontrées facilement sous leurs mains. Telles sont les semences de claq, apportées du Mexique, où elles sont produites par une espèce de sauge (salvia hispanica?). Ces semences sont plus petites que celles de psyllium, auxquelles elles ressemblent beaucoup : vues à la loune , elles ressemblent encore mieux à de très petits ricins, par leur forme et par leur robe luisante et grise tachés de brun. Cette ressemblance forme pour elles un caractère qui les fera facilement reconnaître. Mises à tremper dans l'eau, elles s'entourent promptement, de même que les semences de psyllium, d'une enveloppe mucilagineuse de la nature de la gomme adragante, qui se divise on se dissout dans l'eau à l'aide de la chaleur, en formant une boisson très adoucissante, sans fadeur et sans goût désagréable, de sorte qu'on peut la faire servir de boisson habituelle aux malades, sans aucune addition. Je pense que les semences de coings et de psyllium pourraient être employées de la même manière.

Les semences de chia, semées à l'École de pharmacie, ont produit une plante à tige carrée, haute de 35 centimètres, presque glabre dans toutes ses parties. Les feuilles sont opposées et régulièrement espacées à 5 centimètres; les pétioles sont très grêles, longs de 1à 6 centimètres; les feuilles sont assez minces, ovales-lancéolées, régulièrement dentées ; les plus grandes ont 10 centimètres de long sur 6 de large, L'aisselle de chaque feuille a douné naissance à un petit rameau grêle, qui n'a pu se développer, la plante ayant alors dépéri, bien avant d'être arrivée à l'état de floraison (1).

# Romarin ( fig. 495 ).

Rossuariums officinalis L. Car. gên. et spôc. : Calice tubulê à 2 leves, la supérieure entière et l'inférieure bifide; tube de la corolle plus long que le calice, et limbe partagé en deux lètres, la supérieure plus courte et bifide, l'inférieure à 3 divisions dont la moyenne est bean-cup plus grande et concave; 2 étanines à filaments subules, arqués vers la l'èvre supérieure qu'ils surpassent, munis d'une dent au-dessons de leur partie moyenne et portant une anthère linéaire, uniloculaire; style à lobe supérieur très court.

Le romarin est un arbrisseau haut de 10 à 13 décimètres, très ra-

(1) La figure donnée par tiertner des potits fruits du activia hispanica se rapporte tout à fait aux semences de chia; cependant Gertner met le sativia hispanica su nombre des espéces dont les fruits ne sont pas mucilagineux; il cite comme ayant les fruits mucilagineux les soloia verbenaca, disermes, arquetae, estatophylla, athiopis, virtiofibia, canariensis, etc.

meux et très pourvu de feuilles opposées, sessiles, étroites, linéaires, persistantes, glabres et luisantes en dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous, Les fleurs sont d'un bleu pâle, disposées par petits groupes

Fig. 193.



dans les aisselles des feuilles supérieures. Il possède une odeur fortement aromatique due à une huive volatile camplière; il est cultivé dans nos jardins, mais il croît naturellement dans le midi de l'Europe. C'est à la grande quantité de cette plante, répandue dans les environs de Narbonne, que le miel de ce pays doit sa saveur aromatique.

Le romarin est stimulant, stomachique et emménagogue; on en fait un vin aromatique (œnolé de romarin), une eau distillée, un alcoolat, et on en retire l'huile volatile par distillation.

# Catalre commune on Herbe aux Chats,

Nepeta catario L. Car. gén.: calice tubuleux à 5 dents; corolle à tube allongé, élargi par le haut, à limbe bilabié, à lèvre supérieure échancrée, à lèvre inférieure écartée, trilobée, les deux lobes latéraux petits et renversés, celui du milieu plus grand, con-

cave, crénelé ; 4 étamines didynames , rapprochées par paires, bi-loculaires.

La cataire commune s'élère à la hauteur de 6 à 10 décinètres; la tige est carrée, puhescente, garnie de feuilles pétiolées, orées-pointues, un peu cordiformes à la base, profoudement créudées, rugueuses, vertes en dessus, blanches en dessous, rapprochées; ses fleurs sont réunise en vertieilles serrés, accompagnées de bractées sécleées; elles sont blanches ou purpurines, rapprochées en épis terminaux. La plante cruît le long des haise et sur le bord des chemins, en Europe et en haise; elle possède une saveur acre et amère, et une odeur aromatique un peu forte, qui attire les chats; elle est stomachique, carminative et emménageque. Elle entre dans le sirop d'armoise composé.

#### Lierre - terrestre.

Glechoma hederacea L., nepeta glechoma Benth. Cette plante differe plus de la précédente pour son port et ses caractères extérieurs, que par ceux tirés de ses organes floraux. Sa racine vivace donne naissance à des tiges conchées, radicantes, à rameaux florifères ascendarpourus d'un petit bouquet de poils à l'emdroit de l'insertion des fauils. LARIÉES. 7/35

Celles-ci sont très distancées, longuement pétiolées, réniformes ou cordiformes arrondies, crénclées sur le bord, vertes des deux côtés,

glabres ou pourvues de poils rares. Les fleurs sont purpurines ou bleuâtres, disposées au nombre de 2 à 3 dans l'aisselle des feuilles; le calice est tubleuex, strié, à 5 dents inégales; le tuble de la corolle est dilaté au-dessus du calice; le limbe est à 2 lèvres dont la supérieure redressée et bifdé; l'inférieure est à 3 lobes, dont celui du milieu est plus grand, abaissé et échancré. Les étamines sont didynames, ayant leurs anthères à loges divergentes, rapprochées deux par deux en forme de croix.



Cette plante possède une saveur A MA I A MA amère et une odeur aromatique agréable. Elle est employée comme béchique, tonique et antiscorbutique.

### Mélisse de Moldavie.

Droccephalum moldavicum L. Plante cultivée dans les jardins, haute de 65 centimètres, à tiges glabres, rameuses, quadrangulaires, munies de fouilles orales-lancéolées, presque glabres, crénelées sur leur contour. Les denteures des fleurs florales et des bractées sont leur contour. Les denteures des fleurs sont bleues, purpurines on blanches, réunies en verticilles axillaires, formant une grappe longue de 15 à 30 centimètres; leur calice est strié, à dents mucronées. Le tube de la corolle est très renflé ou rentru à la partie supérieure; le limbe est à deux l'èvres, dont la supérieure un peu voûtée et échancrée, l'inférieure ouverte, à 3 lobes, dont celui du milieu très grand et échancré; l'âmines didynames, ascendantes, ascendantes.

Cette plante possède une odeur pénétrante, assez agréable, qui se rapproche un peu de celle de la mélisse, ce qui lui a valu son nom. Elle passe pour être cordialé, céphalique et vulnéraire. On l'emploie en infusion théforme.

## Marrube blanc.

Marrubium vulgare L. Car. gén.: calice tubuleux à 5 ou 10 nervures et à 5 ou 10 dents aiguës, sous-épineuses; corolle à tube inclus dans le calice, à limhe bilabié, à lèvre supérieure presque plane, entière ou bifide, à lèvre inférieure ouverte, trifide; lobe mitoyen plus large et souvent échancré; 4 étamines renfermées dans le tube; style terminé par 2 lobes courts et obtus.

Le marrube vulgaire croît dans les lieux incultes et sur le bord des chemins. Il est haut de 30 à 35 centimètres, cotonneux, blanchâtre, aromatique, d'une saveur âcre et amère; ses feuilles sont presque rondes, ridées, crénelées et velues; les verticilles sont multiflores, distancés; les calices sont cotonneux, à 10 dents recourbées; la lèvre supérieure de la corolle est amincie en pointe et bifide.

### Morrube noir ou Ballote fétide.

Baldota nigra L. Car. gén. : calice infundibuliforme, à 10 nervures, à 5 on 10 dents; corolle à tube en partie sorti, poliu intérieurement; limbe bilabié; lèvre supérieure dressée, oblongue, un peu concave, échancrée au sommet; lèvre inférieure rabattue, à 3 lobes, dout celui du millien plus grand et échancré; étamines dressées sous la lèvre supérieure.

La ballote noire croît partout à la campagne, dans les décombres et le long des haises. Elle a la tige carrée, les feuilles pétiolées, ovales, crénelées, glabres ou velues, d'un vert obseur. Les fleurs sont portées sur des pédoncules courts, en faisceaux tournés d'un même côté. La



corolle est rougeâtre. Cette plante présente une certaine ressemblance avec le marrube blanc; elle s'en distingue cependant facilement à la couleur foncée de ses feuilles, à la couleur rosée de ses fleurs et à son odeur désagréable, lorsqu'on la frotte entre les doigts. Elle est inusitée.

# Eétoine ( fig. 195 ).

Betonica officinalis L. Car. gén.: calice tubulé à 5 dents très aiguës, nu à l'intérieur; corolle tubulée à 2 lèvres; le tube cylindrique, courbé, plus long que le

calice; la lèvre supérieure plane, arrondie, dressée, entière; l'inférieure à 3 lobes, dont celui du milieu plus large et échancré; 4 étamines parallèlement ascendantes sous la lèvre supérieure. LARIÉES. 437

La bétoine officiale croît dans les prés et dans les lieux ombragés; elle pousse près de la racine beaucoup de feuilles longuement pétiolées, larges, oblongues, crênelées sur le bord et rudes au toucher. Il s'élève du milieu une tige portant de distance en distance des feuilles opposées, dont les supérieures sont presque sessiles. La tige est terminée par un épi composé de verticilles serrés, máis interrompu à la base. Le calice est glabre et lisse au-dehors; la corolle est purpurine ou blanche, deux fois plus longue que le calice. Cette plante, quoique sensiblement indotre, émet cependant une exhalaison pénétrante qui incommode ceux qui la récoltent en grande quantité. Elle est douée d'une certaine âcreté; on la fume et ou la prise comme le tabac.

# Ortic blanche.

Lamium olbum L. Car. gén. : calice à 5 deuts aigués ; corolle tubulcuse, renflée à l'orifice, à deux lèvres, dont la supérieure est vottée et l'inférieure a 3 lobes; les 2 lobes latéraux sont très coorts et munis d'une dent aigué, le lobe inférieur est très élargi et échancré à l'extrémité; étamines exsertes; ambléers rapprochées par paires; askoses triangolaires, tronqués au sommet. Les verticilles sont très garnis, axillaires, les sonérieurs rapprochés.

L'ortic blanche a la tige presque glabre, haute de 20 à 30 centimètres, garnie de feuilles pétiolées, cordiformes, acuminées, bordées de dents aiguës; ses fleurs sont assez grandes, d'une helle couleur blanche; les dents du calice sont linéaires et hérissées; les ambées sont velues. Cette plante croît dans les haise et dans tous les lieux

incultes et humides, an milieu de l'ortie commune, à laquelle elle ressemble par ses feuilles qui, cependant, ne sont pas piquantes. On l'en distingue aussi par ses tiges carrées et par ses fleurs. Elle est inodore; la fleur desséchée est usitée comme astringente, contre la leucorrhée et les hémorrhagies.

# Germandrées (fig. 196).

Genre teucrium : calice tubuleux à 5
dents égales; corolle à tube court et à une
seule levre, la lèvre supérieure étant remplacée par une échancrure profonde, qui
sépare les 2 divisious supérieures du limbe; lèvre inférieure à 3 lobes,



dont celle du milien est très grande et fortement abaissée; 4 étamines didynames sortant de la corolle par l'échancrure supérieure; anthères à loges confluentes; askoses rugueux ou réticulés. Ce genre comprend anjourd'hui plus de 80 espèces, dont quelques unes sont assez usitées.

Germandrée petit-chène ou chamischys, teuerium chamachys L. Racine vivace rampante; tige conchée, divisée dès sa base en rameaux pubsecents, étalés, puis redressés, hauts de 15 à 30 centimètres; feuilles courtement pétiolées, petites, ovales-oblongues, crècless ur le bord, glabres et souvent luisantes en dessus, veineuses et un peu velues en dessus, d'un vert gai. Les fleurs sont purpurines, disposées 2 à ensemble dans les aisselles des feuilles supréciernes qui sont à peine dentées, bractéiformes et colorées d'une teinte rougeâtre. Cette plante est faiblement aromatique; elle a un goût amer et un peu âcre; elle est employée comme stomachique.

Germandrée femelle ou hotrys, teuerium botrys L. Tiges herbacées, anmelles, rameuses, hautes de 15 à 27 centimètres; feuillées pétiolées, velues, divisées no 3 ou 5 découprers; fleurs purpurines rassemblées au nombre de 3 à 6 dans l'aisselle des feuilles. Plante peu aromatique, très peu usitée, à distinguer du chenopodium botrys, qui l'est beauconn plus.

Germandrée marlime, marum ou herbe aux chats, leuvium marum L. Petite plante très rameuse, ligneuse et blanchâtre, qui a presque le port du thym vulgaire; les rameaux florifères sont lauts de 8 à 16 centimètres, blances les fœuilles sont courtement pétiolées, très entières, orales, longues de 5 à 9 millimètres, blanches ne dessous; les fleurs sont presque solitaires dans l'aisselle des fœuilles supérieures et sont rapprochèes de manière à former une grappe longue de 25 à 6 millimètres, tournée d'un seul côté. Les calices sont très petits, velus et blanchis; la corolle est pourprée, velue en dessus. Toute la plante possède une odeur forte et camphrée et une saveur âcre et amère; elle est aphrodisaique pour les chats qui se vautrent dessus et la détruisent. L'huile volatile obtenue par distillation contient une assez forte proportion de camphre.

Scordium, chamaras ou germandrée d'eau, teuerium scordium.

L. Racine rampante, vivace; tiges velues, rameuses, hautes de 16 à
22 centimètres, garnies de feuilles sessiles, voales-obloagues, deutées
sur le bord, vertes sur les deux faces, molles au toucher; les flenrs
sont rougeâtres, portées sur de courts pédoucules, solitaires ou placées en très petit nombre dans l'aisselle des fœilles supérieures. Les
calices sont campanulés, divisés en 5 dents courtes et obtuses. Cette
plante croît dans les prés lumides et marécageur; elle ressemble
assex au chamardrys à la première vue, mais elle dévelopre une odeur

LABIÉES. 439

alliacée lorsqu'on la froisse entre les doigts; elle est stomachique et antiseptique et fait partie de l'électuaire diascordium qui lui doit son nom. Le mot même scordium est tiré du grec σεοροδου, qui signifie ail.

Germandrée sauvage ou seorodore, teuerium seorodonia La Racine vivace, traçante, produisant des tiges dressées, velues, quadraugulaires, hautes de 30 à 60 centimètres; les feuilles sont pétio-lées, cordiformes-allougées, très rugueuses, finement crénelées sur le bord, ce qui leur donne assez de resemblance avec celles de la surge et a valu à la plante, indépendamment des noms ci-dessus, celui de souge des bois. Les fleurs sont d'un blanc jaunâtre, pourvues d'un calie gibboux à la base, irrégulier, blabié, à 5 dents dont une, formant la levre supérieure, est beaucoup plus grande que les 4 autres; ces fleurs sont solitaires, pédicelées et pendantes dans l'aisselle des feuilles supérieures, réduites à l'état de bractées plus petites que les calices; elles forment par leur réunion des épis gréles tournés d'un seul côté.

La scorodone possède une odeur alliacée heaucoup plus faible que celle du scordium et ne doit pas lui être substituée, comme on le fait souvent. Elle est, du reste, très facile à reconnaître aux caractères qui viennent d'être indiqués.

An nombre des espèces de l'enerium que l'on pourrait encore citer, se trouvent plusieurs plantes nommées poullot de montagene, les nutres à fleurs jaunes, tels que les l'eneriam anvenu et flacescens, les autres à fleurs blanckes, tels que les l'eneriam politum et montanum. Il ne faut pas confondre ces plantes arec le véritable poullot, qui est une espèce de nieuthe, le mentha pulegium L.

## Bugles.

Ce genre de plantes (qiyqn) a tellement de rapport avec les teuerium que les botanistes ont souvent fait passer des espèces de l'un à l'autre; le principal caractère des qiyqa réside dans leur corolle, dont la lèvre supérieure est pour ainsi dire nulle et à dents à peine marquées, de sorte que le limbe ouvert est presque réduit aux trois lobes de la lèvre inférieure, dont celui du milieu est échaucré.

Hugle rampante, ojuga reptons L. Cette plante croît dans les lieux humides et dans les bois; elle présente au bas de la tige une touffe de feuilles assez larges, oblongues, oborées, l'égèrement dentées, et des jets traçants qui produisent, de distance en distance, un pied semhable au premier. La tige florifère est droite, simple, carrée, peu élevée, munie de feuilles sessiles semblables aux premières et portant des verticilles de fleurs bleues, disposés en épi terminal, interrompu par le bas. Cette plante est inodore, un peu amère et astringente. On l'employait autrefois comme cicatrisante ou pour consolider les plaies, d'où lui venait le nom de consolida media.

Ivette ou chamaceptiys, qiuga chomacepitys Schreb., teuerium chamacepitys. Lette plante est partagée, dès sa base, en rameaux étalès, velus, lougus de 14 à 24 centimètres, garnis de feuilles velues, longues de 27 à 30 millimètres, divisées jusqu'à la moitée en 3 boten limeàtres (le fieurs sont jaunes, avec une tache rougeatre, longues de 15 millimètres au plus, sessiles et solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures. Toute la plante est pourvue d'une odeur forte et résineuse. Elle a été vantée autrefois contre la goutte. Elle est annuelle.

Ivette musquée, ajuga ica Schreb., teucriam ica L. Cette plante ressemble beaucoup à la précédente par la disposition de ses rumeaux nombreux et étalés, munis de feuilles touffues; mais elle est vivace, set tiges sont plus dures, ses feuilles sont entières ou simplement munies d'une ou deux deuts vers l'extrémité, ses fleurs sont rougedires (rarement d'un jaune clair) et longues de 18 à 24 millimètres. Elle possède une saveur amère et résineuse et une odeur forte qui se rapproche du musc. Ou l'emploie sèche, en infusion thèiforme, comme antispasmodique, tonique et apéritive.

# FAMILLE DES VERBÉNACÉES.

Les végétaux compris dans cette famille présentent d'assez grands rapports avec les labiées. Ainsi leurs tiges ou leurs rameaux , lorson'ils sont herbaces, sont généralement quadrangulaires; leurs feuilles sont opposées, quelquefois verticillées, rarement alternes, tantôt simples et entières ou incisées , tantôt composées , digitées ou imparipinnées. Leurs fleurs sont complètes, souvent irrégulières; le calice est tubuleux, persistant, à divisions égales ou inégales; la corolle est insérée sur le réceptacle, tubuleuse, à limbe quadri- ou quinquéfide, très souvent bilabiée. Les étamines sont insérées au tube ou à la gorge de la corolle, très rarement au nombre de 5, le plus souvent au nombre de 4 didynames, quelquefois réduites à 2 par l'avortement des 2 supérieures. Ovaire libre contenant ordinairement 4 ovules, dans 1, 2 ou 4 loges, au has desquelles ils sont attachès; style unique, terminé par 4 stigmate simple on bifide, oblique ou unilatéral dans les genres à 2 loges uni-ovulées. Le fruit est une baie ou un drupe contenant un noyau à 2 ou à 4 loges, souvent monospermes. La graine se compose,

outre son tégument propre, d'un endosperme très mince qui recouvre un embryon droit, à radicule infère.

### Vervelne officinale.

Verbena officinalis L. Car. gén.: calice tubulenx à 5 côtes et da 5 dents, dont une est plus courte que les autres; corolle tubuleuse, courbée, à limbe oblique divisé en 5 lobes irréguliers; à étamines incluses, didynames; un oraire supère, à à loges uni-orulées; un style égalant les étamines, bifide on bilobé an sommet; le fruit qui est renferuté dans le calice accru, est une capsule divisée à maturité en A coques striées longitudinalement,

La verveine officinale est pourvue d'une racine fibreuse et vivace, de laquelle s'étèvent plusieurs tiges effilées , tétragones, rudes sur les augles, hautes de 35 à 60 centimètres, garnies de feuilles orales-oblongnes, rétrécies en pétiole à leur base, les inférieures dentées, les noyennes et les supérieures prodondément incisées on pinnatidées. Les fleurs sont très petites, d'un violet pâle, presque sessiles, alternes, disposées à la partie supérieure des tiges et des rameaux en longs épis filiformes. Cette plante a joul autrécio d'une grande célébrité et était employée dans les actes religieux de plusieurs peuples et dans les pratiques superstituess des magiciens et des soriers. Aussi ini domaition le nom d'herbe soerée. Elle est faiblement aromatique et un peu amère, ce qui n'indique pas qu'élle doire jouir de bien grandes propriétés médicales; elle est à peine usitée ajourd'hui.

## Verveine odorante.

l'erbena triphylla L'Hérit., lippia citriotora Kunth. Ge charmant arbrisseau, originaire de l'Amérique méridionale, est cultivé dans les jardins, o di I suit le régime des orangers. Ses rameaux, droits et élancés, sont munis de feuilles verticillées, ternées ou quaternées, lancées, aimnicée en pointe aux deux extrémités, exhalant une odeur de citron lorsqu'on les froisse. Les fleurs sont disposées en épis axillaires ou en pauicule terminale nue; les feuilles séchées sont employées en place du thé et pour aromatiser des crèmes.

## Agnus castus,

Vitex agnus-costus L. L'agnus costus ou gattiller est un arbrisseau des pays chauds (Italie, Sicile, Levant), que l'on peut cultiver dans nos jardins. Il pousse des branches très droites, longues et flexibles; des feuilles opposées, digitées, dentées; des fleurs en épis verticillés:

ses fruits sont ronds et gros comme le poivre, d'un brun noirâtre à la partie supérieure, revêtus inférieurement, et environ à moitié, par le calice de la fleur qui a persisté. Ce calice est à 5 dents inégales et d'un gris cendré.

Ces petits fruits ont quatre loges dans leur intérieur; ils ont une oder assez douce lorsqu'ils sont secs et entiers; mais quand on les écrase ils en dégagent une qui est fort désagréable et analogue à celle du staphysaigre. Ils ont une saveur âcre et aromatique.

Co fruit était renommé, chez les Grees, comme utile à ceux qui faisaient veu de chasteté. Aussi le nommaient-lis ày-oc, c'est-à-dire chaste; on y a joint depuis le mot latin costus, qui signifie la même chose, et on en a formé le nom hétéroclite agnus costus, qui paraît d'autant moins lui conveuir, qu'une substance aussi aromatique doit être peu propre à refroidir l'appétit vénérien.

#### Bols de tek-

Teka arandis Lamk., tectona grandis L. f. Cet arbre, un des plus grands que l'on connaisse, forme de vastes forêts dans les deux presqu'îles de l'Inde et dans l'archipel Iudien. Son bois jouit depuis longtemps d'une réputation méritée pour la construction des maisons et des vaisseaux, joignant une grande solidité à la légèreté et à une grande durée. Il est d'une couleur fauve brunâtre, et d'une texture fibreuse très apparente; il prend un poli un peu gras et est onctueux au toucher. Sa coupe perpendiculaire à l'axe présente un très grand nombre de couches concentriques, dont chacune est plus dense et d'une couleur plus foncée du côté externe que du côté du centre : le bois de cette coupe, vu à la loupe, présente quelque chose de gras et de demitransparent. Les tubes ligneux sont uniformément répartis dans la masse, mais sont plus volunineux du côté interne de chaque couche. où on en voit, à la limite, une série circulaire qui sont très grands et très ouverts. La même coupe présente des lignes radiaires parallèles très régulières, qui traversent sans interruption toutes les couches ligneuses. Enfin le bois de tek possède une odeur forte, analogue à celle de la tanaisie, qui le met à l'abri de l'attaque des insectes.

Dans ma précédente édition, j'ai dit avoir trouvé à l'École de plarmacie un échanillon de bois étiqueté bois de tels qui était d'une conleur de rouille de fer uniforme, d'une très grande dureté, et un peu plus lourd que l'euu, ce qui, étant un grand inconvénient pour la construction des vaisseaux, me faisait douter que l'échanillon fût vrai. J'ai acquis depuis la certitude qu'il était faux; et je pense maintenant que ce bois, qui était caractérisé en outre par une odeur et un goût très prononcés de patience, est très prohablement celui du coccoloba pubescens dont il a été question page 391.

Le dois à l'obligeance de M. Morson, pharmacien-chimiste à Londres, deux échatillons de bois de tek de l'Inde qui ne sont pas entièrement semblables et qui doivent provenir de deux espèces de lectona; et trois échantillous de bois qui portent dans le commerce anglais le nom de bois de tek d'Arfrique; ceux-ci n'ont de commor avec le bois de tek de l'Inde que l'usage semblable qu'on en peut faire pour les constructions.

## FAMILLE DES SCROPHULARIACÉES.

Herbes ou arbrisseaux ayant encore quelquefois les rameaux tétragones et les feuilles opposées ou verticillées : fleurs complètes , irrégulières à calice libre , persistant , penta- ou tétramère , à folioles libres ou soudées, dont la postérieure est plus grande que les deux antérieures, qui surpassent elles-mêmes les deux latérales. Corolle hypogyne, gamopétale, presque toujours irrégulière, bilabiée ou personée (1); h étamines didynames, quelquefois une cinquième étamine fertile, ou d'autres fois deux seules étamines, les trois autres avortant. L'ovaire appliqué sur un disque hypogyne est à deux loges polyspermes; le style est simple, terminé par un stigmate bilobé; le fruit est une capsule biloculaire dont le mode de déhiscence est très variable. Les graines contiennent, sous leur tégument propre, une amande composée d'un endosperme charnu qui renferme un embryon droit; la radicule est proche du hile basilaire. La famille des scrophulariacées fournit à la pharmacie deux médicaments d'une très grande énergie, la digitale et la avatiale, et d'autres d'une activité moindre, mais cependant encore usités : tels que l'euphraise , la véronique , la linaire , la scrophulaire et le bouillon-blanc.

## Euphraise.

Euphrosia officiaciós L. Petite plante haute de 16 à 22 centimètres, dont la tige est un peu ligneuse, très rameuse, granie de petites feuilles sessiles, opposées inférieurement, alterues à la partie supérieure, ovales et dentées. Les fleurs sont petites, blanches, mélées de jaune et de tolet clair, axillaires, presque sessiles, rapprochées en épis à la partie supérieure des tiges et des rameaux. Le calice est monophylle, à distission sièngales ; la corolle est tubuleuse inférieurement, à limbe

(1) C'est-à-dire en forme de masque (de persona masque). On a aussi donné à ces plantes le nom de rhinanthées, de βίν ονθες, fleur en nez, et celui de mufliers. bilabie, dont la levre supérieure est concave et l'inférieure a 3 lobes; d'étamines didyuames ayant leurs authères terminées par une pointe; ovaire supère surmonté d'un style de la longueur des étamines; sigmate globuleux; capsule ovalc-oblongue, à 2 valves et à 2 loges polyspermes.

L'euphraise possède une saveur un peu amère et une odenr douce et agréable qui se développe par la friction; l'eau distillée en est laiteuse, aromatique, agréable. Elle est usitée contre les maladies des yeux.

#### Véroniques.

Car. gén.: calice persistant, à \(\hat{a}\) on 5 divisions aiguits; corolle \(\hat{a}\) tubes ouvent t très court, \(\hat{a}\) limbe souvent étalé eu roue et partagé en \(\hat{a}\) lobes dont l'inférieur plus étroit, le plus souvent d'une couleur bleue; 2 étamines fixées au tube de la corolle; 1 ovaire supère, surmonté de 1 style filliforme à siigmate simple; expasule ovale ou en forme de cœur renversé, comprimée, \(\hat{a}\) 2 loges, contenant plusieurs graiues arroudies.

Les véroniques sont des plantes herbacées ou sous-frutescentes dont les feuilles sont ordinairement opposées et les fleurs disposées en grappes on en épi. Quelquefois les feuilles sont alternes et les fleurs aillaires et solitaires. Ce genre comprend aujourd'hui environ 150 espèces dont un grand nombre sont très joiles et peuvent être cultivées comme plantes d'ornement; is n'en citeria que deux espéces suitées en plantanaicie.

Véronique officinale dite véronique male, veronica officinalis L. Tiges couchées à la base et radicantes, redressées à la partie supéreure, lougues de 14 à 16 centiluêtres; feuilles opposées, orales, dentées, rétrécies en pétiole court à la base, légèrement velues comme toute la plante; fleurs d'un bleu tendre, portées sur de courts pédicelles et disposées en grappes assez longues et serrées.

Cette plante est très commune en France dans les bois, sur les collines et dans les prés; elle possède une odeur faible et agréable et une saveur amère, un peu astringente. Lorsqu'elle est séchée avec soin, elle neut jusqu'à un certain point remplacer le thé.

Becenbunga, veronica beccobininga L. Cette plante croft dans les lieux aqualiques; ses tiges sont molles, comme transparentes, rougeâtres, couchées et radicantes par le bas, puis redressées et hautes de 22 à 40 centimètres; ses feuilles sont épaisses, glabres, orales-obtuses, dentées en seic. Ses fleurs, d'on bleu pâle, sont disposées en grappes; la plante a une saveur un peu amère, âcre et piquante. On l'emploie à l'état récent, comme ditrésique et antiscorbutique.

#### Gratiole (fig. 197).

Grotiola officinalis L. Car. gén.: calice à 5 divisions un peu inégales, muni de deux bractées à la base; corolle gamopétale, campanulée ou tubuleuse, irrégulière, à 2 lèvres peu distinctes et à 4 lobes, dont

le supérieur entier on l'égèrement bifide; 2 étamines postérieures fertiles, renfermées dans le tube; 2 étamines antérieures stériles, réduites à leurs files ou nulles. Style fléchi au sommet, terminé par un stigmate à 2 lames; capsule biloculaire, ovale pointue, à deux valves souvent bridés au sommet, se séparant de la cloison qui tait engagée dans leur suture. Semences petites et nombreuses dont la surface est marquée de petits points creux, visibles à la loupe.

La gratiole officinale croît dans les prés et atteint environ 33 centimètres de hauteur. Elle est pourvue de feuilles opposées, sessiles, glabres ainsi que la tige, lancéolées, dentées sur le bord; les fleurs sont solitaires dans



l'aisselle des feuilles, pédonculées; le tube de la corolle est heancoup plus long que le calice, courbé, le plus souvent jaunâtre, avec un peu de rouge sur le limbe; la plante possède une odeur nauséabonde et une saveur très amère; elle est émétique et purgative drastique; on ne doit l'employer qu'avec la plus grande produce. Son nom d'herbe à pauvre homme lui vient de l'usage qu'en font les pauvres gens, surtout ceux de la campagne, pour se purger, d'où il en résulte souvent de fâcheux accidents.

La gratiole a été analysée par Vanquelin. Son suc exprimé n'a rien fourni à la distillation; évaporé en cousistance d'extrait et traité par l'alcool, il a laissé, comme partie insoluble, de la gounne et du malate de chaux, tandis que l'alcool a dissons me maitère résinoïde d'une très forta amertume; plus, du chlorure de sodium, un acide végétal, et un sel végétal à base de potasse. La matière résinoïde est peu soluble dans l'eau, mais s'y dissout facilement à l'aide des autres principes. Le marce de la gratiole, exprincé et laré, contensit du plusoplate de chaux,

un autre sel calcaire à acide végétal, du fer probablement phosphaté, de la silice et du ligneux.

Vauquelin pense, d'après cette analyse, que c'est au principe amer résinoïde que la gratiole doit sa propriété purgative. (Annales de chimie, t. LXXII, p. 191.)

### Digitale pourprée (Eg. 198).

Digitalis purpurea. Car. gén. : calice persistant à 5 divisions inégales; corolle penchée, à tube ventru, courbé, à limbe court, oblique, à 4 divisions obtuses, inégales, dont la supérieure est souvent échan-





crée ; 4 étamines didynames plus courtes que la corolle ; anthères rapprochées par paires; style courtement bilobé an sommet, à lobes glanduleux du côté interne. Capsule ovale, bivalve, dont les valves rentrées en dedans se séparent à moitié de la cloison placentifère ; semences nombreuses, petites, oblongues, sous-anguleuses.

La digitale croît dans les hois et sur les collines , en France et dans plusieurs autres parties de l'Europe : on la cultive aussi dans les jardins. Sa tige est simple. angulcuse, velue, sonvent rougcâtre, haute de 1 mètre environ, garnie de feuilles alternes. oblongues-aiguës, décurrentes le long du pétiole, très grandes vers la racine, diminuant de grandeur à mesure qu'elles approchent des fleurs qui forment une longue grappe simple à l'extrémité de la tige. Ces fleurs sont purpurines, marquées à

l'intérieur de taches blanches en forme d'yeux, nombreuses et pendantes d'un même côté; leur corolle a dans son ensemble la forme d'un doigt de gant, de là le nont de gent de Notre-Dame et celui même de digitale donné à la plante.

Toutes les parties de la digitale ont été usitées; mais ce sont les écuilles surtout dont on se sert aujourd'hui. Elles possèdent une saveur très amère, jointe à un peu d'àcreté; elles sont émétiques, stupéfiantes et fortement toxiques, à une dose un peu élevée; mais administrées en très petite quantifé et en commençant par quelques centigrammes, elle produit plusieurs effets dont la médecine fait des applications très utiles tels sont l'augmentation de la sécrétion urinaire et de la sueur et le ralentissement de l'action du cœur. On emploie ces feuilles en poudre, en infusion aqueuse, en teinture alcoolique ou éthérée; elles sont très actives sous ces differentes formes; cependant c'est la teinture alcoolique qui paraît jouir de plus de propriétés médicales.

Pendant longtenjis les chimistes ont inutilement cherché à isole le londie at digitale; ce n'est qu'en 1840 on 1841 que MM. Homolle et Quérenne sont parrenus à l'extraire, par un procédé qui a valu à M. Homolle un prix de la Société de pharmacie de Paris. Ces deux messicurs ne dissimulent pas cependant avoir été guidés en partie par un travail antérieur de M. A. Henry, pharmacien à l'hôpital militaire de Phalsbourg (Journal de pharmacie et de chimie, 1, VII, p. 59). Leur procédé, que l'on trouve exposé au même volume, p. 63, a été simplifié de la manière suivante par M. Ossian Ileury (ibid., p. 460).

On traite deux ou trois fois un kilogramme de poudre de digitale par de l'alcool à 82 degrés centésimaux; on distille les liqueurs et on traite l'extrait obtenu par de l'eau légèrement acidulée avec de l'acide acétique.

La liqueur claire et filtrée est étendue d'eau, en partie neutralisée par l'ammoniaque et additionnée d'une infusion de noix de galle, qui en précipite la digitatine à l'état de tannate. On décante, on lave le dépôt poisseux avec de l'eau, on le délaie avec un peu d'alcool et on le triture pendant longtemps avec de la litherage porphyrisée. Ou traite le mélange par de l'alcool bouillant; on distille une partie du liquide et on évapore le reste sur des assiettes. Enfin on traite le produit see par l'éther, pour enlever quelquées maîtirée s'trangères à la digitaliae.

La digitaline est une substance blanche, inodore, pulvérulente, très amère lorsqu'elle est dissoute, excitant de violents éternuments lorsqu'on la pulvérise. Elle se dissout dans 2000 parties d'eau environ; elle est très soluble dans l'alcool, presque insoluble dans l'éther; elle ne paraît pas contenir d'azote; elle ne neutralise pas les acides; l'acide chlorhydrique, en la dissolvant, prend une belle couleur verte.

La digitaline produit des phénomènes d'excitation générale et est très vénénense à la dose de 1 à 2 centigrammes. Sa dose utile ne dépasse pas 1 à h milligrammes. La difficulté de manier une si petitr dose de médicament, jointe à des caractères de pureté peu certains, rendent préférable l'emploi direct de la poudre de digitale.

Comme il est très important de ne pas confondre les fenilles de digitale avec celles de quelques autres plantes qui peuvent avoir quelque ressemblance de forme avec elles, telles que celles de bourrache, de grande consoude, de mokine thapsoide, et surtout de conyze squarreuse, je vais préciser d'avantage les caractères des premières. Les feuilles de digitale (fig. 199) sont ovales-oblongues, tantôt plus larges, tantôt plus étroites, pouvant acquérir au maximum 12 centimètres de largeur sur 25 contimètres de longueur, non compris le pétiole qui peut avoir du tiers à la moitié de la longueur du limbe. Le limbe est terminé l'extrémité en pointe mousse, inuestiblement réfreci du côt du pétiole et prolongé en aile étroite sur toute la longueur de celui-ci. Le pétiole est coloré en pourpre à la base; il est creusé sur la face supérieure d'un sillon aigne et forme sur la face opposée un angle saillant qui se prolonge



jusqu'à l'extrémité du limbe. Le limbe est régolièrement et grossièrement denté ou crénélé et souvent un peu ondulé sur le bord; les dents sont arrondies. La face supérieure est verte dans les feuilles adultes, blanchâtre et comme argentée dans les plus jeunes; toujours donce an toucher, parsemée de poils très courts, transparents , brillants et cristallins; elle est bossèlée et proéminente entre les nervures, qui sont au contraire marquées en creux. La face inférieure est blanchâtre, et d'autant plus que les feuilles sont plus jeunes; toutes les nervures y sont fortement marquées en relief; les poils y sont beaucoup plus abondauts que sur la face supérieure, toujours très courts, transparents et cristallins , ce qui est cause de la couleur argentée de la feeille

De toutes les feuilles que l'on peut confondre avec celles de d'gitale, celles qui leur ressemblent le plus sont les feuilles de conyze squarreuse (inula conyza DC., fig. 200); mais elles sont rudes au toucher, presque entières sur le bord et exhalent une odeur fétide lorsqu'on les froisse.

On employait autrefois en médecine, comme astringentes et vulnéraires, un certain nombre d'autres plantes de la famille des scrophulariacées qui sont aujourd'hni complétement oubliées; telles sont les soivantes;

Muffice des jardins on mufte de veau, autirehimm majus L. Racine vitace ; liges etfindriques, élevés de 30 à 60 centimètres et davanage, à feuilles lancéolées, d'un vert foncé, opposées et quelque-fois ternées vers le bas des tiges, alternes dans la partie supérieure. Les fleurs sont grandes, disposées en helles grappes terminales; elles sont composées d'un calice persistant à 5 divisions, d'une corolle gamentée i, irrégulière, bossue à la base, ventrue, fermée à son orifice par une éminence couvere nommée polaris, et ayant son limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure bifide et l'inférieure à 3 divisions; à ténumies didynames renfermées dans le tube le fruit est une capsule vale on arrondie, oblique à sa base, à 2 loges, s'ouvrant au sommet par trois trons irréguliers. Cette plante croît naturellement dans les fentes des vieux murs et dans les lieux pierreux; on la cultire dans les fentes des vieux murs et dans les lieux pierreux; on la cultire dans les jardins pour la beauté de ses fleurs, dont la couleur varie du blanc au rose et au rouge le huls foncé.

Linaire commune, linorin aulgouris Masch. Plante haute de 30 à 65 centimètres, croissant dans les terrains incultes, munic de feuilles linéaires-lanécolées, nombreuses, sessiles et d'un vert glauque. Les fleurs sont jaunes, rapprochées en un épi terminal; le tube de la corolle est éperonné à la base; la capsule s'ouvre au sommet en 3 à 5 valves irrégulières.

Secophulaire noueuse ou grande secophulaire, scraphalaria nodosa L. Racine fibreuse munie de tubercules irréguliers uoirâres; tige quadrangulaire, d'un rouge hrun, haute de 60 à 120 centimètres, garnie de fenilles oppusées, pétolées, glabres, d'un vert sombre, voulse-lancéolées, crénelées sur le bord. Ser fleurs sout d'un pourpre noirâtre, disposées en une grappe droite, paniculée, terminale; elles sont formées d'un calice à 5 divisions arrondies; d'une corolle dont le tube est renflé et presque globuleux, et le limbe à 5 divisions formant presque 2 lèvres; il y a 6 étamines didynames, terminées par des antières à une seule loge, s'ouvrant par le sommet. La capsule est à 2 valves et à 2 loges dont la cloison est formée par les bords rentrants des valves.

29

II.

Cette plante a une odeur fétide, nauséeuse, et une saveur amère ; elle passait autrefois pour résolutive, tonique, sudorifique et vermifage. Il est probable qu'elle jonit de propriétés actives qui demanderaient à être déterminées de nouveau.

### Molène ou Boultion-blane (fig. 201).

Verbaseum thapsus. Car. gén.: calice à 5 divisions profondes; corolle étalée, presque rotacée, à 5 lobes un peu inégaux; 5 étamines dont les filaments sont barbus en tout ou en partie, rarement nns.



Style dilaté et comprimé au sommet : cansule ovoïde, déhiscente, Car. spéc. : racine pivotante, assez grosse . bisannuelle : tige simple, cylindrique, un peu rameuse supérieurement, haute de 1 mètre et plus, revêtue, ainsi que les feuilles, d'un duvet très épais et très doux, formé de poils ravonnants; fenilles radicales pétiolées , lancéolées; celles de la tige longuement décurrentes d'une insertion à l'autre : toutes très cotonneuses. douces au toucher et blanchâtres; fleurs jaunes, fasciculées deux ou trois ensemble, presque sessiles et disposées en un épi qui s'allonge considé-

rablement, à mesure qu'elles se développent, de manière à atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces fleurs ont une odeur douce et saux et sont employées en médecine comme béchiques et calmantes, mais souvent mélangées de celles de quelques espèces voisines, qui sont les verhaceam montanum, erassifelium, thaysoides, thopsiforme, phlomoides. Elles demandent à être séchées avec soin et conservées dans un lieu très sec, car elles se ramollissent et noircissent très promptement à l'air lumidé.

### FAMILLE DES SOLANAGÉES.

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, ou arbrisseau à sucs aqueux, à feuilles alternes, souvent rapprochées deux ensemble, à la partie supérieure des tiges. Fleurs complètes formées d'un calice libre, gamosépale, à 5 divisions, persistant en tout ou en partie; corolle gamopétale, le plus souvent à 5 lobes plissés, réguliers, quedquedis un peu irréguliers; 5 étamines libres; ovaire à 2 loges pluri-orufées, rarement à un plus grand nombre; style simple terminé par un stigmate bilobé. Le fruit est une capsule ou une haie à 2, 3 ou 4 loges polyspermes; les graines sont ordinairement réniformes, à surface chagrinée, contenant un embryon plus ou moins recourbé dans un endosperne charno.

La famille des solanacées offre de grandes anomalies sous le rapport des propriétés toxiques, médicales ou alimentaires. Elle contient des genres complétement dangereux et qui présentent une propriété narcotique très intense, tels sont les genres signocéamas, nicotima, datura, atropa; d'autres genres offrent des espèces dangereuses et d'autres alimentaires; par exemple le genre sodaman qui, à côté de la morelle noire et surtout du solanum mamnosama, poison très dangereux, produit la pomme de terre et l'aubergine; d'autres genres sont tout à fait privés de principe narcotique, comme les capsiciem et les lycopersième.

Sous le rapport botanique, les solanacées sont divisées d'abord en deux sous-familles:

- 4º Les rectembryées, dont l'embryon est presque droit, les cotylé-dons foliacés et la radicule infère; tels sont les geures cestrum, duna-lia, habradamanus, dont le fruit est une baie, et les geures restia et sessora, qui ont pour fruit une capsule. Ces plantes sont peu nombreuses et tontes américaines.
- 2º Les curvembryées, dont l'embryon est plus ou moins recourbé et les cotylédons demi-cylindriques. Ces plantes, qui constituent les vraies solanacées, se divisent en quatre tribus.
- Nicotianées: capsule biloculaire, loculicide, bivalve; genres petunia, nicotiana.
- 2. Daturées: Fruit à h loges incomplètes; il n'y a véritablement que 2 loges; mais un trophesperme très développé dans chaque loge la divise incomplétement en deux parties. Le fruit est une capsule dans le genre datura et une baie dans le genre solandra.
- Hyosciamées: capsule biloculaire s'ouvrant par un opercule; genres hyosciamus, anisodus, scopolia.
- Solanées: baie à 2 ou plusieurs loges, à trophospermes centraux; très rarement une capsule indéhiscente; genres nicandru, physalis, capsieum, solamum, lucopersieum, atropa, mondragora, lucium,

#### Tabac ou Nicotlane.

Nicotiona tabacana L. Car. gén.: calice en tube partagé jusqu'à la moitié en 5 divisions; corolle infundibuliforme ou hypocratériforme à 5 lobes et à 5 plis; 5 étamines égales renfermées dans le tube; ovaire à 2 loges multi-ovulées; stigmaté en tête; capsule entourée par le calice persistant, biloculaire, s'ouvrant par le sommet en deux valves septicides, bifides, retenant les placentas s'sparé.

Le nicotiane-tabae (fig. 202) est une plante glutineuse, couverte, dans tontes ses parties, d'un duvet très court. Ses tiges sont droites,



hautes de 1º,60 environ, rameuses, chargées de fenilles alternes, sessiles, demi-amplexicaules. fort grandes, d'un vert pâle, ovalesoblongues, très entières, les supérieures lancéolées: les fleurs sont disposées en une belle panicule terminale ; le calice est visqueux à divisions droites et ovales: le tube de la corolle est allongé, renflé vers le sommet; le limbe est étalé, à 5 plis et à 5 lobes pointus, d'nne conleur rose : les capsules sont

ovales, à 4 sillons externes, à 2 loges; la cloison est chargée sur chaque face d'un placenta fongueux, remplissant toute la loge, marqué de fossettes à sa surface, et couvert de semences brunes, ridées, très petites.

Tabae rustique, nicotiana rustica L. (fig. 203). Cette plante est volue et glutineuse comme la précédente; mais elle ne s'élère qu'à la hanteur de 6 décimètres à 1 mètre; ses feuilles sont pétiolées, ovales-obtuses, épaisses et d'un vert foncé; ses fleurs sont plus petites, panis

culées , formées d'un calice court , renflé , à 5 divisions obtuses ; d'une corolle verte-januâtre , à tube court et velu , à peine plus long que le calice , à limbe court , à 5 lobes arrondis ; la capsule est arrondie.

Ces deux plantes sont originaires d'Amérique : la première espèce a

été importée en France, en 1560, par Jean Nicot, ambassadeur près de la cour de Lisbonne : de là lui est venu le nom de nicotione et aussi celui d'herbe à la reine, à cause de Catherine de Médicis à qui Nicot fit présent des semences : quant au nom de tabac ou taboco qui a prévalu chez presque tous les peuples du monde, il est tiré de celui de l'île Tahago, où la plante croissait en grande aboudance et où les Espagnols l'ont trouvée d'abord. Je pense que la nicotiane rustique a été connue un peu plus tard; toutes deux jouissent des mêmes propriétés et sont employées à la fabrication du tabac.



Les feuilles de nicotiane sont par elles-mêmes âcres, émitiques et drastiques à l'intérieur; mais elles sont en outre stupéfiantes, et causent le délire, des convulsions et la mort, lorsque leur principe délétère se trouve introduit dans la circulation. Cependant ces feuilles, simplement séchées, sont bind de présenter l'odeur âcre et la haute qualité stermutatoire qui les a rendues d'un usage universel, malgré la saine raison et en dépit des persécutions, ou peut-être à cause des persécutions, dont plusieurs souverains ont frappé d'abord ceux qui en faissient usage. Aujourd'hui que l'impôt dont cette plante est frappée forme, dans un grand nombre de pays, une partie importante du reveun public, on ne peut que plaindre ceux qui se créent volontairement un besoin quelquefois aussi nuisible à leur santé qu'au bien-être de leur famille et à la propreté.

Vauquelin a fait anciennement l'analyse des feuilles de nicotiane et en a retiré de l'albumine, du surmalate de chaux, de l'acide acétique, du nitrate de potasse, du chlorure de potassium, du chlorhydrate d'anmoniaque, une matèire ronge soluble dans l'eau et l'alcod, enfin un principe âcre, volatil et alcalin, qui depuis a été nommé nicutine; il

est soluble dans l'eau et dans l'alcoal; on lui a attribué à bon droit les propriétés enivrantes et toxiques du tabuc; il existe dans la plante combiné avec un acide en excès. On peut le mettre en liberté par un alcali fixe et l'obtenir par distillation.

Pour obtenir la nicotine, on distille donc la plante sèche avec de l'eau additionnée de potasse on de soude caustique. On reçoit le produit distillé, qui contient à la fois de la nicotine et de l'ammoniaque, dans un flacon contenant de l'acide sulfurique étendu d'eau; on concentre e liquide à un petit volume et on le redistillé dans une cornue avec de la soude caustique en lèger excès. On obtent alors un liquide incolore et ammoniacal que l'on concentre à froid dans le vide : toute l'ammoniaque se dégage et la nicotine reste sous la forme d'un liquide oléogineux, d'une couleur ambrée, d'une pesanteur spécifique de 1,088; soluble dans l'eau, eucore plus soluble dans l'alcool et dans l'éther, soluble étagement dans les huiles fires et volatiles.

La nicotine a une odeur presque nulle à froid; mais, à chaud, cette deur devient très vive et très irritante. C'est un poison très violent; elle rétrécit la pupille au lieu de la dilater; elle est fort alcaline, sature complétement les acides, forme des sels très solubles et difficilement cristallisables. De même que la cicutine et quedques autres alcalis obtenus par le moyen de la distillation avec un alcali caustique, elle ne contient pas d'oxigêne : sa composition égale (71 lb Ar.

J'ai dit précédemment que les feuilles de nicotiane simplement séchées n'avaient pas Podeur acre, forte et particulière du tabac puréparé. Pour obtenir celui-ci, on humecte les feuilles séches avec une solution de sel marin (1), et on en forme un tas considérable qui ne tarde pas à fermenter et à s'échauffer. Au hout de trois ou quatre jours, on déait le tas pour nettoyer, écôter les feuilles et en mélanger les différentes qualités; on mouille de nouveau le tabac, soit avec de l'eun s'il est destiné à être fumé, soit avec de la saumure s'il doit être prisé, et on le soumet à une nouvelle fermentation; on lui donne ensuite, à l'aide de moyeus mécaniques, la forme qu'il doit avoir en raison de l'usage auquel il est destiné.

Il est facile de comprendre ce qui se passe dans la préparation du tabac : pendant la fermentation qu'il éprouve, fermentation qui se tronve modifiée et fixée à un certain degré par le sel marin, l'albumine ou quelque autre principe azoté se décompose et forme de l'ammoniaque; celle-ci sursature l'acide de la plante et net ab une certaine quantité de

(1) Quelques fabricants ajoutent à l'eau salée du sucre, de la mélasse, une décoetion de figues ou du suc de réglisse; le tabae de la régie française n'est préparé qu'avec de l'eau salée. nicotine dont la volatilité, augmentée par celle de l'ammoniaque en excès, communique alors son odeur à la feuille. C'est donc parce que la nicotine est devenue libre en partie que le tabac préparé est odorant; mais cet état u'a pu se produire sans perte d'alcali, de sorte que, malgré cette odeur si forte, le tabac préparé contient beaucoup moins d'alcali que les feuilles séches. Le tabbeau suivant indique, d'après MM. Boutron et O. Heury, la quantité de nicotine retirée de 1000 grammes de feuilles de différentes qualités, comparée à celle du tabac préparé.

|                   | Nicotine.   |
|-------------------|-------------|
| Feuilles de Cuba  | 8,64 grain. |
| du Maryland       | 5,28        |
| de Virginie       | 10          |
| d'Ille-et-Vilaine | 11,20       |
| du Lot            | 6,48        |
| du Nord           | 11,28       |
| du Lot-et-Garonne | 8,20        |
| Tabac préparé     | 3.86        |

## Stramoulum ou Pomme-éplneuse.

Datura stromonium L. Car. gén.: calice tubuleux, à 5 dents, en partie caduc; corolle infundibuliforme, à tube très long, à limbe ample, ouvert, plissé, à 5 ou 10 dents; 5 étamines; ovaire surmonté

d'un style simple plus long que les étamines, et d'un stigmate à 2 lamelles; capsule voale, souvent hérissée de pointes, à 2 loges incomplétement d'issées en deux parties par un trophosperme très développé, soudé inférieurement avec le



libre à la partie supérieure et n'atteignant pas le haut de la cloison. Semences nombreuses, réniformes, réticulées.

[ Le stramonium (fig. 204) pousse d'une racine fibreuse, blanche,

assez grosse, annuelle, une tige grosse comme fe doigt, verte, roude, crouss, très branchue, hante de 1 mère 14",60, représentant un petit arbrisseau; ses feuilles sont pétiolées, larges, anguleuses, sinuèes sur les bord et à deutelures aiguês; elles sont vertes sur les deux faces et répandent une odeur nauséeuse et vireus; la corolle est blanche, très longue, infundibuliforme, à 5 plis; le calice tombe, à l'exception d'une courte collerette rabattue qui supporte le fruit. Celui-ci a la forme d'une capsule hérissée de piquants, verte, charnue, ovée, à à augles arrondis et à à valves. Il n'a que 2 loges à l'intérieur, bien qu'il en présente à la partie inférieure, à cause du placenta très dévelophé qui remplit chaque loge et la divise imparfaitement en deux parties. Les placentas sont entièrement recouverts de semences qui sont assez grosses, noires à leur maturité, jaundires apparavant.

Le stramonium est fortement narcotique et vénêneux. On en forme un extrait avec le suc, un extrait alcoolique, un étacolé simple, et il entre de plus dans la composition du baume tranquille. Les semences sont également très actives. MM. Geiger et Hesse en ont retiré un alcali cristallisable nommé dabarine, très narcotique et déterminant la fixité et la dilatation de la pupille.

On cultive dans les jardins un certain nombre d'espèces de datura de propriétés semblables à celles du stramonium, et qui peuvent lui être substituées; telles sont, entre autres:

Le datura tatula, presque semblable au stramonium, mais deux fois plus élevé; ses tiges sont pourprées, ses feuilles ont les dentelures plus aiguës, ses corolles sont plus grandes; ses fruits et ses semences sont semblables.

Le datura féroce, datura ferox L., à feuilles moins profondément sinuées, pubescentes sur les nervures; à corolles plus petites; à à capsules armées de pointes plus fortes, dont les quatre supérieures sont plus grosses, plus fortes que les autres et convergentes.

Le daturn fastueux, datura fustuosa L., dont les feuilles sont orales, médiocrement anguleuses; les fleurs plus grandes, blanches en dedans, violettes en dehors; les capsules globuleuses, inclinées, tuberculeuses, peu épineuses.

Le datura metel, muni de feuilles ovales, entières ou à peine sinuées, portéés sur de longs pétioles, pubescentes sur les deux faces; les fleurs sont grandes, blanches, placées dans la biforcation des rameaux; les capsules sont glebuleuses, inclinées, hérissées de peintes très nombreuses.

Le datura à fruits lisses, datura leveis L., diffère du stramonium par ses capsules glabres, dépourvues de pointes épineuses et de tubercules. Le datura arborvescut, datura arborvel., magnifique arbrisseau, hatt, dans nos jardins, de 2º-9, à 3º-9,2 i ser feuilles sont souvent gruinires, ovales-lancfoires ou oblongues, glabres en dessus, un peu pubescentes en dessous; ses fleurs sont axillaires, pédonculées, peu-dantes, répandant le soir une odeur très agréable; les corolles sont blanches, longues de 2à à 27 centimetres sur 14 à 16 de diamètre à l'ouverture. Les solonalres, solonies volubiles rivs voisines des dature, dont elles différent par leur fruit bacciforme, ont les fleurs encore plus grandes; elles sont cultivées dans forangeries.

#### Jusquiames,

Genre hyosciomus : calice urcéolé à 5 dents; corolle infundibuliforme, à limbe plàsé, à 5 lobes obtus, inégaux, les deux inférieurs écartés; 5 étamines insérées au fond du tube de la corolle, inclinées; authères longitudinalement déhiscentes; ovaire biloculaire, à placentas attachés à la cloison par

une ligne dorsale; style simple : stigmate en tête: capsule renfermée dans le calice accru, ventrue à la base, rétrécie par le haut, biloculaire, s'ouvrant à la partie supérieure par un opercule en forme de couvercle. Les semeuces sont nombreuses, réniformes; l'embryon est arqué et presque périphérique dans un endosperme charnu.

Jusquiame noire ou hannebane, hyosciamus niger L. (fig. 205). Tige ronde, dure, liFig. 205.

gueuse, rameuse, hante de 50 à 60 cautiniètres, couverte, ainsi que les feuilles, de poils denses, dour au toucher. Les feuilles sont ovaleslancéolées, sinuées ou découpées, d'un vert pâle; les radicales très grandes et rétrécies en pétole à la baez les supérieures sessiles, amplexicaules, molles, cotonneses, d'un toucher vispeux, sinuées et profondément découpées sur le bord. Les fleurs sont sessiles dans l'aisselle des feuilles supérieures, et disposées, à l'extrémité des tiges et des rameaux, en épis unilatéraux; les corolles sont d'un jaune pâle sur le bord, a rec des veines d'un pourpre foncé au nilieu, d'un aspect terne et peu agréable. Le fruit est renfermé dans le calice de la fleur accru, durci et à dents devenues piquantes. Les semences sont très pelites, réniformes, à surface réticulée, noire à insturité. La racine est annuelle, pivotante, longue, grosse, rude et brune au-chors, labache en dedans; toute la plante a une odeur forte, désagréable et assoupissante. Elle contient un suc visqueux, très narcotique; les feuilles entrent dans la nommade de populéum et le baume tranquille.

Jusquiame blanche, hyposciamus albus L. (fig. 206). Tige haute de 30 centimètres environ, velue, peu rameuse, garuie sur toute sa longueur de feuilles pétiolées, ovales, velues, les inférieures sinuées, à lobes obtus. Les supérieures entières. Les fleurs sont blanchâtres,



sessiles, solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, et disposées en un long épi unilatéral; les semences restent blanches à maturité. Cette plante est plus petite dans toutes ses parties que la précédente : elle croît dans les lieux incultes du midi de la France et dans les iardins : elle a une odeur moins vireuse et paraît être moins active. Les semenees de jusquiame du commerce étaut toujours blanches, on pourrait penser qu'elles appartiennent à cette espèce; il paraît cependant qu'elles sont tirées de la jusquiame noire ; mais qu'elles sont récoltées

avant leur maturité; elles sont huileuses, très fortement narcotiques, et font partie des pilules de cynoglosse.

Jusquiame dovée, hyposicimus unveus L. Cette platite, par sa taille, par sa feuilles pétiolées, arrondies, par ses fleuri jaunes, ressemble beaucoup, à la preuière vue, à la précédente; mais elle est bisannuelle; ses feuilles sont presque gibrres sur la face supérieure, à lobes un peu aigus et irrégulièrement dentés; les fleurs sont presque terminales, très irrégulières, les deux lobes inférieurs étant très raccourées et dépossés par les étamines.

Differents chimistes se sont occupés de chercher le principe actif de la jusquiame noire et, à plusieurs reprises, ils ont amonde aveir extrait de cette plante un alcaloïde nommé hypericumine; mais il était toujours de propriétés différentes. Enfin MM. Geiger et Hesse sont parvenus à extraire des semences de jusquiame un véritable alcaloïde, assez soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcoi et dans l'éther, cristallisable, en partie volatile et en partie décomposable par la chaleur, décomposable par les alcalis. Il est fortement narcotique, dilate la pupille, produit des convulsions tétanjueus et cause la mort, à très petite dossi des convulsions tétanjueus et cause la mort, à très petite dossi

#### Mandragore.

Mandragora officinalis Mill.; atropa mandragora L. Car. gén. et spéc. : calice quinquédie; corolle campanule, plissée, à 5 divisions; 5 étamines à filest dilatés à la base; anthères terminales à débiscence longitudinale; ovaire biloculaire, dont la cloison prote les placentas; style simple; stigmate en tête; baie soutenne par le calice persisant, uniloculaire par l'obbliération de la cloison; semences nombreuses, sous-réniformes.

La mandragore est une plante vivace dont la racine est épaisse, longue, fusiforme, blanchâtre, entière ou bifurquée; les feuilles sont tontes radicales, pétiolées, étalées en rond sur la terre, très grandes, pointnes, ondulées

ponticis, diducers, sur le bord; les fleurs sont nombreuses, portées sur des hampes radicales, beaucoup plus courtes que les feuilles. On connaît d'ailleurs deux variétés de mandragore: l'une, nommée (fig. 207), a les feuilles longues de 45 centinites longues longues longues 45 centinites longues longues 45 centinites 45 centinites



parges de 12; les fleurs blanches à divisions obtuses, les baies rondes, jaunes, de la grosseur d'une petite pomme, entourées à la base par le calice dont les divisions sont larges quoique pointues. La seconde variété, dite mondragore femelle, a les feuilles plus petites et plus étroites, les fleurs pourprées, à divisions aiguës, les baies plus petites, ovées, entourées par le calice dont les divisions sont plus aiguës.

La mandragore avait été rangée par Linné dans le genre atropa (belaldone); elle a été rétablie depuis comme genre distinct, à cause de ses filets d'étamines élargis à la base, de sa baie unifoculaire et de son port complétement différent; toutes ses parties sont pourvues d'une odeur désagréable et sont fortement narcotiques et stupélantes; les baies ont été souvent funestes aux enfants qui les prennent pour de petites pommes; les feuilles font partie du banne tranquille (étaedé des solanées composé). On a comparé autrefois la racine bifurquée à la partie inférieure du corps de l'homme et on lui avait donné le nom d'authropomorphon, en lui attribuant des propriétés mercelleuses et surnaturelles qui s'évanouiront à mesure que les peuples deviendront plus éclairés.

### Belladone.

Genre atropa: calice à 5 divisions; corolle campanulée, plissée, à 5 ou 10 divisions; 5 étamines à filets filiformes et anthères longitudinalement déhiscentes. Ovaire biloculaire dout les placentas sont fixés à la cloison par une ligne dorsale; style simple; stigmate déprimé, pelté; baie portée sur le calice persistant, biloculaire, à semences nombreuses, réniformes.

La belladone officinale, atropa belladona L. (fig. 208), pousse



des tiges hautes de 1 mètre à 1m, 30, rondes, rameuses, un pen velues, d'une couleur rongeâtre : ses fenilles sont alternes, les supérieures géminées; elles sont ovales, terminées en pointe aux deux extrémités, très entières, vertes et molles. Les fleurs sont solitaires dans l'aisselle des feuilles, longuement pédonculées, munies d'une corolle d'un pourpre violacé, en forme de cloche allongée, deux fois plus longue que le calice, à 5 dents courtes et obtuses: les étamines sont renfermées dans la corolle, à filets torses et inégaux; les baies, cutourées à la base par le calice per-istant, sont de la grosseur d'un grain de raisin, rondes, un pea aplaties, marquées d'un léger sillon qui marque la place de la cloison intérieure; elles sont très succalentes, noires et luisantes à maturilé, et contiennent un grand nombre de peittes semences réniformes. Elles sont très vénéneuses et ont été souvent funestes aux enfants, qu'elles trompent par leur forme et par leur saveur douccâtre et un pen sucrée. Toute la plante est très narcotique, et agit spécialement sur la pupille, qu'elle dilate et paralyse pendant le temps que dure son action. Les feuilles entrent dans la composition du baume tranquille et de l'ongueut populéum. L'extrait des feuilles, les feuilles pulvérisées, la racine réduite en poudre, sont très souvent prescrites à petites doses contre la couquelache, la scartaine et differentes névralgies.

Vanquelin a publié quelques esais analytiques sur la belladone. Il en résulte qu'elle contient une matière albumineuse; une autre matière animalisée insoluble dans l'alcool, soluble dans l'alcool et jouissant à un assex laut degré des propriétés narcotiques de la belladone; de l'acide acétique libre; beaucoup de nitrate de potasse; du sulfate, du chlorhydrate et du suroxalate de potasse, de l'oxalate et du phosphate de chaux, du fer et de la sille (Ann. de chim., L. LXXII, p. 53).

Depuis la découverte de la morphime, heancoup de chimistes se sont occupés de rechercher dans la belladone et dans les autres plantes narcotiques, l'existence d'un alcali végétal auquel on pût attribuer leur propriété. Pour la belladone en particulier, MM. Brandes, Pauquy, Runge, Tilloy, etc., ont successivement annoncé avoir retire cet alcali de différentes parties de la plante. Enfin, dernièrement, MM. Geiger t llesse d'une part, et M. Meind de l'autre, paraissent avoir véritablement retiré de la tige, des feuilles et de la racine de belladone, un alcaloide particulier auquel on avait donné d'avance le nom d'atropine. Le procédé d'extraction se trouve décrit dans le Journal de planmacie, t. XX., p. 88. L'atropine pure est blanche, cristallisable, soluble dans l'alcod absoln et dans l'éther sulfurique; soluble également dans 500 parties d'ean froide et dans moins d'ean bouillante; fosible, un peu volatile; son soluté aqueux précipite en jaune citron le chlorure d'or, et ne couleur isabelle celui de platine.

#### Morelles.

Genre solamum: calice à 5 ou 10 dents; corolle en roue, plissée, à 5 ou 10 divisions (rarement à 4 ou 6); 5 étamines (rarement à ou 6) insérées à la gorge de la corolle, exsertes; filets très courts; anthères

couniventes, s'ouvrant au sommet par deux pores; oraire à 2 loges, rarement à 3 ou 4, à placentas insérés sur les cloisons , multi-ovulés; style simple, plus long que les étamines; stigmate obtus; baie à 2 loges, rarement à 3 ou 4; semences nombreuses , sous-réniformes.

Morelle noire, solanum nigrum L. (fig. 209). Plante annuelle, très commune en France le long des haies et près des lieux habités;



sa racine fibreuse et blanchâtre donne naissance à une tige haute de 2 à 3 décimètres divisée en rameaux étalès: les feuilles sont pétiolées , sonvent géminées, ovales-laucéolées, un peu trapézoïdales, molles au toucher et d'un vert foncé. Les fleurs sont disposées, au nombre de 5 ou 6, en petites ombelles nédonculées, dans l'aisselle des feuilles. Il leur succède des baies rondes, vertes d'abord, puis noires, de la grosseur d'une groseille.

Cette plante est faiblement narcotique; quelques personnes même la considérent comme alimentaire, et assurent qu'on peut la manger cuite, à la manière des épinards. Il est possible que l'exposition et la culture influent sur ses propriétés; mais, dans tous les cas, il est prudent de la bannir du nombre des aliments.

M. Desfosses, pharmacien à Besançon, a retiré des haies de morelle qui est très simple, consiste à précipiter le suc des baies de morelle par l'ammoniaque; on lave le précipite la suc des baies de morelle par l'ammoniaque; on lave le précipité avec un peu d'eau; on le fait sécher et on le traite par l'alcolo bouillant qui, par son évaporation spontanée, laisse précipiter la solanine sous la forme d'une poudre blanche, nacrée, laisse précipiter la solanine sous la forme d'une poudre blanche, nacrée, insaluble dans l'eau froide, qui me peu soluble dans l'eat bouillante, très soluble dans l'afecol, un peu soluble dans l'ether. Cet alcaloïde, qui a été trouvé ensuite dans plusieurs autres solamen, est narcotique, unis à un bien moiudre degré que ceux tirès des autres solames médicinales, ce qui explique pourquoi les solamus sont en général peu vénéneux. If faut en excepter cependant les solamus momossum des iles de l'Amérique, à tige herbacée, aiguillonnée, à feuilles cordiformes, anguleuses el lohées, dont le fruit janue, arrondi, mais terminé par un manelon

allongé qui lui donne la forme d'une petite poire renversée, paraît être un poison très actif.

Morette faux-pinent ou ponunier d'amour , solamun pseudocopsicum L. Arbrisseau de l'île de Madère, à feuilles lancéolées, entières ou légèrement sinuées, rétrécies en pétiole à la base; les fleurs sont blanches, petites, pédonculées, solitaires, géminées ou disposées puiseurs ensemble le long des Jeunes rameaux. Les fruits sont des baies globuleuses, d'un rouge vif et de la grosseur d'une petite ceise. On le cultive daus l'orangerie, comme arbrisseau d'ornement; il passe pour être dangereux.

Donce-amere, solanum dulcamara L. (fig. 210). Plante lignense

et grimpante qui croît communément dans les haies et sur le bord des bois : sa tige est divisée des sa base en rameaux sarmenteux, légèrement pubescents, longs de 1º,6 à 2 mètres ou plus, qui ne se soutiennent qu'en s'appuvant sur les arbustes voisins. Les feuilles sont alternes, pétiolées, légèrement pube centes, les unes très entières et ovaleslancéolées, les autres profondément auriculées à leur base. Les flencs sont violettes, quelquefois blanches, disposées en cimes



à l'opposition des feuilles ; les haies sont ovoïdes, d'un rouge éclatant ; elles ne paraissent pas être vénéneuses.

Les tiges récentes ont une odeur fort désagréable; sèches, elles sont presque inodores, d'une savenr amère avec un arrière goût doucedtre. On les emploie comme dépuratives. M. Morin y a constaté la présence de la solanine.

Quina de Saint-Paul, solamum pseudoquina A. Saint-Hilâire. Arbuste de la province de Saint-Paul, dout l'écorce est usitée au Brésicomme fébriège. Elle est ordinairement roulée, couverte d'un épiderme mince et fendillé; elle est januâtre on blanchâtre dans son intérieur, acce une texture gramuleuse. Elle ressemble beaucoup à la rannelle blanche: mais elle est inodore et a surface intérieure, au lien d'être blanche, est d'un gris qui tranche avec la cassure blanche et grenue de l'écorce. La saveur est très amère et désagréable. Vauquelin en a fait l'analyse (Journ. phorm., t. X1, p. 49).

Aubergine ou metomagène, solomon melongena L. Plante annuelle des pays chauds, à tige herbacée, mais ferme, haute de 30 à h5 centimètres, cotonneuse, un peu rameuse; les feuilles sont orales, sinuèces sur le bord, assez longuement pétiolées, cotonneuses. Les fleurs sont blanches, purpurines ou bleusitres, grandes, latérales, souvent solitaires; le pédoneule et le calice sont garnis de quelques aignillons courts; le fruit est une baie pendante, très grosse, ovoide-allongée, lisse, lisiante, ordinairement violette, quelquefois jaune, contenant une chair blanche. On le mange cui dans un grand nombre de pays, sans aucun inconvénient; mais il faut éviter de le confondre avec une espèce voisine, le soloman oeigerum, dont le fruit blanc a tont à fait la forme d'un œud de poule, et dont les semences sont enveloppées d'une pulpe très âcre et délétère.

## Morelle tubéreuse ou Pomme de terre.

Solaman tuberosam L. Cette plante est pourvue de racines fibrenses dont les ramifications portent des tubercules volumineux, oblongs ou arrondis, de différentes couleurs au eldores, bancs en dedans et contenant une très grande quantité d'amidon. Elle prodoit des tiges auguleuses, herbacées, un peu velues, hautes de fis à 65 centimètres; ses feuilles sont alfées avec impaire, composéres de 5 à 7 folioles lancéodées avec de petites pinnules intermédiaires; ses fleurs sont assex grandes, violettes, bleues, rougeatres ou blanches, disposées en corymbes longuement pédonculés et opposés aux feuilles dans la partie supérieure des tiges. Les baies sont plus grosses que celles de la morelle, d'un rouge brundite à maturité.

La pomme de terre, originaire de l'Amérique méridionale, es la plus précieuse acquisition que l'Europe ai trée du nouveau monde. On ignore le moment précis de son introduction en Europe. On sait, à la vérité, qu'elle a été apportée de la Caroline en Angleterre, en 1586, par Waller Raleigh; mais déjà, à ette époque, elle était répandue dans plusieurs lieux de l'Italie, où elle servait à la nourriture des animaux domestiques. Elle ne s'est répandue que plus tard et bien inégalement dans les autres pays. Ainsi, en France, elle a été enthivée dès la fin du xvr's siècle dans le Lyonnais, la Bourgogne, la Franche-Comfé et la Lorralme; tandis que l'Alsaco ne l'a connue qu'au commencement du xviit's siècle et les habitants des Cévennes seulement à la fin. Le préjège qu'elle produissit la lèpre nousist partout à son usage

comme aliment, et l'on sait quelles peines s'est données l'armentier pour la faire admettre sur les tables du riche et sur celles du pauvre, dont elle forme aujourd'hui la principale nourriture.

On connaît un très grand nombre de variétés de pomme de terre , dont les principales sont :

La pomme de terre naine hâtive , jaune , ronde , mûrissant en juin ; La truffe d'août , ronge , pâle et fort bonne ;

La hollandaise jaune, longue, aplatie, très farineuse, recherchée; La rouge longue ou vitelotte, de chair ferme, estimée pour la table;

La palraque blanche, très grosse et farineuse; se réduit en pulpe par la cuisson : très productive :

La patraque jaune, très amylacée et très productive; est employée pour les fabriques de fécule;

La décroizille, rose, allongée, d'excellente qualité, etc., etc.

On peut propager les pommes de terre par les semences, mais on préfère le faire au moyen des tubercules. On met ceux-ci en terre au printemps, entiers ou coupés en plusieurs morceaux, et on fait la récolte des nouveaux tubercules dans les mois de septembre et d'octobre. On peut conserver les nommes de terre tout l'hiver dans une cave: mais,

au printemps, elles germent et se gâtent. Pour obvierà cet inconvénient, qui a lieu à l'époque de la plasgrande rareté des substances alimentaires, on a conseillé d'en faire sécher une partie en autonne, ce qui permet alors de les conserver très longtemps. Pour cela on les monde de leur épiderme, on les plonge pendant quedques minutes dans l'eau houil-lante et on les fait sécher dans une boune êtuve. Elles deviennent alors très dures, cassantes et cornées, et l'air ne peut plus les attaquer. Il fant les conserver dans un endoris sec et à l'abri des insecter

Vauquelin, chargé par la Société d'agriculture d'analyser quarantesept variètés de ponimes de terre, en a obtenu les résultats suivants :

Mille parties de pommes de terre contiennent :

| Eau        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    | de | 670 | à | 780 | parties. |
|------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|----------|
| Amidon .   |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    | 214 |   | 244 |          |
| Parenchy   | me  | ٤. |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    | 60  |   | 189 |          |
| Albumine   | ٠.  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |   | 7   |          |
| Asparagir  | ie. |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |   | 1   |          |
| Résine     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |   |     |          |
| Matière a  | mi  | m  | ali | sé | е : | pa | rti | ct | die | èn | e. |    | 4   |   | 5   |          |
| Citrate de | e c | ha | u   | κ. |     |    |     |    |     |    |    |    |     |   | 12  |          |

Plusieurs chimistes ont inutilement cherché la solanine dans le tubercule de la pomme de terre; mais Baup et M. Jul. Otto de Brunswick en ont extrait des germes, et on peut croire que le jeune tubercule pent en contenir lui-même, en raison des légers accidents dont son ingestion est quelquefois suivie.

On extrait très en grand la fécule de pomme de terre, en ràpant les tubercules au-dessus de vases pleins d'eau. On divise la pulpe dans l'eau, on jette le tout sur des tamis, qui laissent passer l'eau et la fécule; en laisse reposer, on lave le dépôt plusieurs fois et on le fait sécher.

La fécule de pomme de terre a la forme d'une poudre blanche et éclaiante, beaucoup moins fine que celle de l'amidon de blé; vue au microscope, elle affecte toutes sortes de formes, depuis la sphérique qui appartient anx plus petits, jusqu'à l'elliptique, l'oroïde ou la triangulaire observée dans les plus gros (fig. 211). Les petits grauules sont d'ailleurs neu nombreux; les autres présentent souvent une surface

Fig. 211.



ss autres présentent souvent une surface bosselée et des stries irrégulièrement concentriques autour du hile, qui est situé vers l'une des extrémités du granule. La fécule de pomme de terre est tout à fait insoluble dans l'eau froide et s'y conserve pendant longtemps sans altération; une focte rituration on la porphyrisation, même avec l'intermède de l'eau, suffit pour la rendre en partie soubloé. Elle forme avec l'eau bouillante un empois bien moins consistant que

l'amidon de blé, et son tégument peut disparaître entièrement par une ébullition longtemps prolongée dans une suffisante quantité d'eau (voir aussi précédemment pages 130 et 431).

On emploie beaucoup dans les cuisines, sous le nom de fonate ou pomme d'amour, le fruit du solanum lycopersicum L., dont on a fait drpuis un genre particulier sous le nom de lycopersicum escaleutam. Cette plante ressemble aux solanum par sa corolle rotacée et ses autlières conivientes, et se rapproche plus particulièrement de la pomme de terre par ses feuilles supérieures, qui sont pinnées arce impaire et incéées. Ses caractères particuliers consistent dans son calice ets acorolle à 7 divisions (rarement 6 ou 5); par ses étamines en même nombre et par son fruit à 7 lobes arrondis et à 7 loges intérieures, contenant des graines velues. Le fruit est d'ailleurs de la grosseur d'une pomme, d'un ronge vif, lisse et brillant, rempli d'une pulpe orangée, aigrelette, et d'un parfum doux et agréable. On en fait des sauces très estimées. La plante, quoique originaire des Antilles, se cultive assez facilement dans les iardins.

### Baie d'Alkékenge.

Physolis Alkekengi L. Cette plante est encore très voisine des morelles et ressemble assez à la morelle noire, quoique étant plus d'orite et plus élevée. Sa corolle est rotacée, à 5 divisions; ses 5 étamines sont conniventes par les anthères; mais le calice prend, après la chute de la corolle, un développement considérable, et forme une vessie membraenses, colorée en rouge, qui renferme la baie également rouge, lisse, succulente et de la grosseur d'une petite cerise. Cette baie est aigrelette et un peu amère; elle passe pour dirrétique et laxative. Elle entre dans la composition du sirop de rlubarbe composé.

#### Piment des tardins.

Corail des jardins, poivre d'Inde, poivre de Guinée, etquéic enn amman L. Car, gén.: calice persistant, à 5 divisions; corolle à tube très court, à limbe rotacé, à 5 lobes; 5 étamines essertes dant les authères oblongues sont conniventes et s'ouvrent sur leur longueur; haie sèche, renflée, à 2 loges incompètes, par suite de l'oblitération de la cloison et des truptolospermes; semences nombreuses, rénformes,

Le copsicona munona, originaire des Indes, est généralement enlirée aipourd'hni en Mrique, en Amérique, en Espague, dans le midi de la France, et jusque dans nos jardins, à cause de son fruit qui est doné d'une âcretée considérable, ce qui le fait employer comme stimulant et assissamement dans Part culinaire. C'est une plante anunelle, herbacée, hante de 30 à 35 centimétres; as tige est cylindrique, presque simple; asse feuilles sont alternes, quedquedois géminées, longuement pétiolées, ovales-aiguês, très entières; les Beurs sont solitaires, latérales; le calice est très ouver et la corolle blanchâtre; son fruit est de forme et de volume variables; mais ordinairement gross et long comme le pouce, conique, un peu recourbé à l'extrémité, lisse et luisant, vert avant sa matorité, d'un rouge éclatau lursspul's et miss.

Quelle que soit la saveur acre et canstique de ce fruit, elle n'est pas comparable à celle des pinents cultivés dans les Indes et en Amérique, soit que le climat canse cette différence, ou que ce soit la diversité d'espèce; et cependant les Indiens, les Portugais, les Espagnols et les autres habitants de ces pays, en font une si grande consommatio i dans leurs ragouts, que, an dire de Frezier, une seule contrée du Pérou en exportait chaque année pour plus de 80000 écus.

Voici les caractères de deux de ces piments trouvés dans le commerce, où on les désigne sous le nom de piment enragé.

Piment de Cayenne, capsicum frutescens L. Rouge ou verdâtre,

long de 20 à 34 millimètres, large de 7 à 9 à la partie inférieure, rétréé à l'endroit du calice, qui est en forme de godet; tandis que dans le piment des jardins le calice est évasé en forme de plateau. Odeur très âcre, comme animalisée; sarceur insupportable.

Piment de l'îte Maurice. Il est rouge ou vert, long de 11 à 18 millimètres, large de 3 à 6, rétréci en godet à l'endroit du calice, muni de pédoncoles longs de 25 millimètres. Il a une odeur de verdure; il passe pour être le plus âcre de tous.

Le piment des jardins a été analysé par M. Braconnot (Ann. chim. et phys., t. VI, p. 122).

## FAMILLE DES BORRAGINÉES.

Plantes herbacées, arbustes on arbres, à tiges ou rameaux cylindriques, à feuilles alternes, privées de stipules, entières ou incisées, plus ou moins couvertes de poils rudes, ce qui les fait nommer par plusieurs botanistes asperifoliées. Les fleurs sont tantôt solitaires dans l'aisselle des feuilles, tantôt paniculées ou en corynibe, très souvent en épis ou en grappes terminales, tournées d'un seul côté et roulées en crosse ou en spirale avant leur développement. Le calice est libre , persistant, gamosépale, à 4 ou 5 divisions; corolle hypogyne, gamopétale, caduque, infundibuliforme, sous-campaniforme ou rotacée, à limbe quinquéfide, régulier ou quelquefois nu peu irrégulier; la gerge est nue ou fermée par 5 appendices saillants, opposés aux divisions du imbe ou quelquefois alternes. Les étamines sont au nombre de 5 , alternes avec les divisions de la corolle. L'ovaire, porté sur un disque hypogyne, est le plus souvent profondément quadrilobé et formé de 4 carpelles monospermes accolés du côté du centre au style qui les traverse. Ouelquefois les 4 carpelles sont soudés dans toute leur longueur, forment un ovaire indivis, à 4 loges et portant le style à son extrémité supérieure. Les ovules solitaires sont suspendus au côté interne ou à l'angle interne de la loge. Le fruit est tantôt un drupe à 4 loges monospermes, tantôt un askosaire formé de /1 askoses tout à fait distincts, ou rapprochés deux à denx. Les semences sont inverses, à endosperme nul ou très peu abondant, et sont pourvues d'un embryon homotrope, à radicule supère.

La famille des borraginées peut être divisée d'abord en deux sonsfamilles, suivant la nature du fruit :

4° Les CORDIACÉES, dont l'ovaire est indivis, le style terminal et le fruit drupacé; elles comprennent trois tribus: les cordiées, les chrétiées et les héliotropiées.

2º Les BORRAGÉES, dont l'ovaire est profondément quadrilobé et le

fruit formé de h askoses séparés (1). M. Alph. De Candolle les divise en cinq tribus sous les noms de cérinthées, échiées, aachusées, lithospermées et cynoglossées.

Les horraginées se rapprochent des labiées par la disposition de leur fruit, mais n'ont presque aucun rapport avec elles, soit pour leur propriées. Ce sont en générale, soit pour leurs propriétés. Ce sont en général des plantes inodores, mucilagineuses, quelquefois faiblement amères ou astriagentes, sonvent chargées de intrate de potasse, complétement dépourvues de principes àcres ou vénéneux ç quelques unes, faisant partie de nos plantes indigènes, sont encore usifiées en médecine.

### Schestes.

Les sebestes sont les drupes desséchés du cordia mixa L., arbre originaire de l'Inde, qui a été transporté il y a fort longtemps en Égypte, d'où les fruits nous venaient autrefois. Ils sont longs de 16 à 20 millimètres et ont l'apparence de petits pruncaux desséchés. On en trouve deux variétés dans les droguiers; les uns sont grisâtres, d'une forme ovale, pointus aux deux extrémités et sont formés d'un brou sec ct très mince, appliqué contre le noyau dont il a pris la forme; les autres sont noirâtres, arrondis et formés d'un brou épais et succulent déformé par la dessiccation. On trouve mêlés avec ces fruits les calices persistants, striés et évasés, qui les embrassaient à la partie inférieure. Le noyau est volumineux, de consistance ligueuse, ovoide, un peu aplati et un peu élargi dans le sens de son plus grand diamètre par un angle proéminent. Il présente une surface très inégale, comme caverneuse ou sillonnée; à l'intérieur il présente 4 loges, dont 1, 2 ou 3 sont toujours très oblitérées, de sorte que le fruit est réduit à 3, 2 ou une seule loge séminifère. L'intérieur des loges fertiles est tapissé d'une membrane très blanche. Les semences renferment, sons un épisperme membraneux, un embryou privé d'endosperme, à radicule supère, et à cotylédons formant un grand nombre de plis frangés, conformément à la description qu'en a donnée Gærtner (De fruct. I, p. 364, tab. 76, fig. 1).

La chair des sehestes est très mucilagineuse et un peu sucrée. On les employait autrefois comme adoucissants et légèrement laxatifs, dans les affections bronchiques et pnlmonaires; ils sont aujourd'hni complétement inusités.

<sup>(1)</sup> Excepté dans le genre cerinthe, dont l'ovaire se sépare en deux carpelles biloculaires.

### Bourache ou Bourrache.

Barago officinalis L. Car. gén.: calice à 5 divisions; corolle rotaée, pourvue à la gorge de 5 écailles échancrées; limbe quinquédie, à divisions ovées et acuminées; 5 étamines insérées à la gorge de la corolle, exsertes; fibaneuts très courts, pourvus extérieurement à la partie unérieure d'un appendice carillagineux; authères lancéolèes, acuminées, conniventes en cône; ovaire quadrilohé; style filiforme, stigmate simple; à askoese distincts, excavés à la base, portés chacun sur un disone renté.

La bourache est annuelle et s'élère à la lanteur de 50 centimètres environ; sa tige est ronde, creuse, ramifiée, munie de feuilles alternes, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles et amplesicaules; elles sont ovales, vertes, très ridées, ondulées, couvertes de poils très rudes, ainsi que la fige et tontes les parties vertes. Les fleurs naissent au soumet de la tige et des branches, portées sur de longs pédoncules penchés d'un même côté, et formant par leur ensemble une panicule très làche. Les fleurs, d'abord purpurines, deviennent d'un très beau bleu. Les askoses unirs sont ovoïdes, noirâtres, ridés et scro-hienfés.

Toutes les parties de la hourrache ont une odeur un pen vireuse et sont remplies d'un suc fade, très visqueux, aboudant en nitrate de potasse. Elle pousse à la sueur et aux nriues, étant administrée en inlusion théliforme, et est employée avec avantage, comme tempérante, dans les fièrres ardentes, bilieuses et éruptives, dans les engurgements du foie, etc.

# Vipérine commune,

Echium entgure L. Calice à 5 divisions linéaires-lancéolées, sonségales. Corolle infundibuliforme, à gorge nue, à limbe oblique et à 5 lobes intéganx, arroudis; étamines dont les filets sont soudés inférienrement au tube de la corolle, fibres supérieurement, inégaux; authères fixées par le dos; style filiforme, stigmate bilohé, h askoses distincts, à base triangulaire, imperforés, turbinés, rugueux, coriaces.

La vipérine est me plante hisannuelle, très commune dans les lieur incultes et sur le hord des chemins; sa tige est droite, simple inferieurement, chargée supérieurement de raußenux latéraux florifères. Elle est hérissée de poils rudes, insérée sur des points bruns qui hodonnet quedque ressemblauce avec la peau d'une tipère, d'où fui est vent son nom. Ses feuilles sont lancéodées linéaires, hérissées ainsi une les caficce de poils semblable à cevat de la tige. Les fleurs sont

presque sessiles, disposées en épis latéraux, simples, feuillés, roulés à leur extrémité; élles sont pourtues d'une corolle pourprée, dévenant, bleue, deux fois plus longue que le calice. Ces fleurs conservent leur couleur bleue par la d'essiccation, bien mieux que celles de bourrache, et cela est cause qu'elles sont très suvent vendues en place de cette dernière, dans le commerce de l'herboristeric. Elles sont facises d sistinguer à leur corolle tubuleuse, déponvue d'appendices à la gorge.

#### Buglose.

Genre onchuss: calice à 5 divisions; corolle à tube droit cylindrique, à limbe oblique à 5 divisions, à gorge fermée par 5 écailles voîtées, obtuses, opposées aux divisions du limbe. Authères incluses; oraire quadribòle; à askoses nies du fond du calice, rugueux, à base concave perforée et pour ue d'une marge renflée et striée.

On emploie indifféremment deux espèces de buglose qui se ressemblent par leurs tiges dressées, hispides, hautes de 60 centimètres environ, garnies de fenilles lancéolées, plus ou moins étroites, et par leurs fleurs rouges passant au bleu , disposées à la partie supérieure des tiges en épis paniculés. On admet que la première , plus abondante dans le nord de l'Europe, et nommée par Linné anclasa officinalis, a les divisions du calice moins profondes et moins aiguës, les écailles voûtées de la gorge seulement veloutées et le limbe de la corolle réguher ; tandis que la seconde espèce, plus commune dans le Midi, décrite aussi par un grand nombre de botanistes sous le nom d'anchusa officinolis, mais nommée anjourd'hui anclusa italica, a les divisions du calice plus profondes et plus aiguës, les appendices de la corolle longuement barbus ou pénicillés, et les divisions du limbe inégales. De plus, les fleurs sont tournées d'un seul côté le long d'épis grêles et géminés. Au reste, ces deux plantes peuvent être employées indifféremment, et jouissent des mêmes propriétés que la bourrache, à laquelle elles sont sonvent substituées.

#### Pulmonaire officinale.

Pulmanaria officiantis L. Car. gén. : calice quinquéfide, pentaone, campanulé après la floraison. Corolle infundibuliforme, à tube étroit, fermé à la gorge par 5 faisceaux de poils alternes avec les étamines; à askoses distincts, turbmes, lisses, à base tronquée et imperfurée.

La pulmonaire officinale pousse de sa racine des feuilles larges, ovées, prolongées en ailes étroites le long du pétiole, et une on plusieurs tiges portant des feuilles plus petites et sessiles, et terminées chacune nar denx ou trois grappes de fleurs purpurines ou bleues. Toute la plante est couverte de polis rudes et les feuilles sout presque toujours marquées de larges taches blanches, dues à un état particulier et glanduleux de l'épiderme. Ce sont ces taches, qui ont été comparées à celles présentées par un pounous coupé, qui ont fait donner à la plante le nom de putmonaire; peut-être aussi ce nom lui vient-il de l'usage qu'on en fait dans diverses affections du tissu pulmonaire.

La plante, nommée pulmonaire de chène, est une espèce de lichen dont il a été parlé page 76.

# Grande Consoude.

Symphytum officinule L. Car. gén.: calice à 5 divisions; corolle cylindrique-campanulée, dont la gorge est fermée par cinq appendices



subulés, connivents en cône; limbe à 5 dents; 5 étamines incluses, dont les authères acuminées alternent avec les appendices; ovaire quadri-lobé, style simple, stigmate obtus; f. askoses distincs, ovés, rugueux, perforés à la base et ceints d'une marge rentiée.

La grande consoude (fig. 212) croît dans les lieux humides et s'élève à la hauteur de 60 à 100 centimètres. Ses tiges sont quadrangulaires, redues et rudes au toucher, ainsi que les feuilles. Cellesci, près de la racine, sont très grandes, ovées-lancéolées et animicies en pétiole; celles de la tige sont lancéolées, sessiles on décurrentes, les supérieures souvent oppoles supérieures souvent oppo-

sées. Les fleurs sont disposées en grappes unilatérales souvent géminées; elles sont blanchâtres , jaunatres ou rosées.

La racine de grande consoude est longue de 30 centimètres environ, grosse comme le doigt, succulente, facile à rompre, noirâtre au delors, blanche, pulpeuse et mucilaginense en dedans, d'un goût visqueux, d'une odeur pen caractérise. Elle est adoucissante et un pen satringente; elle entre, ainsi que les feuilles de la plante, dans la composition du sirop qui porte son nom. On les employait également autréois dans la préparation de plusieurs médicamente setremes destinés à cicatriser et constitiéer les plaies, et c'est de la que la plante a tré le nom de consouléa on la in domé le surnom de grande, pour la distinguer d'autres plantes auxquelles les mêmes propriétés, vraies on supposées, avaient fait donner le même nom. Ces dernières plantes étaient : le consolida media (giyag replants L.), on la bugle; le consolida minor (bellis perennis L.), on la pâquerette; le consolida requist (delphinium consolida L.), on le pied d'alouette.

## Bacine de Cynoglosse.

Cymoglossum officinale L. Car. gén. : calice à 5 divisions; corolle infundibuliforme dont le tube est à peine plus long que le calice, fernife à la gorge par 5 appendices obtus; limbe à 5 divisions très obtuss; étamines incluses; à askoses imperforés à la base, fixés latéralement à la base du style et hérisés de piquants.

La cynoglosse officinale (fig. 213) s'élève à la hauteur de 65 centimètres; sa tige est simple inférieurement, ramifiée dans sa partie supé-

rieure, garnie de feuilles sessiles, ovéeslancéolées, d'un vert blanchâtre et toutes couvertes de poils rudes. Ce sont ces feuilles, comparées à la langue d'un chien. qui ont fait donner à la plante le nom de evnoglosse. Les fleurs sont rouges ou bleues veinées de rouge, disposées en grappes làches et tournées d'un seul côté. La racine est longue, grosse, charnue, d'un gris foncé au dehors, blanche en dedans, d'une saveur fade et d'une odeur virense. C'est sans doute cette odeur qui a fait penser une la racine de cynoglosse était parcotique ou calmante: et comme elle se manifeste principalement dans l'écorce, on rejette le meditullium pour ne faire sécher que la partie extérieure, Cette



partie corticale, réduite en poudre, fait partie des pilules de cynoglosse. Elle attire fortement l'humidité, et doit être conservée dans un endroit

#### Bacine d'Orcanette.

Alkanna tinctoria Tausch.; anchasa tinctoria L., Lam. et Willd.; lithospermann tinctorium DC., non Willd. Car. gén.; calice à 5 divisions; corolle régulière à tube souvent polu intérieurement à la base, dilaté à la gorge, pourvu souvent, au milieu, de rugosités calleuses transversales; lobes oburs; claimies incluses; appendices nuls à la gorge; ovaire quadrilohé; askoses souvent réduits à 2 ou 1 par avortement; réticulés ou rugueux, fortement courbés, à base plane, stipités, portés sur un torus subbasibiles.

L'orcanette (fig. 214) croît dans les lieux stériles et sablonneux tout autour de la Méditerranée; elle pousse plusieurs tiges étalées, longues



de 22 centimètres, très velues comme tout le reste de la plante : les feuilles sont sessiles, oblongues; les épis sont feuillus, tournés d'un seul côté; les calices couverts de poils, à divisions linéaires un peu plus courtes que le tube de la corolle; les étamines sont alternes avec les gibbosités du tube, 3 insérèes entre elles, 2 insérées au dessons: les authères sont attachées par le milieu du dos: les askoses sont inbercoleux.

La racine d'orcanette, telle que le commerce nous l'olfre, est grosse comme le doigt, forme d'une écorce foliacée, ridée, d'un rouge violet très foucé; sons cette écorce se tronve un corps ligueux composé de libres cylindriques, ordinairement distinctes les unes des antres et seniennt accordes ensemble; elles sont rouges également à l'extérieur, mais blauches intérieurement. La racine entière est inodore et presque insipide. On l'emploie daus la teinture, et en pliarmacie pour colorer quelques pournades.

La matière colorante de l'orcanette a été examinée par M. Pelletier. Elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles et tous les corps gras, auxquels elle communique une belle couleur rouge. Elle forme, avec les alcalis, des combinaisons d'un bleu superhe, solubles ou insolubles; précipitée de sa dissolution alconlique par des dissolutions métalliques, on en obtient des laques diversement colorées, que l'on pourrait utiliser. (Bulletin de pharmacie, 1814, p. 4n5.)

Plusieurs autres plantes de la famille des borraginées sont pourvues de racines rouges qui penvent être substituées à celle d'orcanette. Telles sont, dans le midi de la France, l'onosma echioides, et, dans l'Orient, l'arnebia tinctoria Forsk, (lithosperman tinctorium Valil) et les arnebia perennis et tingens d'Alph. De Candolle, Il ne faut confondre aucune de ces plantes avec celle qui porte dans l'Orient le nom de henné (1), qui a servi de tous temps, aux peuples de l'Asie, aux Égypticus et aux Arabes, à se teindre les mains, les cheveux, la barbe, les ougles et différentes parties du corns en rouge jaunâtre. Le henné, qui est le currus des anciens Grecs, l'alkama on le tanarhendi d'Avicennes, est un arbrisseau de 2º.6 de hauteur, dont les feuilles sont opposées, courtement pétiolées, elliptiques, pointues aux extrémités et longues de 25 millimètres. Les fleurs répandent une odeur hircine ; on en prépare une cau distillée dont les peuples de l'Orient se parfument dans les visites et dans les cérémonies religieuses, telles que celles de la circoncision et du mariage. C'est sans doute à cause de cette même odeur que les Hébreux répandaient des fleurs de henné dans les habits des nouyeanx mariés et que les Égyptiens en conservent dans leurs appartements. Ce sont les feuilles qui servent à la teinture ; on les ramasse avec soin, on les fait sécher et ou les réduit en poudre grossière dans des moulins. Il suffit, pour s'en servir, d'en former une pâte avec de l'eau, et d'en reconvrir les parties du corns que l'on vent teindre. Après ciuq ou six heures de contact, lorsque la pâte est desséchée, les parties convertes se trouveut teintes d'une manière durable.

#### Grémit ou Herbe-aux-Pertes.

Lithspernum officiade L. Car. gén.: calice à 5 divisions; corolle infundibilitione ouverte, à gorge nue on plus raremen offrant 5 gib-bosités alternant avec les étamines; authères oblongues, très courtement stpitées, incluses; stignate en tête, sous-bilobé; askoese trouqués et imperforés à la base.

Le grémil vient dans les lieux incultes ; sa tige est herbacée , haute de 60 centimètres , garnie de fenilles sessiles , lancéolées , couvertes de poils couchés , très courts. Les fleurs sont petites , blanchâtres , courte-

(1) Lawsonia inermis, famille des lythrarièes.

ment pédonculées et solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures. Les askoses sont d'un gris de perle, arrondis, durs et lisses, réduits à 2 ou 1 dans chaque calice, par l'avortement des autres. On attribuait autrefois, bieu gratuitement, à ces grains, la propriété de dissondre on de disgréger la pierre dans la vessie. Elles sont aujourd'hui complétement musitées.

## FAMILLE DES CONVOLVELACÉES.

Herbes ou arbrisseanx dont la tige est très souvent volubile, à feuilles alternes, cordiformes, entières ou palmati-lobées, privées de stipules ; fleurs complètes , régulières , dont les pédicelles portent très souvent deux bractéoles quelquefois rapprochées du calice et accrescentes après la fécondation; calice à 5 sépales, sur une, deux ou trois séries, persistants, souvent accrescents également. Corolle insérée sur le réceptacle, gamopétale, campanulée, infundibuliforme ou hypocratériforme, à limbe presque entier, plane on à 5 plis; 5 étamines à authères introrses, biloculaires; ovaire quelquefois ceint à la base par un anneau charnii; le plus souvent indivis (gamocarpe), à 2,3 ou à loges : quelquefois divisé ou apocarpe, formé de 2 carpidies uniloculaires, ou de 4 carpidies réunies par paires; ovules solitaires on géminées dans chaque loge. Style central et hasilaire dans l'ovaire apocarpe (1), terminal dans l'ovaire gamocarpe, indivis, bifide ou bipartagé; stigmate simple très souvent bilobé; fruit capsulaire, à déhiscence valvaire, on bacciforme et indéhiscent; de 4 à 4 loges monospermes ou dispermes; semences arrondies par le dos, glabres on villeuses, insérées vers la base de l'angie interne des cloisons ; testa dur et noirâtre; albumen mucilagineux; cotylédons foliacés et plissés dans le plus grand nombre, épais et droits dans les muripu, nuls dans les cusentes, qui sont de petites plantes parasites et privées de feuilles, comprises dans la famille des convolvulacées.

Les convolvulacées nous présentent un grand nombre de plantes jalap, la scammonée, le turbith, et que l'on retrouve également dans le jalap, la scammonée, le turbith, et que l'on retrouve également dans les liscrons de notre pays; mais toutes ne sont pas pourvues de ce principe jurgatif, et deux, entre autres, fout une exception bien grande à la loi des analogies : l'une est la patate (butatus edulis), dunt les racines produisent des tubercules semblables à ceux de la pomme de terre, amylacés, sucrés et très nourrissants; l'autre est le liseron à

<sup>(1)</sup> Ce caractère montre l'analogie des convolvulacées qui le présentent, avec les borraginées, et d'une mantère plus éloignée avec les labiées.

odeur de rose des Canaries , dont la racine est gorgée d'une huile volatile analogue à celle de la rose.

La famille des convolvulacées ne comprensit guére au commencement que les genres convolvular et iponome, dépassez peu distincts, et cependant le nombre des espèces s'y est successivement multiplié à un tel point que les botanistes out seuit la nécessité de les diviser en un plus grant nombre de genres dout voic le sprincipaux, avec l'indication des espèces les plus importantes qui s'y trouvent comprises. Je reviendrair ensitte sur celles qui sout vériablement officinales.

ARGYREIA: corolle campanulée; stigmate en tête, bilobé; ovaire biloculaire, tétrasperme; fruit bacciforme souvent entouré par les sépales du calice indurés et rongis.

Espèce: argyreia speciosa Sweet (convolvulus speciosus L.).

QUAMOCLIT: corolle cylindrique; étamines exsertes; stigmate en tête, bilobé; ovaire quadriloculaire à loges monospermes; herbes volubiles.

Espèce: quamoclit vulgaris Ghois. (ipomæa quamoclit L.), plante originaire des Indes orientales, remarquable par ses feuilles pinnatifides, à divisions presque filiformes et par ses fleurs d'une belle couleur écarlate

BATATAS : corolle campanulée; étamines incluses; stigmate en tête, bilobé; ovaire quadriloculaire ou, par avortement, tri-biloculaire.

Espèces : batatas jalapa Chois. (convolvulus jalapa I...). Plante à laquelle on a faussement attribué pendant longtemps le jalap officinal.

Batatas edulis Chois. (concoleulus batatas L.), paratae comestible. Plante originaire de l'Inde, à tiges herbacées, rampanes lo, tongues de 2 à 3 mètres, prenant racine de distance en distance; fenilles le plus sonvent hastices, ou a 3 lobes; fleurs disposées presqu'en ombelles sur des pédoncules axillaires plus longs que les fenilles; racines fibrenses produisant des tubercules ovoides, blancs ou jaunes, amylacés et soncrès.

PHARBITIS: corolle campannlée; stigmate arrondi granuleux; ovaire à 3 loges, rarement à 4; loges dispermes.

Pharbitis hispida Chois. (concoleulus purpureus L.). Plante volubile, originaire de l'Amérique méridionale, très cultivée dans les jardion pour ses grandes fleurs d'un pourpre violet, quelquesois coupées de bandes blanches.

CALOXYCTION: corolle infundibuliforme très grande, initant celle

des dutura; étamines exsertes; stigmate arrondi bilobé; ovaire biloculaire ou sous-quadriloculaire et à h ovules; pédicelles charnus.

Calonyction speciosum Chois. (ipomen bona-nox L.).

EXOGONIUM: corolle tubuleuse; étamines exsertes; stigmate arrondi, bilobé; ovaire à 2 loges biovulées,

Exogonium purga Benth. (convolvulus officinalis Pellet.). C'est cette plante qui produit le jalap tubéreux ou vrai Jalap officinal.

IPOMOKA: corolle campanulée; étamines incluses; stigmate en tête, souvent bilobé; ovaire biloculaire à loges dispermes; capsule biloculaire.

Ipomaa turpethum Br. (convolvulus turpethum L.); racine purgative, turbith des officines.

Ipomea operculata Mart. Racines purgatives usitées au Brésil.
Ipomea orizabensis Ledanois; jalap male ou jalap fusiforme.

CONVOLVULUS : corolle campanulée; 2 stignates linéaires - cylindriques; ovaire biloculaire à loges biovulées; capsule biloculaire. Plantes

volubiles et non volubiles.

Convoludus scoparius L. Liseron des îles Canaries produisant le bois de Bhodes des parfumeurs.

Consolaulta overnisis L., liseron des chamups; jolic plante volibile, à feuilles sagitées, à pédoncules unis on hillores, à corolles ruses on blanches, qui croît dans les blés et dans les jardins, on elle est très difficie à détruire, à cause de ses racines fort longues, profondes et très menues.

Concoleulus hirsutus Stev.; tige striée allongée, toute couverte d'un duvet blanc! fenilles velnes, cordèvs hastées; pédoncules très longs uni-triflores, munis de bractéoles linéaires et velnes; corolle velne audehors, capsule très velne. Cette plante croît dans l'Asis-Mineure et dans l'île de Sames où, suivant Tournefort, elle produit une sorte de scammonée de qualité inférieure.

Convolentus semmonia L.; liseron produisant la seammonée d'Alep.

CALYSTEGIA: deux bractées opposées entourant la flenr; corolle campanulée; stigmate bilobé, à lobes linéaires on oblongs; oraire biloculaire, quadriloculaire au sommet, à cause d'une cloison incomplète.

Calystegia sepina Brown (concoleulus sepinar L.), grand Hseron des haies. Racines vivaces, longues, mennes, blanchâtres; tiges grêles, volubiles, hantes de 2 à 3 mètres; feuilles pétiolées, glabres, d'un vert foncé, sagittées, les deux lobes latéranx tronqués; lleurs so-

liaires, longuement pédonculées, munies, à la base du calice, de deux grandes bractées; corolle blanche, entière; authères sagitiées; stignates ovales, grenus. Les chevaux mangent cette planie avec plaisir, mais non les vaches; la racine est purgative et peut fournir une résine purgative.

Culystegia soldimella Brown (concoleulus soldimella L.); soldimurlle (1) on chon marin, liseron maritime, Racines grêles, blanchitres vinces; tige conchée, ramifiée, garnie de fenilles réniformes, glabres, longuement pétiolées; les fleurs sont roses, longuement pédonculées, de conleur rose rayée de blanc; le calice est muni à sa base de deux grandes bractées. Cette plante est commune dans les sables, sur les bords de l'Occan et de la Méditerranée; sa racine pulvérisée purge bien à la dosé de 3 à 4 grammes; la résine purge à la dose de 1 gramme à 45°,5.

#### Racine de Jalap officinal on Inbéreux.

Le jalap tire son nom de Xalapa, ville du Mexique, auprés de laquelle la plante qui le produit paraît être fort commune; mais cette plante a été le sujet de beaucoup de controverses : on l'a considérée successivement comme une bryone, une rluborbe, un liseron, une belle-de-muit, enfin, et avec raison, comme un liseron; mais pendant très longtemps elle a été confonde avec d'autres plantes du même geure, et l'on peut dire même qu'elle était véritablement incomme.

D'après quelques auteurs, Monardès est le premier qui ait décrit le jalap , dans son Histoire des médicements du nouzeus monde, publiés en 1570; mais , dans cer ouvrage , Monardès traite seulement du méchanem, apporté en Europe trente ans auparavant , c'est-à-dire en 1540; et il n'ajoute que pen de mois sur deux autres racies purgatives apportées de Nicaraga et de Quito , dont l'une peut hien être le jalap, mais qu'il se contente de nommer méchanem surages.

Le premier auteur qui ait vraiment parlé du jalap est Gaspard Bauhin, qui, dans son Prodromus theatri botanici, publié en 1620, le décrit hien sous le nom de Bryona mechoocama nigricans, ob Mexandrinis et Mossiliensibus Jalapium dieta (2). Il le nomme aussi méchoa-

(i) Il ne fant pas confondre cette plante avec la soldanelle des Alpes, soldanella alpina L., de la famille des primulacées; il existe pareillement une autre plante du nom de chou marin, c'est le crambe maritima, de la famille des crucières.

(2) Antoine Colin, apothicaire de Lyon, a décrit le jalap un peu avant Bauhin et d'une manière plus précise, dans sa traduction de l'ouvrage de Monardés, de laquelle fråt une scronde édition publiée en 1619. Voici or con noir on môle, et en fait remonter l'arrivée en Europe onze ans auparavant, c'est-à-dire en 1609. Il ne paraît pas avoir en connaissance de la plante qui le produit.

Les botanistes qui vinrent après loi (Ray Plukenet, Sloane) firent du jalap un conceleulus; Tournefort, sur le témoignage de Plumier et de Lignon, le mentionna sous le nom de jalapa (mirabilis L.), officiaveum fructu rugoso. Linné l'attribua ensuite au mirabilis longiform, et Bergius au mirabilis dichotoma, dont la racine lui avait offert une propriété purgative beaucoup plus marquée que celle des autres espèces. Cependant déjà Houston avait rapporté d'Amérique une plante à racine purgative et semblable au jalap, que Bernard de Jussieu reconnut être un liseron. Cette plante fut communiquée à Linné qui la nomma convoleulus jalapa,

Thierry de Menonville, qui a visité le Mexique en 1777, a décrit une plante trouvée près de la Vera-Cruz comme étant celle qui produit le jalap; une des racines qu'il en tira pessit 25 livres. Cette plante était la même que celle de Honston et de Linné, et ne différait pas non plus de celle que Michaux avait décrite sous le nom d'iponueu nucrorhizu, et dont il avait envoyé au Jardin des Plantes de Paris des semences, et nue racine pesant plus de 50 livres. M. Desfontaines en fit une non-velle description dans le It volume des Annales du Masséan sous le nom linnéen de convoleulus jolapa. Personne ne doutait que cette plante, qui est le batatos jolapa Chois, ne produisit en effet le jalap officinal; c'étatt ceneudant une erreur.

En 1827, le docteur Redman Coxe, de l'université de Pensylvanie, reçut de Xalapa la vrie plante au Jalap et la cultiv dans son jardin Il a décrivit dans l'American journal of the medical sciences, febr. 1830; mais il la crut encore semblable à l'ipomea macrorhiza et il donna le nom d'ipomea jalapa vel macrorhiza. C'est M. Daniel Smith qui, dans un Mémoire inséré dans le Journal of the philod. pharm. jan. 1831, a démontré la différence des deux plantes, et a émis l'opinion que la plante décrite par le docteur Coxe devait être la seule qui produisit le jalap officinal.

D'un autre côté , M. Ledanois , pharmacien français qui a demeuré au Mexique , n'avait rien négligé pour éclaircir ce point important

qu'il en dit (page 131) : « La racine de méchoacan domestique et sauvage » une rennet en mémoire une autre nouvellement apportée en France, Jaquelle » est de grand usage parmi nous, pour évacer les eaux et sérosités. Nous » l'appolons racine de jalop. Elle ressemble fort an méchoacan, encore » qu'elle soit plus ronde, pas si grosse, et de la figure d'une poire de moyenne » grosseur ; elle est heaucoup plus compacte; plus grise-noirâtre, avec des » cornes sutour de la racine. » d'histoire naturelle médicale. Dans les premiers mois de l'année 1827. aussitôt après son arrivée à Orizaba, ville du Mexique, il s'était efforcé de se procurer la vraie plante au jalan; mais les indigènes avaient refusé toutes ses offres, dans la crainte de se voir enlever une des sources de leur fortune. Enfin l'un d'eux, qui avait l'habitude de lui vendre du jalan sec , étant pressé d'argent, lui apporta des racines dans un état imparfait de dessiccation : M. Ledanois les mit en terre et eut le plaisir de leur voir produire plusieurs plantes complètes. Il en adressa une courte description à M. Chevallier, dans une lettre qui fut lue à l'Académie royale de médecine, le 8 août 1829 (Journ. de pharm., t. XV, p. 478), et en envoya des échantillons à M. de Humboldt à Paris, joints à ceux d'une autre espèce désignée sons le nom de julup mâle. Malheureusement la lettre d'envoi fut égarée, ou Desfontaines, chargé par l'Académie des sciences de faire un rapport sur ces plantes, était trop persuadé que la plante décrite par lui-même était le vrai jalap, pour faire beaucoup d'attention aux assertions de M. Ledanois (Journ. de chim. méd., t. VII, p. 85, et t. IX, p. 520). Ce ne fut qu'après le retour en France de M. Ledanois que l'on put se convaincre, par les échantillons qu'il me remit, et qui

furent décrits avec soin par M. Gabriel Pelletan sous le nom de convolutus officinalis (Journ. de chim. méd., t. X. p. 1), des droits de ce pharmacien à la découverte de la plante du jalap officinal.

Voici en quoi la plante au jalap ou le convoleulus officinalis (fig. 215), que je noume aujourd'hui, avec M. Bentham, exogonium purga (1), differe du conceleulus julapa de Linné et de Desfontaines (butaus julapa Chois.). Le bataus julapa a la tige rugueuse, les feuilles cordées-ovées, rugueuses, velues en dessous, entières ou lo-hées; les pédoncules sont uni-ou multiflores, el es semences convertes desseus ches en dessous contraires en les contraires en les semences en les semences convertes de



 M. Choisy comprend cette plante dans le genre ipomæa, sous le nom d'ipomæa purga (De Gand. Prodrom. IX, p. 374). Il est certain cependant qu'elle appartient aux ezoqonium. poils soyeux. Enfin sa racine, très volumineuse, peut acquérir un poids de 25 à 30 kilogrammes; ce n'est pas là notre jalan officinal.

L'exogonium purgu Benth., tolompat! des Mexicains, a la racine tubéreuse-arrondie, remptie d'un suc lactescent et résineux; elle est onirâtre extérieurement et blanchâtre à l'intérieur; quelques radicules partent de sa partie inférieure; et du centre de sa partie supérieure, qui est un peu allongée en poire, s'élève une seule tige ordinairement, mais quelquefois aussi deux ou trois.

Les tiges sont rondes, herbacées, d'un bran brillant, volubiles, et, eoname toute la plante, parfaitement lisses.

Les feuilles sont cordiformes, entières, lisses, longuement aeuminées, profondément échancrées à la base, et un peu hastées (?).

Les pédoncules portent une fleur, rarement deux.

La corolle est hypocratériforme, d'un rose tendre; les étamines et le pistil sont très longs et sortent du tube de la corolle.

Les semences sont lisses.

La racine de jalap officiala a généralement la forme d'un navet qui scrait allongé en poire par la partie supérieure. Ordinairement une seule tige, un seul tubercule et quelques radicules partant de la partie inférieure, paraissent avoir composé toute la plante; mais quelquefois on trouve plusieurs tubercules accolés, et d'autres fois encore les radicules sont remplacées par des tubercoles qui naissent de la partie inférienre du tubercule principal, et qui se recourbent en forme de corne, par l'extrénité, pour chercher la surface du sol.

Le jalap du commerce (fig. 216) est souvent entier; alors même son poids dépasse rarement une livre, et très souvent il est beaucoup moindre. Presque toujours il est marqué de fortes incisions qu'on y a









pratiquées pour en faciliter la dessiccation ; d'autres fois il est entièrement coupé par quart ou par moitié. Il a une surface ruguense, d'un gris veiné de noir; son intérieur est d'un gris sale, sa cassure est compacte, ondulée et à points brillants; il est généralement très pesant; il a une odeur nauséabonde, et une saveur âcre et strangulante. Il est dangereux à piler.

La racine de jalap est très sujette à être piquée des vers. Celle qui offre ce défaut ne doit pas être employée pour préparer la poudre, sou les insectes n'ataquant que la partie amplacée el alissant la résine, dans laquelle réside la propriété purgative, la poudre en deviendrait trop active. Mais on pent sans inconvénient employer le jalap piqué à l'extraction de la résine.

Le jalap est un fort purgatif, assez constant dans ses effets, et précienx pour le peuple à cause de son prix peu élevé. On en prépare un extrait aquenx, une teinture alcoolique, et une résine beaucoup plus purgative que la racine elle-même.

M. F. Cadet a douncé, ainsi qu'il suit, les résultats de l'analyse de la racine de jalapi, e au h. 48; résine 0 q; extrait gomment Mr. fécule 2, 5; albumine 2,5; ligneux 29; phosphate de chaux 0,8; chlorure de potassium 1,6; carbonate de potasse 0,4; carbonate de fen 0,5; silice 0,5; perte 5,5; total d'hou. (F. Cadet, Dissertations ure le julapi, Varis, 1817, in-4.) Je reviendrai plus loin sur ces résultats.

## Raeine de Jatap fusiforme.

J'ai dit précédemnent que M. Ledanois avait envoyé à Paris, outre le vrai jalap official, la racine et la plante d'une autre espère que l'on désigne au Mexique sous le nom de julop molte. Cette racine, dont M. Smith a signalé l'existence dans le commerce des États-Unis, se trouve aussi en grande quantific chez les dreguistes de Paris, qui le nomment julop léger. Je préfère à ces deux dénominations celle de julop fusifique.

-Cette espèce de jalap, iponuva orizobensis Ledanois, comcolentus orizobensis Pell. (Journ. de chim. méd., t. X., p. 40, pl. 11, fig. 4), présente une racine grosse, cytindrique, fusiforme, pourvant avoir jusqu'à 5d centimètres de long, ramifiée dans la partie inférieure. Elle est jaune extérieurement, d'un blanc sale à l'inférieure ettesceente.

La plante est légèrement velue de toutes parts. La tige est cylindrique, verte, assez ferme, pen volubile, et peut se passer de support; les feuilles sont très grandes, arrondies, profondément cordiformes, courtement acuminées, velues surtout sur les nervures inférieures; les péticles sont aussi velus, de la même longueur que le limbe.

Les pédoncules sont grêles, uni- rarement biflores.

La corolle est campaniforme, d'un rouge pourpre, plus forte et plus épaisse que celle du vrai jalap, à limbe peu ouvert. Les étamines et le pistil sont courts et inclus.

Le stigmate est à 2 lobes arrondis et tuberculeux.

La capsule est à 2 loges monospermes.

La capsule est à 2 loges monospe

Les graines sont presque sphériques, d'un brun noirâtre, et un peu rugueuses.

Le jalap fusiforme (fig. 217) se trouve dans le commerce sous forme de rouelles larges de 55 à 80 millim, , on en tronçons d'un moindrediamble et plus longs; il est préondément rugueux à l'extérieur, d'un gris plus uniforme dans les tronçons allongés que dans les rouelles, qui offrent souvent une couleur plus noira à la surface et plus hlanchlaire à l'intérieur. Les uns et les antres présentent à l'intérieur un grand nombre

Fig. 217.



de fibres ligneuses, dont les extrémités dépassent leurs surfaces transversales, déprimérs par la dessication L'odeur et la saveur sont semblables à celles du jalap officinal, quis pulus faibles. M. Ledanois a retiré de 100 parties de jalap fusiforme : résine 8; extrait gommeux 25,6; amidon 3,2; albomine 2,4; ligneux 58; cau et perte 2,8. (Journ. de chim. méd., t. V, p. 508.)

## Racine de faux Jalap.

L'opinion longtemps accréditée que le mirobitis jolopo on quelqu'une de ses congénères produsait le jalap officinal, a du faire naître l'idée d'en récolter la racine. J'ai, en effet, vu une fois dans le commerce une partie assez considérable d'une racine que j'ai soupçonnée être celle du mirobitis jolopa, et que j'ai trouvée être identique avec la racine de cette plante cultivée à Paris. Cette racine était d'un gris livide, plus foncé à l'extérieur qu'à l'intérieur, et offiait dans sa coupe horizontale un grand nombre de cercles concentriques très serrés. Elle a été décrite précédemment (page 613).

Faux jalan rouge (fig. 218). On trouve quelquefois mêlée au jalan. dans le commerce, une substance que plusieurs personnes ont présumée être une excroissance venue sur le tronc de certains arbres , mais qui me paraît être la racine tubéreuse d'une convolvulacée. Cette substance provient évidemment d'un tubercule arrondi, coupé en plusieurs parties; elle doit avoir perdu beaucoup d'eau de végétation, et ses morceaux sont plus ou moins contournés par la dessiccation. La surface extérieure est d'un gris brunâtre ou noirâtre, et profondément rugueuse comme celle du jalap. La surface intérieure présente des stries

Fig. 218.







concentriques et radiaires d'une grande régularité et qui caractérisent tout à fait cette substance. L'intérieur est d'un rouge rosé ou couleur de chair, un peu spougieux sous la deut et insipide. Son décocté aqueux est d'une belle couleur rouge et précipite le fer en vert noirâtre ; il ne contient pas d'amidon et ne bleuit pas par l'iode.

Faux jalap à odeur de rose. En 1842, M. Brazil, droguiste à Paris, me remit une racine qu'il avait trouvée mélangée à des balles de jalap venant du Mexique ; elle ressemblait tellement au jalap, par son extérieur, qu'il était difficile de l'en distinguer; elle en différait tant. cependant, sous le rapport de la composition et des propriétés médiciuales, qu'il était très essentiel d'apprendre à la connaître et à la séparer.

Le vrai jalap est généralement d'un gris noirâtre extérieurement, lourd, compacte, à cassure brunâtre, à odeur forte et nauséeuse, à saveur âcre et strangulante; la surface, à part les incisions qu'on y a pratiquées, est sonvent assez unie; lorsqu'on le scie transversalement, la conpe, après avoir été polie, est très compacte, d'une apparence de hois très foncé, avec quelques cercles concentriques plus foncés eucore. Tel est le meilleur jalap officinal; mais il arrive assez souvent que cette racine ayant été primitivement plus aqueuse, plus amylacée et moins résineuse, est légère, blanchâtre, et profondément sillonnée par la dessiccation; alors le jalap présente la plus grande ressemblance avec la nonvelle racine; mais il s'en distingue toujours par son odeur caractéristique et par sa saveur âcre, quoique plus faible.

La nouvelle racine signalée par M. Brazil (fig. 219) est généralement en tubercules ovoïdes, allongés et amincis en pointe aux deux extré-



mités; la surface en est toujours très profondément sillonnée, noirâtre dans le fond des sillons; mais presque blanche sur les parties proéminentes; l'intérieur est presque blanc; la compe, faite à la scie, n'est pas polisable; elle est porcuse, blanchâtre surtout au centre, avec des cereles bruns. En-

fin cette racine, respirée en masse on pulvérisée, exhale une odeur de rose assez marquée; la saveur en est donceâtre, un peu sucrée, nullement âcre.

J'ai fait l'analyse de cette racine qui m'a présenté, entre autres principes, mne quantité assez considérable de sucre. C'est alors que vouhant comparer mes résultats à ceux précédemment obtemus pour le jalap, je trouvai tant de discordance entre ces deruiers, que je crus devoir anatyes le jalap lui-même, et je trouvai, à una grande surprise, que le jalap officinal contenait encore plus de sucre que celui à odeur de rose. Voici les résultats comparés des deux analyses, dont ou trouvera les détails dans le Journal de chiuie médicule de 1852, page 760.

|                                  | officinal. | à odenr de rose. |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Résine                           | 17,65      | 3,23             |
| Mélasse obtenue par l'alcool     | 19         | 16,47            |
| Extrait sucré, obtenu par l'eau. | 9,05       | 5,92             |
| Gomme                            | 10,12      | 3,88             |
| Amidon                           | 18,78      | 22,69            |
| Ligneux                          | 21,60      | 46               |
| Perte                            | 3,80       | 1,81             |
|                                  | 100,00     | 100,00           |

La résine du faux jalap à odeur de rose est à peine purgative , de

sorte que la racine qui la contient ne l'est pas du tout. Le u'ai pas connu, quant à moi, la plante qui produit ce faux jalap. Mais sur la description que j'en ai domée, M. le docteur Grosourdy la reconnut pour être la racine d'une variété de patate janne cultivée aux Autilles, de sorte que son vrai nom doit être patate à odeur de rose (Journ. chim. méd., 1883, p. 175).

## Racine de Méchoacan.

Il résulte de l'ouvrage de Monardès, sur les plantes médicinales du nouveau moude, publié en 1569 et 1580, qu'on apportait alors du Mexique en Europe, où elle était très usitée comme purgative, une racine dite de méchoaeun, du nom de la province du Mexique qui la produisait. Personne ne doute non plus, d'après l'opinion unanime des auteurs, que cette racine ne fût produite par un convolvulus; mais la plante était du reste si peu connne que quelques anteurs lui donnaient un fruit semblable à un pépon, et d'autres des fruits en grappes de la grosseur de grains de coriandre. Depuis, aucune nouvelle lumière n'est venue sur ce végétal, et si, plus tard, quelques botanistes ont admis. comme espèce, un ronvolvulus mechoacanna, ce n'a été qu'en lui attribuant les caractères d'une plante du Brésil , beaucoup mieux décrite par Pison et Marcgraff sous le même nom de mechoocan, et sous ceux de jeticucu et batata de purga (il sera traité de cette plante ci-après). Quant aux caractères de la racine de méchoacan du Mexique, tout ce qu'on peut conclure des écrits du même temps, c'est que c'était une racine très volumineuse. Fig. 220.

racine très volumineuse, qui était apportée coupée en rouelles ou en morceaux de différentes dimensions, blancs, légers, un peu jaunâtres au-dehors, peu sapides. La racine que l'on

trouve encore anjonrd'hui dans le com-





merce, sous le nom de méchonean, et que je n'ai jamais vu varier, se rapporte bien aux caractères précédents (fig. 220) : elle est coupée en rouelles assez grosses ou en morceanx de toute autre forme; elle est mondée de son écorce, dont ou aperçoit cependant quelques vestiges jamaîtres; elle est tout à fait blanche et farinemes à l'intérieur, inodore, d'une saveur presque nulle d'abord, suivie d'une légère àcreté. Enfin, te l'appuie sur ce caractère, on observe sur toutes les parties de la

racine qui étaient à l'extérieur, des taches brunes et des pointes ligneuses provenant de radicules ligneuses. Or, ce caractère n'appartenant à ancun convolvulus tubéreux que je connaisse, il y a lougtemps que j'ai pensé que notre racine de méchoacan, au lieu d'être produite par un convolvulus, pouvait l'être par un tanus, dont les racines présentent le même caractère de radicules ligneuses dispersées sur toute leur surface. J'en étais resté à cette idée, lorsque j'ai trouvé dans la traduction française de l'ouvrage de Monardès, publiée en 1619, par Colin, apothicaire de Lyon, que l'on vendait de son temps, au lieu de méchoacan . les raciues de sceau de Notre-Dame (tamus communis). desséchées et coupées en rouelles. Je ne m'étais donc pas trompé dans l'assimilation que j'avais faite de la racine de méchoacan du commerce avec celle de tumus; seulement, n'en ayant jamais vu d'autre, j'en suis toujours à me demander si cette racine est véritablement le produit d'une substitution ou si elle ne vient pas d'Amérique, et si, seulement, ou ne se serait pas trompé sur le genre de plante qui la produit.

La racine de méchoacan du commerce, qu'elle soit vraie ou fausse, est souvent mélangée d'une certaine quamité de racine d'arun serpentaire qui, mondée de sa pellicule et coupée par rouelles, lui ressemble beaucoup. On reconnaît cette dernière racine à ce que ses rouelles sont toujours rondes, d'une saveur âcre, et complétement privées des restes de radicules ligneuses qui distinguent le méchoacan.

# Patate purgative on Batata de purga.

On emploie sous ce nom, au Brésil, les racines de deux plantes que M. Martius avait confonducs d'abord sous le nom d'ipomea operculata, mais qu'il a distinguées ensuite sous ceux de piptostegia Pisonis et de pintostenia Gomesii.

La promière de ces plantes, anciennement décrite par Pison et le comodoulus mechoacuma de Rœmer et Schultes, est donc nommée aujourd'hui, par M. Martius, piptostepia Pisonis. Elle pourra prendre le nom d'ipomen Pisonis si le geure piptostepio n'est pas admis par les hotanistes. Elle a les tiges volubiles, auguleuses, tre's longues, pour-vues de feuilles cordiformes, souvent aurculetes par le bas; les fleurs sont d'un blanc rosé au dehors, pourpres en dredans; les semences sont noirâtres, triangulaires, à peine de la grosseur d'un pois; la racine est longue de 15 à 30 cratimètres, presque aussi épaisse et prosque toujours double on hifide. Elle est condrée on brunaître au délors, blanche en dédans; on la coupe en rouelles pour la faire sécher, on bien on l'exprime récente pour en straire le suc qui bisse déposer une fécule grise, emplovée également Comme purgative.

La racine de jeticacu, telle qu'elle a été rapportée de Rio-Janeiro par M. V. Chatenay, pharmacien, et telle que M. Stanislas Martin l'a reçue de la même ville, est sous la forme de rouelles minces, dont les plus grandes ont senlement 5 centimètres de diamètre. L'épiderme de la tranche est très rugueux et noirâtre; la surâce des rouelles sat d'un gris blanchâtre, marquée de 4 à 5 cercles concentriques proéminents et rendus rudes au toucher par l'extremité des fibres ligneuses qui les forment. La substance même de la racine est dure et comme imprégnée d'un suc gommenx desséché. Elle a une saveur gommeuse suivie d'une assez praude dereté.

La Écule purgative de la même raciue porte au Brésil les noms de tipioka de purga ou de gomma de batoto. 1000 parties contiennent, d'après Buchner, 967 parties d'amidon, hô de résine drastique et 13 d'extrait soluble dans l'eau. Cette fécule, telle que M. le docteur Ambrosioni a hien vonln me l'euvoyer de Fernamboue, est d'un gris cendré mélangé de blane. Il est évident qu'elle consiste en un mélange variable d'amidon et de principe résineux; ce doit donc être un médiament incertain auquel il conviendrait de substituer la résine purifiée.

La seconde plante, décrite par Gomez sous le nom de consoluelus operulatus, et par Martius, d'abord sous le nom d'iponœus aperculata, puis sous celui de piptostegia operculata, parât avoir les feuilles à 5 lobes palmés, dont celui du milieu séparé des autres et comme un pen pétiole. La racine, telle que je l'ai reçue du docteur Ambrosioni, est formée, soit d'un seul tubercule napiforme, d'un décimètre de diamètre, dont je n'ai pas l'extrémité inférieure; soit de deux tubercules collatéraux, arroudis, de 5 à 6 centimètres de diamètre et terminés chacun, à la partie inférieure, par deux fortes radicules (cette configuration est la même que celle donnée par Pison au jeticucu). Ces deux racines sont d'un gris hoiràtre à l'extérieur, d'un gris blanchâtre à l'unérieur; elles ont souffert pendant la traversée et ont été fortement endommagées par les insectes.

#### Bacine de Turbith.

Iponum turpellum Brown, connoleulus turpellum L. Cette plante vient dans l'Inde, à Ceplan et dans les lles Malaises. Ou Ini donne ordinairement une tige quadrangulaire et ailée, sur l'autorité d'Hermann; mais les tiges inférieures, jointes aux racines du commerce, out cylindriques et ligneuses, et la planche 397 de Blackwell les moutre cylindriques dans toute leur étendue; les feuilles sont petiolées, cordiformes, crénelées sur le bord, velues sur les deux faces; les bractées sout caduques; les sépales du calice fort grands; les extérieurs velus,

les intérieurs glabres; la corolle est blanche et semblable à celle du calystegia sepium; les étamines sont exsertes, comme dans les exogonium.

La racine de turbith, telle qu'on la trouve dans le commerce (fig. 221, a, a) est rompue en tronçous de 13 à 16 centimètres, tautôt pleins à l'intérieur, autôt consistant en une écorec épaisse dont on a retiré le cœur ; le diamètre des morceaux varie de 14 à 27 millimètres; leur extérieur est d'on gris cendré et rougeâtre; l'intérieur



est blanchâtre; la partie corticale paraît formée de faisceaux de fibres, approchés les uus des autres, et figurant comme des côtes cordées à l'extérieur. Elle est compacte et gorgée d'une résine qui exsude souvent sous forme de petites larmes jaunâtres, par l'extrémité des morceaux rompus. La partie du centre, lorsqu'elle existe, et quelquefois aussi l'écorce elle-même, sont criblées aux extrémités de pores ronds, très apparents à la vue simple. Le turbilf n'a pas d'odeur; sa saveur est peu sonsible d'abord, mais elle laisse une impression tauséeuse assez forte. C'est m fort ourgatif.

Dans le commerce, la racine de turbith est souvent mélangée d'une assez grande quantité de tronçons de tige (b) qui sont beaucoup moins résineux que la racine et moins actifs; aussi doit-on les rejeter. D'un antre côté, le turbith ressemble assez au costus arabique pour qu'on puisse les confondre à la première vue. Mais les différences d'odeur, de saveur et de texture, qu'on y remarque bientôt, i se font facilement distin-

guer. Il faut également ne pas le confondre avec le jalap fosiforme, bien que tous deux soient de genre et de propriété semblables. Ce dernier se reconnaît à sa couleur grise-noirâtre et à son odeur de jalap.

#### Scammonée.

La scamuonée est une goume-résine produite par deux concoloulus qui croissent en Syrie et dans l'Asie-Mineure; depuis longtemps aussi on en distingue deux sortes principales, dites d'Alep et de Sunyrae; mais ces dénominations se rapportent peu à l'origine véritable des produits, par l'habitude qui a été prise de donner le nom de seammonée d'Alep à la plus belle seammonée, ct celui de seammonée de Sunyrae à toute seammonée impure ou de qualité inférieure, quel que soit le lieu d'origine de l'une ou de l'autre. Quant à moi, il me paraît plus utile de distinguer deux espèces de seammonées, véritablement différentes par la plante qui les produit et par leurs caractères physiques; chacune d'elles pouvant d'ailleurs se rencontrer pure, mais étant anssi très souvent fasilife. C'est ce que je vais essayer d'établer en m'appayant sur l'autorité des anteurs auxquels on peut accorder le plus de couliance.

Dissoride, que je citerai d'abord, a parfaitement décrit l'une des expèces de scammonée, ainsi que la plante qui la produit. Cette plante pousse plusieurs tiges longues et lexibles, garnies de feuilles relucs et triangulaires. La fleur est blanche, creusée en forme de corbeille; la racine est fort longue, grosse comme le bras, blanche, d'odeur désagréable, pleine de suc. Pour obtenir la scammonée, on coupe la tête la racine est fort creuse celle-ci en forme de coupe, dans laquelle se rassemble les suc, que l'on puise ensuite avec des coquilles. La meilleure scammonée est légère, brillante, porcuse, ayant la couleur de la colde toureux, telle est celle que l'on apporte de Nysie (de Suryrue); elle blanchit quand on la touche avec la lacque, et ue doit pas briler quand on la goûte, ce qui indiquerait qu'elle est falsifiée avec du tithymale. Les scammonées de Syrie et de Judée pussent pour les plus mauuenies, étant pesantes, massires et sophisiquées de tithymale et de farine d'orobe. Voils eq que dit Dissocride.

D'après Tournefort, la scammonée de Samos n'est guére bonue : elle est rousse, dure et très difficité à pulvériser; elle purge avec violence. La plante qui la produit est un liseron dont les feuilles ressensiblent à celles de notre peit liseron; mais elles sont plus grandes, velues et découpées mois proprement à la base que celles de la scammonée de Syrie. La scammonée de Samos répond bien à la déscription qu'en a faite Diosocride: elle nait dans les baluies de Musie; mais il est surrernant que du temps de Dioscoride, on préférât le suc de cette espèce à la scammonée de Judée et de Syrie, que l'usage nous a appris à recomaître pour la meilleure. Celle de Samos et de Scala Nova se consomme dans l'Anatolie; ou n'en charge guère pour l'Occident.

Geoffroy distingue deux sortes de scammonées, celle d'Alep et celle de Suyrne: la première est légère, friable, à cassure noirâtre et brillante, recouverte d'une poudre blanchâtre. Il ajoute, ce qui est inexact, qu'elle a un goût amer, un peu âcre, et une odeur poante.

La scammonée de Smyrne est noire, plus compacte et plus pesante. Elle est apportée à Smyrne de la Galatie, de la Lycaonie et de la Cappadoce, près du mont Tanrus, où on en fait une grande récolte. On préfère la scammonée d'Alep.

La plante qui produit la scammonée d'Alep est le convolvulus syriacus de Morisson (convolvulus scammonia L.). Il a les fenilles trian-



gulaires (fig. 222) hastées par le bas, lisses. Il différe par conséquent de la plante de Dioscoride, à fenilles velues, observée par Tournefort à Sanos et dans les campagnes de la Natolie. Geoffroy a donc demandé

à Shérard, botaniste auglais qui a longtemps vécu à Smyrne, si l'on tirait effectivement de la scammonée de la plante à feuilles velnes. Shérard lui répondit qu'il avait aussi observé ce même liseron auprès de Smyrne, mais qu'on n'en tirait aucun

suc. Il a ajouté que le convectuulor à feuilles glabres y croît en si grande quantité qu'il suffit pour préparer toute la scammonée dont on se sert. Pour obtenir cette scammonée, on découvre la racine et on y fait des incisions sous lesquelles on met des coquilles de moutes pour recevoir le suc laiteux qu'on y fait sécher. Cette scommonée en coquilles est réservée pour les riches labitants du pays; celle qu'on exporte de Suryme vient, comme il a été dit plus haut, de la Lycaonie et de la Cappadoce. Plus loin, Geoffroy, revenant sur la scammonée en coquilles de Suryrae, qui est la meilleure, dit qu'elle est transparente, blanchâtre ou jaunatre, semblable à de la résion ou à de la colle forte.

Il me paraît difficile de ne pas conclure de ce qui précède qu'il existe

vériablement deux espèces de scammonée : l'une bloude on jaunâtre et translucide, produite par le liseron à feuilles velues de Discoride et de Tournefort (1); l'autre noirâtre et opaque produite par le convolevatus scommonia (2). Ces deux espèces présentent ensuite une grande variation dans leur qualité, suivant qu'elles ont été préparés avec le suc laiteux pur, provenant de l'incision des racines, on avec le suc exprime des racines, quelquefois avec le suc des feuilles; suivant qu'elles out été falsifiées par une addition de sable, de terre, de carbonate on de suffate de chaux, d'amidon; car toutes ces falsifications sont misse su tusge, soit en Orient, soit alleurs.

Voici maintenant la description des principales scammonées :

1. Seammonée blonde de Smyrne, en coquilles; seammonée de Myste de Dioscordie. J'axis depuis longiemps cette sorte de scammonée, provenant du droguier de Henry père, mais j'étais incertain de son origine, lorsque je l'ai vue chez M. L. Marchand, ancien droguiste, contenue dans des coquilles où le sue découlée de la racine s'est évaporé spontanément. Cette scammonée est en petites masses souvent poreuses, d'autres fois unies, d'un gris rougelêre ou d'un gris blanchâtre à l'extérieur; elle est très fragile et présente une cassure brilante et vitreuse très inégale. Elle est jaunâtre et transparente dans les lames minces; elle forme avec la salive une émulsion blanchâtre qui devient très poisseuse en se sèchant; elle possède une odeur forte et désagréable distincte de celle de la scammonée d'Alep; elle fond à la flamme d'une bougie, s'enflamme et continue à brêler seule après l'ébigiement de la bougie.

2. Seammonte blonde de Trebizonde. Cette seammonte répond, par ses propriétes, à la scommonée de Sournetot. Elle est en masses considérables, d'un gris rougeâtre terne à l'extérieur, tenaces et difficiles à roupre; la cassure est inégale, de couleur rougeâtre, d'apparence circues; elle est translucide et même transparente, par places, dans ses lames minces. Elle possède l'odeur de brioche de la scammonée d'Alep; elle forme avec la salite une émulsion d'un gris

(1) Convolvulus hirsutus Stev., convolvulus sagittifolius Sibth., convolvulus sibthorpii de Ræmer et Schultes.

(2) Il ex vrai que Geoffroy a décrit sons le nom de sommonée en coquitile une semmonée junaitre qu'on peut supposer être la même que Shirard a vu extraire du C. sommonia; mais on renarquera qu'il n'y a pas une lisiason nécessaire entre les deux faits. Enfin, dans ces dernières années, il est arrivé dans le commerce une quantité assez considérable de sommonée blonde dont on ne peut expliquer à différence sessuitéle observée entre elle et la semmonée d'Alep, autrement que par une différence spécifique dans la blaute.

sale, poisseuse, plus ou moins marquée; elle brûle avec flamme et en bonillonnant, lorsqu'on l'approche d'une bougie allumée; elle continue de brûler avec flamme lorsqu'elle en est éloignée.

- 3. Scammonte notrâtre, d'Alep, supérieure. A. Cette sorte est nfragments peu volumineux, très irréguliers, recouverts d'une poussière blanchitre; elle se brise très facilement sous l'effort des doigts et offre une cassure noire et brillante, qui, vue à la loupe, présente çà et là de petites crivités, et dont les éclais sout deuni-transparents et d'un gris olivâtre. Elle blanchit sur le champ par le contact de l'eau on de la suive; miss dans la bonche, cle offre un gout très marqué de beurre cuit ou de brioche, saus aucune amertune, et accompagné seulement d'une âcreté tardive; elle jouit d'une odeur semblable de brioche; sa poudre est d'un blanc grisâtre; approchée d'une bouge allumée, elle brûle avec flaume et en se boursonflant; mais elle s'éteint aussitôt qu'on l'étoigne de la bougie;
- B. II est rare de voir à Paris de la scammonée d'Alep aussi pure que la précédente; celle qui en approche le plus est en morceaux plus volumineux, très irrégulièrs, caverneux, toujours gris à l'extérieur et d'une cassure noire et brillante; mais elle est moius fragile et blanchit moius lorsqu'on l'humete; son odeur est semblable.
- h. Seammonée noire et compacte d'Alep. Cette scammonée ad être évaporée au feu jusqu'en consistance suide, et formée en pains orbiculaires qui se sont aplatis pendant leur refroidissement. Elle est compacte, pesante, sans ancune castié dans son inférieur. Elle offre une cassure noire et vifreuse; elle est ransparente dans ses laures mines, à la manière d'une résine; elle est assez fraible sons le doigt et d'une odeur semblable à la précédente, mais plus faible. Elle fond à la flanme d'une bougie, s'enflatume et continne de brûler après en avoir été écartée.
- 5. Seaumonée plate dite d'Antioèhe. Cette s'anumonée parait cire le résultat d'une faisfication. Elle est sons forme de gâteaux aplatis, larges de 10 à 11 centimètres, épais de 2 centimètres environ, ou en morceaux qui en proviennent; elle est d'un gris cendré assez uniforme à l'extérieur, et présente une cassure terne, d'un gris foncé, sur laquelle on remarque un grand nombre de petites cavités, la plupart lenticulaires, et des taches blanchâtres dont la substance fait eferre-cence avec l'acide chlorhydrique, ce qui indique que ce sont des particules de pierre calcaire. Elle est peu friable, blanchit peu et devient na peu poisseuse par l'action de l'eux on pela la salive. Sen odeur est semblable à celle de la scanmonée d'Alep, mais un peu plus faible et un peu désagréable. Elle ne se fond pas à la fiamme d'une bougie; elle y bouillomes seulement par petites places, y bride difficilment avec

flamme, et paraît s'éteindre aussitôt qu'elle en est éloignée. Cependant elle continue de brûler pendant quelque temps sous la cendre blanche qui se forme, en répaudant une odeur fort désagréable.

- 6. Seammontes inférieures dites de Smyrne. J'ai dit en conneuçant qu'on domait communément, dans le commerce, le nom de semmonée de Smyrne à celles de qualités inférieures et qui sont évidemment falsifiées. Il est difficile d'en indiquer les caractères, qui peuvent varier suivant l'adultération plus on moins grande qu'elles ont subie. J'en ai depuis longtemps une sorte qui est d'un brun terne, très pesante, très d'ure, nou frishle, non caverneuse, à cassure terne et terreuse, d'une odeur faible et cependant désagréable, paraissant avoir été cuveloppée d'une peut garnie de su poil. J'en ai vu depuis heancoup d'autres auxquelles il est inutile de s'arrêter.
- 7. Scammonée de Montpellier ou scammonée en galettes. On labrique cette prétendue scammonée, dans le midi de la France, avec le suc exprimé du equanchum manspeliaeum (asalépiadées), auquel on ajoute différentes résines ou autres substances purgatives. Elle peu donc varier beaucoup dans ses caractères phisques et sa nature; celle que j'ai est tout à fait noire, très dure et très compacte, formée eu galettes aplaties de 10 centimètres de diamètre sur 2,5 centimètres d'épaisseur. Elle présente une faible odeur de banne du Pérou et forme avec la salive un liquide d'un gris foncé, gras, onctueux et tenace. Cette précendue scammonée et les sortes précédentes (n° 5 et 6) étant des produits faisifies, doirent être rejetées de l'officine du pharmacien.

La scamuonée est un purgatif violent qui doit être employé avec circonspection. Elle entre dans la poudre de tribus, les pilules mercuricelles de Belloste et dans un grand nombre d'électuaires et d'alcoolés purgatifs. Autrelois, on lui faisait subir différentes préparations dans la vue de l'adourie; mais ces préparations, qui ne faisaient qu'or reudre les effets plus incertains, ne sont plus usiées. Aujourd'hni on l'emploie simplement pulvérisée ou réduite à l'état de pure résine par le moyen de l'alcool rechifié. Cette résine junit de quedques propriétés particulières qui la rendent plus facile à administrer que celle de jalap (voir ma Plaramocopie raisonnée, Paris, 1867), a 370).

La scammonée a été analysée anciennement par Bouillon-Lagrange et Vogel; mais ces chimistes a jant opéré sur des sortes très inférieures, j'avais publié une autre analyse de la scammonée d'Alep que je ne rappellerai pas ici, préférant donner les résultats obtenns par M. Clamor Marquart sur huit scammonées du commerce (t).

<sup>(1)</sup> Pharmaceutisches central blatt , 28 october 1837,

|                                                                      | I.    | 11.  | ur.  | 17.  | V.   | VI.  | VII. | VIII. |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Résine                                                               | 81,25 | 78,5 | 77   | 50   | 32,5 | 48,5 | 46   | 8,5   |
| Cire                                                                 | 0,75  | 4.5  | 0,5  | 30   |      |      | 0.5  | - 0   |
| Matière extractive                                                   | 4,50  | 3.5  | 3    | 5    | 3    | 7    | 10   | 8     |
| — avee sels                                                          | 9     | 2    | 3    | 3    | 4    | 6    | 5    | 42    |
| Gomme avec sels                                                      | 3     | 2    | -1   | 4    | 1    | 2,5  | 3    | 8     |
| Amidon                                                               | 2     | 1,5  | 2    | 5    | 1,5  | 15,5 | 36   | 17    |
| bassorine et gluten.                                                 | 1.75  | 1,25 | ,    | 5    | ) »  | 12,5 | 25   | 7     |
| Albumine et fibrine.<br>Alumine, oxide de fer,<br>earbonate de chaux | 1,50  | 3,5  | 3,5  | 4,5  | 2    | 6,5  | 12,5 | 46,5  |
| et magnésie                                                          | 3,75  | 2,75 | 42.5 | 22   | 6,75 | 42,5 | 4,5  | 4     |
| Sulfate de chaux                                                     | 2     | . 2  |      |      | 52   | 22,5 | 20   | 20    |
| Sable                                                                | 3,50  | 3,50 | 2    | 4    | 30   | 2    | 3    | 4     |
|                                                                      | 100.  | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100.  |

- I. Scammonée d'Alep supérieure, répondant à mon u° 3, A. Pes. spéc. 1, 2.
  - II. Scammonée d'Alep belle, répondant à mon n° 3, B.
- HI. Seammonée d'Alep, noire et compocte, nº h; pes, spéc, 1,403. Je ne crois pas cependant que la scammonée que l'ai décrite sons ce omb puisse contenir une aussi grande quantité de sel calcaire; et si elle en contient, la chaux ne doit pas y être à l'état de carbonate, tel qu'on l'obtient par l'incinération; elle y existe probablement à l'état de malate.
- IV. Morceau plat et fort, couvert à la face inférieure d'une légère couche farineuse qui manque à la face sujérieure. Cassure circuse; à l'intérieur, mélange de poils menus; difficile à fondre, d'une pesanteur spéc, de 1,421. L'extrait contient des chlorures de calcium et de magnésium. Le carbonate de chaux des cendres pèse seul 21 pour 100.
- V. Scammonée décrite par Nees d'Esenheck et Eberuneyer comme scammonée de Smyrme, ce qui ne veut dire autre chose ici que scammonée falsifiée. Celle-ci est remarquable par l'énorme quantité de plâtre qu'elle contient.
- VI. Seammonée dite d'Antioche. Pes, spéc. 4.17h. Les caractères assignés par l'anteur à cette scammonée se rapportent à ceux de mon n° 6, sauf qu'il indique dans la science de grandes cartics dues à des passages d'insectes. Quelle que soit l'impureté de cette sorte de scammonée, je n'y ai janais observée ce dernier caractère.
- VII. Seammonée d'Antioche de M. Martius; d'un brun grisâtre, couverte d'une poussière blanche à l'extérieur, avec beaucoup de passages d'insectes; pondre d'un gris de cendre; pes. spéc. 1,12.

VIII. Morceaux d'un gris de cendre clair, plats, épais de 4/4 de ponce, farineux des deux côtés; consistance presque cornée; difficile à pulvériser, poudre d'un brun clair.

Il est évident que des Init scammonées dont l'analyse précède, les trois premières sont les seules que l'on doive employer; j'à donné la composition des autres, afin de montrer jusqu'où peut aller le peu de valeur des sortes du commerce. Je ne pense pas cependant qu'il faile toujours en accuser nos négociants. Il est certain, par exemple, que les racines qui ont été épuisées de suc laiteux par des incisions, sont pilées et exprinées, et que le suc évaporé sert à produire une sorte inférieure de scammonée; or, un pareil suc, naturellement chargé d'une quantité variable de fécule, peut fort bien donner un produit analogne aux deux dernières sortes du tableau précédent, sans qu'il soit besoin de supposer qu'on y a introduit à dessein de l'amidon étranger.

### Rots de rose des Canaries.

Vulgairement hois de Rhodes on tignum Ilhodium. On dit que le nom de bois de Rhodes a été donné à cette substance parce qu'elle venait autrefois de l'île de Rhodes; mais aucune recherche n'a pu me convaincre que ce que nous appelous bois de Rhodes soit jamais procum de l'île de ce nom, ou de l'île de Chypre, qu'on a dit régalement le produire. Au contraire, aucun ancien auteur, Théophraste, Dioscoride on Pline, ne fait mention du bois de Rhodes, dont on n'a véritablement parlé que depnis la découvere des îles Canaries. C'est alors qu'on a vouin le retrouver dans les livres anciens, et qu'on a pensé que c'était l'unpadrid de Dioscoride. Mais îl est beaucoup plus probable que des deux espèces d'asplabit dont parle cet auteur, l'une était le bois d'aloès, et l'autre le bois du cytisus tolourum (faux ébeineir), din rytius spinouss, ou de l'ebems cretica, lesquels croissent en effet duns les lies du Levant.

Le nom de Lignum Rhodium, donné au bois qui nous occupe, ne signifie donc rien autre chose que bois à deux de rose; mais maintenant il faut dire que, presque de tout temps, on a confondu sous ce nom deux bois différents; l'un venant des Ganaries, qui est proprement le bois de Rhodes des purfumeurs; l'autre, apporté en partie d'Amérique, est le bois de rose des ébénistes; il ne sera question ici que du premiu production de l'autre, apporté par l'autre, apporté que du premiu premiu production de l'autre de l'autre, apporté par l'autre, apporté par l'autre de l'autre de partie de l'autre de

Ce hois est produit par un liseron arborescent et non volubile qui a longtemps été pris pour un genêt, dont il a le port, à cause de ses rameaux nombreux, droits et munis, sur leur longueur, de feuilles très espacées, entières et très étroites, et, à l'extrémité, de fleurs jaunătres, assez petites, mais convolvulacées. Cette plante est le ronnelnulus scoparius L. Le bois du commerce se compose de racines ou de
souches ligueuses, de 8 à 41 centimètres de diamètre, toutes contournées, tantôt couvertes d'une écorce grise, un peu fongueuse et très
creassée, tantôt démidées; quelquefois le bois est à l'intérieur d'une
sente teinte jaune uniforme; mais le plus ordinairement il est blaneatire à la circonférence, jaune orangé et comme imprégné d'unite
au centre. Ce bois doit en effet son odeur de rose très prononcée à une
huile peu volatile et onctueuse qui est la cause du caractère indiqué.
Les tiges, qui accompagnent presque totiquors la souche ou la racine,
sont cylindriques, grosses comme le pouce, couvertes d'une écorce
grise; elles sout formée d'un bois blanchâtre, lorsqu'elles sout jeunes,
devenant peu à peu jaune et huileux au centre à mesure qu'elles deviennent plus âgées; elles sout d'autant plus aromatiques qu'elles sout
plus grosses et qu'elles se rapprochent davantage de la sonche.

L'essence de bois de Rhodes est liquide, onctueuse, jamaître, d'une odeur de rose, d'une saveur amère comme le bois, un peu plus légère que l'eau.

## FAMILLE DES BIGNONIACÉES.

Gette famille comprend des arbres on arbrisseaux souvent volubiles, on des hierbes à feuilles opposées ou ternées, rarement alternes, et le plus souvent composées. Les fleurs ont un calico gamosépale, souvent persistant et à 5 lobes, se rompant puelquefoits d'une manière irrégnière; corolle gamopétale, irrégulière, à 5 divisions; le plus souvent 4 étamines accompagnées d'un filet stérile; ovaire porté sur un disque pluyogyne, à une on deux loges pluri-ovulées; plus rarement à 2 on 4 loges uni-ovulées; style simple terminé par un stigmate bilamellé. Le fruit est une capsule à une on deux loges, s'ouvrant en deux valves parallèles ou transversales à le cloison; rarement il est charu, ou dur et indéhiscent. Les graines, souvent bordées d'une membrane sur tout leur contour, renérment un embron dressé, sous endospenses.

Les bignoniacées ont une grande affinité avec les scrofulariacées, dont elles différent par leurs semences sans endosperme, souvent ailées; elles offrent peu d'espèces médicales, mais un certain nombre méritent d'être connues pour leur utilité dans les arts, dans l'économie domestique, ou comme plantes d'ornement dans les jardins.

Sesame de l'Inde, sessaman indicum DC, et le sesaman orientale L., qui en est une variété. Cette plante, originaire de l'Inde, s'est répandue dans toute l'Asie, en Égypte, en Italie et dans une partie de l'Amérique. Son fruit est une capsule à 4 loges qui renferment des semences blanches, un pen plus petites que la graine de lin, ovoides, pointues par un bout, un peu bombées d'un côté, a platies de l'autre. On en extrait une huile qui remplace celle d'olives dans la plupart des contrées qui vieinient d'être nommées; et aujourd'hui même, on en consomme une grande quantité à Marseille pour la fabrication du savon. Cette plante et sa semence portent aussi, suivant les contrées, les noms de jupocline, gipfri, geugeli. Celle des Antilles est noirâtre.

Calchassier, couis et calchasse, crescentia cujete L. Arbre de moyenne grandeur, croissant dans les Antilles et sur tout le littoral de l'Amérique qui les environne; ses fruits sont très gros, couverts d'une écorce dure, verte, ligneuse, et remplis d'une pulpe blanche, aigrelette, contenant des semences comprinées, un peu cordiformes. La coque de ces fruits est employée en Amérique pour fabriquer des ustensiles de ménage, ou fermer des vases propres à contenir de l'eau, des huiles de des résines. La pulpe est regardée comme un remôte infaillible contre un grand nombre de maladies, et on en fabrique un sirop, nommé sirop de cotebrase, qui a cu, nôme en Europe, une grande célébrité contre Jussieurs affections du poumon.

Caroba. Sous ce nom, on emploie au Brésil, comme antisyphiliques, les feilles des joercande coroba, sudrhombea, et surtout celles du jararanda copaia (bignonia copaia Aubl.). Ces feuilles sont très grandes, deux fois pinnères, la première fois avec impaire, la seconde fois sans impaire. Les folioles sont elliptiques, coraces, très glabres, Inisantes et d'un vert foncé, riches en un principe amer, acre et astringent.

Jacaranda du Bresti, jocurnada brasiliensis Pers. Par une fauses interprétation de Maregraff (Hist. bras., p. 136), on a attribué à cet arbre le bois de palissandre du commerce. Maregraff, en effet, mentionne deux espèces de jieuwanda, l'un à bois blanc, c'est le jiacaranda brasiliensis, l'autre à bois noir et odorant, dont il ne donne aucune description; c'est celui-ci qui produit le bois de palissandre. Il appartient aux dalbergiées.

Catatpa, catalpa bignonioides Walt. (bignonic catalpa L.). Arbe de moyenne grandeur, originaire de la Caroline et de la Louisiane, aujourd'hni acclinaté dans nos jardius. Il est remarquable par l'ampleur de ses fœilles simples, cordiformes, d'un vert tendre, un peu pubescentes en dessous, et par ses Beurs blanches melées de pourpre, disposées en nombrenses panicules à l'extrémité des rameaux. Ces fleurs portent deux étamines ferfiles et trois filaments sérifies; les fruits sont des capsules grises, très longues, cylindriques, pendantes, à 2 valves; la cloison est opposée aux valves; les semences sont bordées d'une membrane et unmics au sommet d'une houpe de polis. Le bois de catalpa

est blanchâtre, assez semblable à celui du frêne, peu susceptible de recevoir le poli.

Catalpa à feuilles de chene, chene noir d'Amerique, calalpa longissima Sinsi (biquania longissima Jacq.). Arbre de No pieds, à feuilles glabres, ondulées sur le bord; les fleurs sont blanchâtres ou panieulées, disposées en belles grappes paniculées; les fruits sont longs de 60 centimètres et plus; le bois a la solidité du chêne et n'est jamais percé par les vers; aussi est-il très utile pour la construction des navires; il vient des Antilles.

Ébène verte de Cayenne, tecoma leucoxylon Mart., bignonia leucoxylon L. ( guirapariba , urupariba , pao d'arco , Marcgr. Bras. , p. 118). Arbre du Brésil, de la Guyane et des Antilles, dont le tronc est formé d'un aubier blanc très épais et d'un cœur jaune verdâtre , peu dense, formé de fibres enchevêtrées les unes dans les antres. Ce bois exhale, lorsqu'ou le râpe, une odeur aromatique faible non désagréable; il cède à l'ean un peu de matière colorante jaune qui rougit par les alcalis. On connaît à la Guyane, sous le nom d'ébène verte ou d'ébène noire, un autre bois auquel je donne, pour le distinguer, le nom d'ébène verte-brune. Il est beaucoup plus dense que le précédent, souvent plus lourd que l'eau; il est entouré d'un aubier blanchâtre peu épais, et d'une écorce fibreuse. Il a une couleur verteolive qui brunit beaucoup et devient presque noire à l'air ; il exhale , lorsqu'on le râpe, une odeur peu agréable, analogue à celle de la racine de bardane ; il est d'une texture très fine et très serrée, et peut acquérir un beau poli ; il cède facilement à l'eau une matière colorante verte qui rougit par les alcalis. Ce bois est, sans aucun donte, celui qui a été désigné par Marcgraff (page 108) sous le nom de autropariba, donné également à l'ébène verte (page 118); mais les caractères des feuilles sont bien différents. Ces deux mêmes bois sont cités avec éloge, et comme incorruptibles, dans un Mémoire sur l'exploitation des bois de la Guyane, par Guisan (Cavenne, 1785); je les ai vus, au contraire, être facilement attaqués par les insectes.

Tecoma grimpant, lecoma radicons J., bignonia radicons L. Arbrisseau d'une grande beauté, nomme communément jasmin de Virginic, dont les tiges sarmenteuses s'accrochent aus murailles par de petites racines et s'élèvent jusqu'à 10 à 13 mètres de hauteur. Les feuilles sont opposées, aifècs avec impaires, vales-aigués, doutées en scie, d'un vert foucé. Les fleurs sont grandes, d'un rouge éclatant, disposées en bouquets à l'extrémité des rameaux. Cette plante est originaire de la Virginie; on la cultive facilement dans les jardiches.

Chica, bignonia chica II. B. Plante sarmenteuse s'élevant au sommet des plus grands arbres, à l'aide des vrilles qui prennent la place de la foliole terminale de ses fenilles bipinnées; les fleurs sont violettes, nunies de la étamines fertiles et d'un filet sérile; le freit ets une silique pendante, longue de 30 à 60 centimètres, très étroite, séparée par une cloison paralléle aux valves; les semences sont ovales, ailées, imbriquées sur la cloison au bord de laquelle elles sont fixées.

Cet arbrisseau croît en très grande abondance sur les bords de l'Orénoque et du Cassiquiare, en Amérique. On retire de ses feuilles, par ma procédé analogue à celui qui sert à l'extraction de l'indigo, une natière rouge, pulvérulente, insoluble dans l'eau, un peu soluble dans l'alcool et daus l'éther, dont les naturels se servent pour se peindre la figure et quelquéfois tout le corps. Cette substance est arrivée dernièrement dans le commerce, sous le nom de krojuru. Il résulte de quelques essais anciennement tentés par M. Mérimée qu'elle pourrait être appliquée à la teinture.

#### FAMILLE DES GENTIANACÉES

Plantes herbacées, rarennent frutescentes, portant des feuilles entières, presque toujours opposées, privées de stipules. Fleurs solitaires terminales ou axillaires, on réunies en épis simples : calice monosépale, souvent persistant, presque toujours à 5 divisions; corolle hypogyne, gamopétale, réquilère, ordinairement à 5 loise mibriquées et contournés avant leur développement; étamines en nombre égal aux lobes de la corolle et alternes; ovaire à une seule loge ou sinulunt deux loges par le repliement des valves, très rarennent à deux loges complètes; ovules très nombreux firés à deux trophospermes pariétaux et suturaux, hiddes du côté interne; style simple ou profondément biparti; fruit capsulaire à une seule loge, à 2 valves contenant un grand nombre de graines fort petites; embryon dressé et homotrope, renfermé dans l'axe d'un endosperne chariu.

Les gentianacées sont remarquables par la forte amertume de toutes les plantes qui en font partie, amertume qui a porté les peuples de tous les pays à les employer comme fébrifuges et stomachiques. Je ne citerai que les principales.

## Gentiane jaune.

Gentiana lutea L. Car. gén. : calice à 5 ou à divisions , se fendant quelquelois par moitié en forme de spathe; corolle infundibuliforme, campanulée, ou rotacée, à gorge uue ou barbue, à limbe ordinairement quinquéfide, rarement à 6 ou à 10 divisions; étamines eu nombre rejal aux divisions de la corollé, à filaments égant par la base; anthères

dressées ou rapprochées, à débiscence longitudinale; ovaire uniloculaire, aminci au sommet, surmonié de deux stigmates arrondis. Capsule oblongue, fourchue ou blidde à su partie supérieure, uniloculaire, bivalve; semences nombrenses, entonrées d'un rebord membraneux et portées sur le bord rentrant des valves.

La gentiane jaune (fig. 223) pousse de sa racine, qui est vivace, une tige haute de 1 mètre, garnie de feuilles opposées, sessiles, con-



nées à leur base, ovales, larges, lisses , plissées sur leur longueur, comme celles de l'ellébore blanc. Les fleurs sont iaunes, nombreuses, disposées par faisceaux opposés dans l'aisselle des feuilles supérieures. et comme verticillées : la corolle en est profondément découpée et étalée en roue. Cette plante croît en France, dans les Alpes, les Pyrénées, le Puy-de-Dôme, la Côte-d'Or, les Vosges, d'où on nous apnorte sa racine sèche. Cette racine peut être grosse comme le poignet, très longue et ramifiée. Elle est très ruguense à l'extérieur, d'une texture

spongieuse, jaune, d'une odeur forte et tenace, d'une saveur très amère. On doit choisir cèlle qui est médiocrement grosse et non cariée.

Henry père et M. Caveutou, qui ont fait l'analyse de la racine de gentiane, en ont retiré de la glu, une luile odorante, une huile fixe, une matière très amère soluble dans l'eau et l'alcool (geutimin), de la gomme, du sucre incristallisable, quedques sebe et pas d'amidon (Jouru, pharm., t. V. p. 97, et t. VIII, p. 473). La quantité de sucre est assez considérable pour que les habitants des montagnes où croit la gentiane la fassent fermenter et en retirent de l'alcool par la distillation.

En 1837, M. Charles Leconte, dans sa Thése inaugurale, a montré que la glu obleune par l'éther était un composé de cire, de maitère grasse verte et de caoutchouc. Il a vu pareillement que le gentiamé ne extrait alcoolique juune et très amer de la gentiame, étant traité par l'eau froide, l'aissait des Bocons composés de maîtère grasse et d'un principe cristallisable qu'on pouvait obteuir en traiant la maîtère blanche par l'alcool bouillant et faisant cristaliser. Ce principe, qui a

reçu le nom de gentisin, forme environ 0,001 du poids de la raine: il est sous forme de longues aiguilles très (légrères et d'un jaune pâle; il u'a pas de sareur et est sans action sur l'économie animale. Il est presque insoluble dans l'eau froide et n'est guére plus soluble dans l'eau froide et n'est guére plus soluble dans l'eau houillante. Les acides n'en augmentent pas la solubilité; mais les alcalis le dissolvent en prenant une belle couleur jaune et en formant des composés cristallisables jaunes. Il est évident que ce corps ne constitue pas le principe amer jaune de la gentiane, mais il est probable que celui-ci est dériré du premier par oxigénation ou autrement.

La gentiane jaune n'est pas la seule espèce dont la racine puisse être employée comme tonique et fébrifuge. Les gentime purparee et punctuda produisent des racines enorer plus ambres, et la prenière est principalement usitée en Allemagne et dans le nord de l'Europe.

Tachi de la Guiane. Tochia Guianemis Aubl. Arbrissean de 2 mètres de hauteur, portant des brauches quadrangulaires, noueuses, opposées en croix, et des feuilles opposées dans l'aisselle desquelles naissent des fleurs sofitaires, de couleur jaune; la capsule est entourée du calice qui a persisté. La racine de cette plaute est ligueuse, couverte d'une écorce unie, minoe et blanche, semblable à l'extérieur à celle du quassia; le bois en est tendre, blanchâtre, à structure finement et uniformément rayonnée. Elle possède une amertume considérable; clle est employée au Brésil comme fébrilage, sous le nom de quassin de Para ou de Tupurubo et sous ceux de Raiz de Jacuré-Aru et de Caferana.

Fanx cotombo d'Amérique (frusera carolinensis Walt., frusera l'adteri Mich.). La racine de cette plante, l'une des plus inertes de la famille, est substituée en Amérique au colombo. J'en donnerai les caractres distinctifs en parlant de ce dernier article [famille des ménispermées].

#### Petite Centaurée.

Evyllowae centanzium Pers., chironia centanzium W., gentium centanzium L. Car. du genre erythreae: calice à 5 ou à divisius; co-rolle infundibuliforme, nue, à tube cylindrique, à limbe à 5 ou à lobes. Étamines 5 ou â, insérées au tube de la corolle; authères dressées, essertes, tordeuse en spirale; ovaire uniloculaire ou deni-blioculaire par l'introllexion des valves; style distinct, tombant; stiguate à 2 lames ou indivis et en tête. Capsale uniloculaire ou semi-biloculaire; sementes sous-globuleuses, lisses, très menues.

La petite centaurée (fig. 22h) s'élève à la hauteur de 30 à 35 centimètres; elle pousse de sa racine, qui est fibreuse, une tige simple, anguleuse, entourée par le bas de feuilles radicales oblongues, disposées en rosette; les feuilles de la tige sont sessiles et opposées, les supérieures très étroites et les bractées linéaires. La tige se divise et se



subdivise par le haut en plusieurs rameaux quelquefois dichotomes, portant de petites fleurs rouges, disposées en corymbe et d'au très piol felfe. Ces fleurs, principalement, sont usitées, bien qu'elles soient moins amères que la tige et surtont que la racine; mais leur aspect agrésble les a fait préfèrer. Pour leur couserver leur helle conleur pendant la dessication, on l'es partage par petits paquets que l'on entvelope de papier.

Cachau-lahuen, erythwa chilensis Pers., chironia chilensis W. Petite plante du Chili et du Pérou, à tiges très menues, hautes de 15 centimètres environ, munies de

feuilles toates opposées, presque linéaires; la panicule supérieure est plusieurs fois dichotome; les fleurs sont longuement pédouculées et cleignées des feuilles florales; les capsules sont uniloculaires. Cette plante jonit d'une assez grande cétébrité comme fébringe, emménagone et résolutive, dans une grande partie de l'Amérique méridionale.

Petite centancée de l'Amérique s'eptentrionale, sabbaita angularis Pursh, chironia angularis L. Cette plante ressemble complétement à notre petite centaurée, seulement elle est beaucoup plus grande dans toutes ses parties, et ses tiges tétragones sont membraneuses sur les angles; elle est emplovée aux mêmes usages.

#### Chiravia el Calamns arematicus.

Ophelia chivata Grisch, agathates chiruyta Don, gentiana chivayta Rosh, Plante très amère de l'Inde, qui est employée aves succès comun fébrifage et pour remédier à l'atonie des voies digestives. Elle est à peu près inconnue en France, malgré l'analyse que MM. Lasseigne et Boissel en ont publicé en 1821 dans le Journal de pharmacie. Elle se compose d'une tige cylindrique, ramifiée à la partie supérieure, l'aute de 60 à

400 centimetres , portant des feuilles opposées, sessiles, lancéolées, à nerrures longiudinales. Les Benrs forment à l'extémité de la tige et des rameaux mue cime làche , ombelliforme; le calice est à h divisions plus courtes que la corolle; la corolle cest jaune, à 4 segments profonds, rotacés, pourrus à la base de 2 fossettes glande laces; les étamines sont au nombre de 4, à filets subulés , un peu soudés à la base; ovaire unitoculaire, surmonté de 2 stignates sessiles , roufés; capsule uni-loculaire, hivalve; semences très nombreuses , non ailées. Ce sont les tiges surtout qui sont usitées; elles sont grosses comme une forte plume, brunâtres , formées d'une substance demi-ligneuse, d'un blanc jaunâtre, très amère et offrant au centre un canal médullaire assez large, vide ou rempli d'une moelle moiss anière que le bois. Enfin la partie inférieure de ces tiges présente un caractère constant et par conséquent remarquable; c'est un collet renfle et oujours incliné par rapport à l'axe de la tige. La racine est fibreuse et n'offre rien de particulier.

On conçoit que cette substance d'une amertume forte, pure et prirée de tout principe aromatique, soit très usitée dans l'Inde; mais elle sera toujours probablement peu usitée en France, où nous possédous ses équivalents dans la grande gentiane et la petite centaurée. Elle nous offre cependant un autre genre d'intérêt, par sa grande ressemblance avec la substance qui était connue auciennement sous le non de calamus sevus, aromaticus ou odorantes.

Cette substance, assez célèbre dans l'antiquité, est devenue tellement rare dans les temps modernes qu'on s'est accordé, depuis très longtemps, à la remplacer par la souche de l'acorus cerus (page 10½). Voici cependant les caractères que lui donnent Pomet, Leuerry et Valmont de Bonare, d'après Prosper Alpin et quelques auteurs:

Fragments de tiges de la grosseur d'une plume, rougeâtres au dehors, parsemés de nœuds, remplis d'une moelle blanche, d'un goût fort auner, se divisant eu éclats lorsqu'on les brise.

La plante croît à la hauteur de 3 pieds; de chacun des nœuds poussent deux feuilles longues et pointues; les fleurs naissent aux sommités de la tige et des rameaux et sont dispoées par petils bonquets jaunes : il leur succède de petites capsules oblongues, pointues, noires, contenant des graines de la même coolieur.

On a longtemps et généralement attribué le colomus revus à une plante graminée; on ne remarquait pas alors que des feuilles et des rameaux opposés, et des graines contenues dans une capsule, ne convenzient pas à une plante de cette famille. Plus tard on a pensé que cette plante pouvait étre une ombellière ou une Işvianchie; je puis dire qu'on n'avait eu que des idées fausses sur le vrai colomas des auciens avant cue le m'en fuses occurié.

En 1825, M. Boutron voulut bien me remettre plusieurs tiges d'une substance qui existait depuis longtemps dans sa maison, sous le nom de cadamus verus. J'y reconnus facilement le véritable cadamus décrit par Lemery, et je ne tardai pas nou plus à trouver le genre de végétal qui le produit.

A part la faible odeur de mélilot que conservait cette substance, je fus d'abord frappé de sa grande amertume, de sa teinte générale jaunâtre, et de sa propriété de feindre l'eau en jaune foncé, même à froid. Je pensai aux gentianées, et trouvant en effet que tous les caractères de la plante concordaient avec cette supposition, je priai M. Boissel de me donner quelques tiges du chirayta de l'Inde qu'il avait analysées avec M. Lassaigne. Alors je trouvai une ressemblance tellement frappante entre les deux tiges, qu'il ne me fut plus possible de douter que le cultumes revress ne fût la tige d'une gentiane de l'Inde.

Une chose remarquable, c'est que le chirayta possède tous les caractères de la plante du calamus: tige branchue à sa partie supérieure, feuilles simples opposées, fleurs jaunes terminales, hauteur de 60 à 100 contimètres; bien plus, la disposition et la forme des racines sont telles qu'on dirait qu'elles ont servi de modèle aux figures de calamus données nar Clusius, Chabreus et Pomet.

Je n'hésiterais donc pas à dire que le calamis perus des ancieus et chérața sont une seule et même plante, si, indépendamment de quelques différences dans la conleur extérieure des deux tiges, dans leur consistance et dans la manière dont l'amertume se développe dans la bouche, le chirața n'était entirément dépouvru d'odeur, tandis que le calamis verus en offre une douce et agréable, qui a dû être plus marquée (bien que Ponnet et Lemery n'en parlent pas), puisque son nom latin était calamis avanuaticus ou odavatus et son nom arbe cossab étalavira ou cassab et darvib, qui signifie de même come avanuatique. An moins fau-il admettre que ces deux végétaux appartiennent à deux espèces voisines ou deux variétés de la même espèce. (Journ. chim. méd., 1825, p. 229.)

### Ményanthe ou Trèfie d'eau.

Menyantheis trifoliata L. (fig. 225). Cette plante, réunie à quelques autres, constitue une tribu particulière de la famille des gentianacées qui diffère des vraies gentianées par l'estivation induplicative de la corolle, par la consistance ligneuse du test de la semence, par son albamen plus petit que la cavité qui le renfernue, enfin par la disposition alterne et engainante de ses feuilles. La ményanthe em particulier croit dans les lieux marécageux; il est pourru d'un rhizome lorizontal, noueux, vivace, qui donne naissance à un petit nombre de feuilles engaînantes longuement pétiolées et partagées par le haut en trois grandes folioles ovales, très glabres. Les fleurs forment une belle grappe simple à l'extrémité d'une

hampe haute de 48 à 27 centimètres : elles sont pédonculées et accompagnées d'une bractée à la base : le calice est à 5 divisious . la corolle est infundibuliforme, à 5 divisions ouvertes, ciliées sur le bord, d'une couleur rosée à l'extérieur. Le style est filiforme , persistant , terminé par 2 stigmates : la capsule est uniloculaire, bivalve. Les semences sont très nombreuses et brillantes



Cette plante est très amère, tonique, fébrifuge et antiscorbutique. On l'administre sous forme de suc, d'extrait ou en sirop. Elle est employée, dans quelques contrées, en place de houbion, pour la fabrication de la bière.

# FAMILLE DES LOGANIACEES.

Cette petite famille a été établie d'abord par M. R. Brown pour y placer un certain nombre de genres rapprochés des robiacées, mais qui en différent par leur ovaire libre; M. Enditcher y a réuni ensuite les stryclouées séparées des apocynées, les spigelia, les logoaita et d'autres genres distraits des gentianées, et en a formé un groupe pen homogène, intermédiaire entre ces trois familles, qui différe des rubiacées par un ovaire non soudé avec le calice, des apocynées et des gentianées pet est propriées et des estipules. Ce sont donc des végétaux à feuilles entières, opposées et stipulées, pourvus de fleurs dont le calice et libre et à 5 ou 4 divisions; la corolle est régulière, à 5 ou 4 lobes contournés ou valvaires; les étamines-sont ordinairement en nombre égal, tantôt alternes, tantôt opposées, que/que/ois en partie alternes et en partie opposées sux divisions de la corolle; l'ovaire est libre c, ordinaire-

ment à 2 loges; le style est simple, pourva d'un signate simple on double. Le fruit est tantôt bacciforme, tantôt capsulaire, à 2 valves reutrantes portant les placentas; les semences sont souvent peltées, quelquefois ailées; l'albomen est charun ou cartilagineux, l'embryon droit, les cott/édons foliocès.

Ce petit groupe, si peu nombreux qu'il soit, renferme des végétaux d'une grande puissance médicale et des poisons très énergiques principalement fournis par la tribu des strychnées.

## Spigélle antheimintique (Sr. 226).

Spigelia anthelmia L. Plante annuelle du Brésil, de la Guyane et des Antilles; la racine en est fibreuse et uneue; la tige simple ou peu rameuse, droite, haute de fi0 à 50 centimètres, garute de quelques feuilles opposées; les quatre feuilles supérieures sout en croix; les lleurs sout verdâtres, presque sessiles, manies de bractées et disposées



d'un même côté en épis grêles et filiformes. à l'extrémité de la tige et des rameaux. Les fruits sont des cansules didvines , diconnes , quadrivalves, entourées inférienrement par le calice persistant. Cette plante passe pour vénéneuse, et elle a été appelée Brinvillière du nom de la marquise de Brinvilliers , fanieuse empoisonneuse du temps de Louis XIV: mais il faut que la dessiccation lui fasse perdre cette propriété, car on l'emploie sans inconvénient et, à ce qu'il paraît, avec succès contre les vers intestinaux. Desséchées, ses feuilles sont d'un vert foncé et d'une odeur du genre de celles des racines d'arnica ou de pyrèthre, c'est-à-dire forte, saus qu'ou puisse dire cependant que la substance soit aromatique; leur saveur est un peu amère et un pen âcre. Cette plante est assez rare dans le commerce.

Spigette du Maryland, spigetia marylandica L. Cette espèce croît dans la Caroline, la Virginie et le Maryland; elle differe de la précédente par sa racine vivace, sa tige plus ferne et tétragone, ses feuilles toutes opposées deux à deux, ses fleurs beaucoup plus grandes et rouges au dehors. On trouve quelquefois cette plante dans le commerce, racine, tige et feuilles mélées; la racine est très menue, fibreuse.

presque semblable à celle de la serpentaire de Virginie, mais non aromatique; elle a une saveur amière, un pen nauséeuse, et parait spougieuse sous la dent. Les tiges sont droites, fermes, tétragones à leur partie supérieure; les feuilles sont d'un vert pâle, sessiles, longues de 55 à 80 millimètres, saus odeur bien caractérisée et presque insipides; les fleurs manquent. Cette plante est employée comme authelimitique, en place de la première, mais elle est bien moins active; il est probable que c'est elle dont M. Fenculle a publié l'analyse (Journ. de phorm., t. IX, p. 197).

#### Noix igasur on Fêve de Saint-Ignace.

Ignatia amara L. f., strychnos Ignatii Berg. Cette semence et la plante qui la produit ont été décrites en 1699 , par Ray et Petiver, sur la communication qui leur en avait été faite par le père Camelli, iésuite (Tronsactions philosophiques, 1699, nº 250). La plante est grimpante et monte en serpentant jusqu'au sommet des plus grands arbres; son tronc est lignenx, quelquefois de la grosseur du bras; ses feuilles sont opposées, ovales, entières, pourvues de 5 nervures longitudinales; sa fleur ressemble à celle du grenadier ; le fruit est ovale , plus gros qu'un melon, lisse, d'un vert olive, présentant sous une peau fort mince, lisse et charnue, une seconde enveloppe ligneuse et fort dure. L'intérieur du fruit est rempli par une chair un peu amère, jaune et molle. dans laquelle sont renfermées 20 à 24 semences couvertes d'un duvet argenté, et de la grosseur d'une noix lorsqu'elles sont récentes, mais devenant anguleuses et se réduisant au volume d'une aveline par la dessiccation. On peut voir ce fruit figuré dans les Transactions philosophiques de 1699 et dans la Flore médicale de Chaumeton et Turpin.

Les caractères donnés par Linné fils sont plus précis et un peu differents : les fleurs sont disposées en petites ombelles axiliaires pédonculées; les corolles en sont penchées, très longues, blanches, d'une odeur de jasmin; le fruit est couvert d'une écorce sèche, très glabre, de forme orée, atténuée en col et de la grandeur d'une poire de bon chrétien. La description donnée par Loureiro est conforme à celle de Linné : baie grande, arrondie, atténuée en col, unifoculaire, sèche, polysperme, à écorce glabre, ligneuse, blanchâtre, semblable à celle du cœurvitia (laquarvia.

Les semences de Saint-Ignace, telles que le commerce les fournit, sont plus grosses que des olives, généralement arrondies et convexes du côté qui regardait l'extérieur du fruit, anguleuses et à 3 on 6 facettes du côté opposé, ordinairement plus épaisses et plus larges vers une des extrémités, o dus trouve une ouverture rénondant à la base de l'embryon , qui est beancoup plus petit que la cavité qui le renferne; mais cette plus grande largeur répond quelquefois à l'extrémité opposée. Tantôt les graines sont pourvues d'un reste d'épisperme blanchâtre , tantôt elles sont réduites à leur endosperme corué, demi-transparent, fort dur, d'une saveur très amère et inodore.

La feve de Saint-Ignace est purgative et a quelquefois guéri des fièvres quartes rebelles; mais on doit l'employer avec la pins grande précaution; car, prise à une dose même peu considérable, elle cause des vertiges, des vonissements et des couvulsions. C'est un vrai poison du genre des narcotico-acres.

On doit à Pelletier et à M. Caventou une belle analyse de la fève de Saint-Ignace. Ils l'ont d'abord râpée et traitée par l'éther, qui en a ésparé une unièrre grasse. Ensuite l'alcol bouillant en a extrait, entre autres principes, un peu de matière cireuse qui s'est précipitée par le refroidissement du liquide. Celui-ci, évaporé, a produit un extrait qui, redissous dans l'eau, a formé avec les alcalis un précipité ahondant, très facilement cristallisable lorsqu'il a été purifié, neutralisant compètement les acides, ramenant au blen le tournesol rongi, enfin jouis-and de toutes les propriétés d'un alcali vérétal.

Cet alcali a été nommé strychoine, non seulement parce que beancoup de botanistes regardent l'ignatice amara comme un véritable strychaos; mais encore parce que la même base a été trouvée dans la noix vomique et dans la rocine de contentre, qui appartiennent à ce même genre (1).

La liqueur d'où la potasse avait précipité la strychnine contenuit une matière colorante jaune pen importante, et l'acide auquel le nouvel alcali végétal se trouvait combiné. Cet acide, dont la nature particulière n'a pas encore été bien constatée, a été nommé cependant neide i gosurique, du nom malais igassur de la fère de Saint-Iguace.

La fève de Saint-Ignace, épuisée par l'éther et l'alconl, a ét traitée par l'eau froide et lui a cédé une assez grande quantité de gomme. L'eau bouillante en a encore extrait un peu d'amidou; le résidu insoluble, gélatineux et très volumineux, a été jugé analogue à la bassorine.

## Noix vomique (fig. 227),

La noix vomique est la semence d'un arbre de l'Inde, nommé strychuos nux-vomica, qui a été décrit d'abord par Rheede sons le

(1) Dans ces différentes substances, la strychnine est accompagnée d'un autre aleali végétal nommé bracine, qui différe du premier par une beaucoup plus grande solubilité dans l'alcool et par la propriété de prendre une couleur rouge écarlate par l'acide nitrique. (Voir, pour les autres propriétés de ces deux alcalis, na Péaramocopée raisonnée, Paris, 1847, pages 697-700.)

nom de conirom (Hort, nalab, vol. 1, 67, tab. 47), et postérieurment par Loureiro et par Roxburgh. Cet arbre a une racine épaisse, converte d'une écorce januâtre, et douée d'une très grande amertume. Le tronc peut être embrassé par deux hommes et est recouvert d'une écorce gris-noriêtre; les rameaux sont volublies, pourvus d'un épiderme tantôt d'un gris cendré, tantôt orangé, et monis de feuilles nomosées. oxides-arrondies.

à 5 nervures : les fleurs sont netites disposées en ombelles axillaires, d'une odeur faible non désagréable ; la corolle est tubuleuse, à 5 divisions étalées : l'ovaire est à 2 loges polyspermes, Le fruit est une baic globuleuse, avant la forme d'une orange, mais converte d'une écorce ronge, dure et lisse; il est uniloculaire et ne présente d'autre vestige de la seconde loge de l'ovaire qu'une petite cavité observée dans l'épaisseur de la cogne, près du pédoncule, L'intérieur est rempli par une pulpe visqueuse, au milieu de laquelle sont logées un petit nombre de semences orbienlaires, aplaties, fixées



par leur centre, grisse et d'un aspect velouté au debors. Ces semences sont formées à l'intérieur d'un endosperme corné, d'une très forte amertune, soudé intimement avec l'épisperme; elles présentent, sur un point de leur circonférence, une légère proéminence répondant à la chalaze et à la radicule de l'embryon (Gærtin, De fructibus, tab. 179).

On trouve décrites dans l'ouvrage de filiende trois autres espèces de canirom : l'une est le tsjeru-katu-valli-conirom (t. VII, pl. 5), dont les fenilles sont ovales-lancéolées, à 3 nevures; le fruit est ovangé, du volume d'une grosse cerise, et contient au milien d'ane pulpe anire 3 on 4 sementes semblables pour la forme à la noix vomique, mais presque dépouvrues d'amertume. Cet arbre, dont le tronc ne dépasse pas 21 à 2à centimètres de diamètre, et le strychnos minor de Blume, ne différent du coju ultro ul finame ordulorisma de

Rumphius, qui est le strychnos lignstrina Blume. Je mets au rang des coniram le walli-opira-nition de Rheede (tom. VII, lt.) 70 dout les feuilles ressemblent à celles de la vigne; mais une espèce plus importante est le modirar-cauiram (tom. VIII, pl. 26), strychnos coltenira L. (1), dont le fruit est aussi gros que celui du strychnos muz-vomica, et contient des semences semblables qui font quelquefois partie de celles du commerce (2); mais les fruits mirs sont d'un châtain noi-râtre; les feuilles sont ovales, pointues, à 3 nervures, et se trouvent quelquefois remplacées par une vrille ou crochet; enfin la plante est beaucoup plus volublié et présente un trone de moidre dimension.

#### Rois de Conlenvre.

Les pays intertropicaux et ceux qui, soumis à une température moins élevée, sont cependant encore peu habités par les hommes et sont couverts d'immenses forêts, ces pays sont infestés d'un grand nombre de reptiles dont la morsure est souvent suivie de mort. Les habitants de ces courtées ont donc cherché dans les productions naturelles qui les entourent les moyens de se préserver de l'atteinte de ces animanx dangereux, et il est remarquable que le règne végétal leur en ait fourni plusieurs dont l'efficacité paraît constante; telles sont, en Amérique, les semences de nhandirobe (fecillen cordifolia), les racines des virientochius mayietida, serpentaria, cymbiferva, ecc, et celles de polygulus serventains qualiferies strychnus senega; telles sont encore en Asie les racines de différents strychnus senega; telles sont encore en Asie les racines de différents strychnus senega; telles de l'ophica-vhira mangues L. (rubiacées). Ce sont ces racines asiatiques qui ont requ d'abord le nom générique de bois de condeueve, lequel est ensuite resté aux racines de strychnus.

Je dis donc que plusieurs racines de strychmes ont porté le nom de bois de couleurer; car sans parler du coju ullar que Rumphius nomme autrement lignum colubrinum, Commelin nous apprend que le bois des deux strychnos, nuc-vomica et colubrina, forme également le hois de couleure. Cependant le second était plus spécialement nommé par

- (1) Il fast remarquer, à l'égard de cette espèce linnéenne, que par suite d'une fausse cistion qui a rapporté le modire acturairam au tome VII, pl. 5 de Rheede, on a fait le strychnos colubrina synonyme du tjern-kats-suiti-caniram de Rheede, et du acquis-ullar de Rumphias. On a ru plus haut que ces deux-ci constituent deux espèces assez voisines, mais très distinctes du structures ordobrina.
- (2) Je rapporte à cette espèce des semences trouvées dans la noix vomique du commerce, qui différent des semences ordinaires par une conlem verte blenâtre foncée.

les Portugais pao de cobra ou noga musadie (1); mais comme il est beaucoup plus rare, on lui substitue souvent le premier (Roxburgh); de sorte que, faute de renseignements plus précis, il ne nous est guère possible de décider si le bois de couleuvre du commerce est produit par le strychnos nux-vomica ou par le colubrina,

Le bois de couleuvre le plus ordinaire du commerce provient d'une racine qui paraît avoir, dans son entier, 25 centimètres de diamètre; il ne présente pas d'anbier, et l'écorce n'a pas plus de 4 millimètre d'épaisseur. Elle est très compacte, dure, d'un brun foncé avec des taches superficielles d'une couche jaune orangée, qui a dû la recouvrir entièrement : elle possède une très grande amertume. Le bois a la couleur et presque l'apparence du bois de chêne : mais on l'en distingue facilement par des fibres blanches et soveuses qui sont, en très grand nombre, mêlées aux fibres ligneuses; il est moins amer que l'écorce. Je possède d'ailleurs deux variétés de ce bois : l'une est plus compacte . plus amère, à fibres ondulées, et présente à l'extérieur de l'écorce des lignes circulaires proéminentes, très nombreuses et très rapprochées; l'autre est un peu plus légère, un pen moins amère, à écorce unie et à fibres droites; malgré ces différences, ces deux bois me paraissent provenir du même arbre.

Je pense qu'il peut encore en être de même d'un second bois de couleuvre dont j'ai deux morceaux provenant, l'un de la partie inférieure d'une racine, l'autre d'une ramification de 3 centimètres de diamètre. Ce bois est d'une texture très fine , d'une couleur jaune foncée. très amer, couvert d'une écorce très mince, d'un gris à la fois brunâtre et orangé; mais il n'en est pas de même d'un troisième bois de couleuvre provenant toujours-d'une racine, qui est marbré de jaune et de vert, ce qui rend très apparentes les fibres blanches et soveuses dont i'ai parlé. L'écorce est formée de deux couclies : une intérieure brune noirâtre et très mince, répondant à l'écorce du premier bois de couleuvre ; l'antre extérieure, plus épaisse, blanchâtre, recouverte d'un épiderme jaune orangé. Peut-être cette racine appartient-elle au même structuos que la noix vomique d'un vert fonce dont il a été question plus haut. Enfin je possède un quatrième bois de couleuvre provenant d'une tige de 7 centimètres de diamètre, pourvu d'un canal médullaire excentrique, rempli d'une moelle cloisonnée, ayant la couleur et l'apparence du bois de chêne, mais grossier, peu compacte, privé de fibres blanches et lustrées. L'écorce est orangée, épaisse de 2 millimètres, fibreuse, peu serrée : converte d'un épiderme gris noirâtre, et pourvue-

<sup>(1)</sup> Naga est un des noms indiens du sernent à lunettes, cobra de capella Port., coluber naja I., īı.

d'un grand nombre de petits tuberenles disposés par ligues horizontales. Ce bois est d'ailleurs très ancien, mangé aux vers, et il est possible que la yètusté en ait modifié les caractères physiques.

Le bois de couleuvre est employé dans l'Inde comme fébrifuge et comme antidote de la morsure des serpents venimeux; administré à does trop élevée, il occasionne des vertiges, des secousses éteniques et peut même donner la mort, ce qu'il faut attribuer à la strychnine et à la brucine qu'il contient.

# Écorce de Vomiquier, dite l'ausse Angusture.

En 1788, on apporta pour la première fois, de l'île de la Trinité en Angleterre, une écorce fébrifuge originaire des environs d'Angustura dans la Colombie ; cette écorce , produite par un arbre du genre qu'ipea (famille des diosmées), fut employée en Europe, pendant nue vingtaine d'années, avec succès, comme fébrifuge; mais vers 1807 on 1808, de graves symptômes d'empoisonnement s'étant présentés par suite de son usage, on reconnut que l'écorce d'angusture était mélangée d'une autre fort dangereuse qui fut, des cette époque, désignée sous le nom de fausse angusture, mais sur l'origine de laquelle on eut pendant longtemps une opinion fort erronée, en l'attribuant au brucea antidysenterica ou ferruginea observé par Bruce en Abyssinie; cependant, dès l'année 1816, Virey, se fondant sur ce que l'action de la fausse angusture sur les animaux était semblable à celles de la noix vomique et du bois de couleuvre, avait pensé que cette écorce devait venir de l'Inde et qu'elle devait être produite par un strychnos. Cette opinion fut confirmée plus tard par M. Batka, droguiste à Prague, qui nous apprit que la fausse angusture, écorce du strychnos nux-vomica, avait été apportée de l'Inde en Angleterre, en 4806, dans la vue de l'employer comme fébrifuge, ainsi qu'elle l'était dans l'Inde; mais que n'ayant pu y être vendue, elle fut transportée en Hollande, où on ne trouva pas de meilleur moyen de l'utiliser que de la mêler à l'écorce d'angusture d'Amérique. En dernier lieu, un envoi d'écorce de strychnos nux-voncica fait directement par l'apothicaire général de Calcutta à M. Christison, est venu ôter tous les doutes qu'on aurait encore pu conserver à cet égard ; cette écorce n'était autre chose que la fausse angusture du commerce.

L'écorce de vomiquier est ordinairement demi-roulée, épaisse de 3 à 5 millinêtres, d'un gris blanchâtre, compacte, très dure et comme raccornie ou comme tournentée par la dessication. Quelquefois, cependant, elle a pris une teinte noirâtre à l'intérieur. La surface extérieure est très variable : lamtôt elle est grise avec un nombre infini de

petits tubercules blanes; d'autres fois elle est couverte d'une substance épaisse, fongueuse, d'une couleur orangée-rouge, qui a été prise par tous les observateurs pour un lichen du geure chiodecton Ach.; mais une observation attentire, appuyée de l'examen de l'écrocre du strychous peudo-chius, dont il sera question ci-après, m'a démontré que cette matière orangée, très souvent recouverte de l'épiderme blanc gristire du végétal, fisait partic de l'écrocre et était dué à un développement extraordinaire du tissu subéreux. Cette même matière orangée se montre d'ailleurs presque constamment dans l'écorce de la racine des strychos, of elle ne peut être attribuée à la présence d'un lichen.

C'est en faisant l'analyse de la fausse angusture que Pelletier et M. Caventou ont découvert l'alcali régéral auquel ils ont donné le nom de bracine, d'après l'opinion qui régnait alors que cette écorce était produite par un bruces. Mais ce nom, qui consacre une hérésie en histoire naturelle médicale, derrait être changé en celui de romicine on de roniromine, maintenant qu'il est prouvé que la fausse augusture est l'écorce du strychnos max-romica. Les deux habiles chimistes ont retiré, en outre, de l'écorce, une maîtier grasse non rénéauses, beaucoup de gomme, une matière jaune soinble dans l'ean et dans l'alcool, des traces de sucre et du ligneux (Avm. de chim. et de phys., 1. XII, p. 1413).

Pelletier a également analysé la matière orangée qui recouvre souvent l'écorce de fausse augusture. Il en a obteuu une matière grasse, d'une saveur douce; une matière colorante jaune, insoluble dans l'eau, remarquable par la belle condeur verte qu'elle prend avec l'acide nitrique; une autre matière jaune soluble, un peu de gomme, pas d'amidon, de la fibre ligneuse Journal de phorm., 1. V. p. 540.

Les caractères si tranchés de coloration que la voniciene et la matière orangée de l'écorce prennent avec l'acide nitrique peuvent servir à faire reconnaître la fause angusture. Il suffit, en effet, de toucher avec une goutte d'acide nitrique la surface intérieure de l'écorce pour loi communiquer une couleur rouge de sang, et de toucher la couche orangée de l'extérieur pour lui faire prendre une couleur verte. Cependant j'ai montré que ces caractères n'avaient pas la valeur qu'on avait voulu leur attribuer, puisque l'écorce de strychoso pseudo-china, bien que ne contenant pas de brucine, les possède tous les deux; j'ai montré pareillement que beaucoup d'autres écorces, telles que le casca d'insta du Brésil, l'écorce de vallesia et surtout l'écorce de garon, prennent une couleur rouge très vive par l'acide nitrique (Journ. pharm., 1. XXV, p. 708-710).

Antérieurement à la découverte de la brucine dans la fausse angusture, j'avais cherché à distinguer cette écorce de l'angusture vraie par des réactions chimiques que je rappellerai en décrivant cette dernière ; puis ayant remarqué l'abondance et la densité du précipité formé par teinture de noix de galle dans le macéré de fausse angusture et l'en-

ière décoloration de la liqueur, j'en conclus que la noix de galle nouvait être un contre-poison pour l'angusture, et j'en fis l'essai. Un chien à qui je fis avaler 45 centigrammes de poudre de fausse angusture , incorporés dans du miel, mourut en trois quarts d'heure, après de violentes et nombreuses attaques de tétanos. Un autre chien , de même force, a pris 120 centigrammes de fausse angusture et ensuite l'infusé aqueux de 30 grammes de noix de galle ; il est mort trois heures trois quarts après, sans convulsions, ayant les pupilles très dilatées, le ventre très déprimé, devenant de plus en plus faible, et rendant par la bouche une graude quantité de liquide sanguinolent. Nonobstant ce résultat défavorable, la grande différence observée dans les symptômes, et le temps beaucoup plus long pendant lequel l'animal avait vécu, malgré une dose triple de poison, me firent penser que la noix de galle pouvait être considérée comme un contre-poison de la fausse angusture. Je m'en suis servi, en effet, avec un succès complet, plusieurs fois depuis, pour guérir des chiens empoisonnés par les boulettes que la police fait répandre dans les rues. L'emploi du tannin , adopté aujourd'hui pour neutraliser généralement les effets des alcalis végétaux vénéneux , n'est qu'une extension du fait que j'avais signalé d'abord.

#### Semences de Titan-Cotte.

Strychnos patodorum L. Arbre de l'Inde plus élevé que le voniquier et beancoup plus rare. Ses fruits sont de la grosseur d'une ceries, d'un rouge obscur, et ne contiennent qu'une seule sceneccorbiculaire, beaucoup moins aplatie que la noix vonique, plus petile et d'une conteur juune de paulle. Cette semence offre une des nombreuses exceptions que l'on peut opposer à la loi que l'on a cru pouvoir établir, que se végéaux de même famille, et à plus forte raisou de même geure, jouissent des mêmes propriétés chimiques et médicales. Loin que la semence de lian-octus soit ambre et vénéneuse comme la noix vonique, elle est privée d'amertume et sert dans l'Inde à éclaireir l'eau destinée à la boisson des labitants. On a fait beaucoup de suppositions sur la manière dout cette snibstance agit. Je pense qu'elle agit par son muci-lage abondant [pectine?] qui s'unit aux substances terreuses tenues en sappension dans l'eau, et les précipite.

## Strychnos Tiente . Upas Tiente.

Les naturels des îles Molnques et des îles de la Sonde se servent, pour empoisonner lenrs flèches, de deux poisons connus sons les noms d'upos outier et d'upos tieute. Le premier est produit par l'autioris toxicaria de Leschenault (Ann. du Muséum, t. XVI, p. 476), de la famille des artocarpées (p. 311); le second, encore plus dangereux, est retiré du strychnos tieute. Celui-ci est un végétal ligneux et grimpant qui croît uniquement dans les solitudes de Blanbangang, où même heureusement il est rare. J'en ai vu une tige, rapportée par M. Lesson, qui avait 4 centimètres de diamètre; le bois en était poreux et d'un blanc jaunâtre : l'écorce était blanche , rugueuse , couverte d'un enduit crétacé et offrait en grande abondance un petit cryptogame noir du genre openrupha. La racine était couverte d'un épiderme fin , couleur de rouille, et le bois en était blanchâtre. C'est avec une décoction rapprochée de l'écorce que les Javanais préparent l'upos tieute, que Pelletier et M. Caventou ont décrit comme un extrait solide, brun-rougeatre, un peu translucide, et que j'ai vu sous la forme d'une poudre d'un gris brunâtre. Cet upas, analysé par ces deux habiles chimistes, leur a donné une très forte proportion de strychnine sans brucine, mais accompagnée d'une matière brune qui jouit de la propriété de verdir par l'acide nitrique ( Ann. chim. et phys., t. XXVI, p. 45 ).

Curare. Les Indiens de l'Orénoque, du Cassiquiare, du Rio-Negro et du Iupura, en Amérique, empoisonnent également leurs fléches avec plusieurs poisons de nature analogue, connus sous les noms de curure, uvari, eurardi, voorrea, ticuna, lesquels paraissent tirés de plusieurs strychnées qui sont le strychnos taxifera Beuth, le rouhamon guianense d'Aublet et le rouhamon? curare DC. Il paraît que le curare peut être Ingéré sans inconvénient dans l'estomact eq u'il n'estorieur que porsqu'il est introduit dans le sang. MM. Roulin et Boussingault et Pelletier, qui l'out examiné successirement, u'out pu en extraire aucum aleait cristallisable, et a'out oltenu la matière vénéneuse que sous la forme d'un extrait coloré, très soluble dans l'eau et dans l'alcol, précipitable par la noix de galle (Ann. chim. phys., t. XXXIX, p. 24.3). V. L., p. 243.)

### Onina do Campo.

Strychnos pseudo-quima A. Saint-Hilaire. L'écorce de cet arbre est un des médicaments toniques et fébrifiques les plus importants du Brésil. Bien qu'appartenant un même genre que la fausse augusture, la noix vonnique et la féve de Saint-Ignace, elle n'exerce ancune action malfaisante sur l'économie animale, et Vauquelin a constaté, en eflet, qu'elle ne contenait aucun des deux alcalis qui communiquent aux trois autres substances leurs propriétés médicales, mais aussi leurs qualités délitres s'Annofes du Muséum, année 1823 l. Cette écorce, et lelle que Guillemin l'a rapportée de Rio-Janeiro, en 1839, présente les caractères suivants :

Elle est en morceaux courts, très irréguliers, plats ou demi-roulés, formés de deux parties bien distinctes, le liber et les couches subéreuses.

Le liber est très mince ou très épais, presque sans intermédiaire, ce qui semblerait indiquer deux variétés d'écorce, l'une peut-être appartenant à la racine ou au tronc, l'autre aux branches. Généralement ce sont les écorces les plus larges qui offrent le liber le plus mince (1 millimètre); les écorces ronlées l'ont au contraire épais de 5 à 7 millimètres.

Ce liber a pris à l'air une couleur grise plus ou moins foncée; mais il est blanchâtre à l'intérieur; il a une cassure grenue plutôt que fibreuse, surtout celui qui est épais; il possède une très forte amertume.

Que le liber soit mince ou épais, les couches subérenses sont semblables, appliquées en grand nombre les unes sur les autres, jusqu'à une épaisseur de 10 à 15 millimètres, et ordinairement crevassées jusqu'àu liber. Ces couches subéreuses sont recouvertes d'un épiderme blanc et comme réfacé; mais elles sont à l'inférieur d'une belle confeur rouge orangée; elles possèdent une saveur amère aussi forte et aussi porsistante une celle du liber.

J'ai dit précédemment que l'écorce de strychnos pseudo-chiur, quoique complétement privée de brucine, rougissait à l'intérieur par l'acide nitrique, tandis que les couches orangées prenaient, au moyen du même acide, une couleur verte noirâtre, et qu'elle se comportait en cela exactement comme la fausse augusture (voir également Journal direharmacie, t. XXV, p. 706).

Dans ma précédente édition, j'ai donné une description inexacte de féverce de strychous pseudo-china, par suite de la confusion qui s'était établie entre cette écorce et une autre précédemment analysée par M. Mercadieu, sous le nom de copulchi, et présentée ensuite par Virey comme étant celle du strychous pseudo-china (voir précédemment, p. 342). Je reviens un instant sur cette dernière écorce. Elle est en morceaux courts, formés d'un liber dur et fibreux qui a dé tre jandatre, mais qui est devenu presque complétement noir par la desication ou par l'action prolongée de l'air. Ce liber est ordinairement receuvert d'une croûte subéreuse blanchâtre et profondément crevassée; mais quelquefois aussi cette croûte fongueuse est remplacée par des tubercules blancs qui en sont comme le commencement; le tout est d'une amertume excessive. Cette écorce présente donc, en effet, de grands rapports avec celles des strychous, mais l'erspèce en est incon-

ASCLÉPIADEES.

519

nue. Elle n'est pas non plus sans analogie avec les écorces d'exostemma.

## FAMILLE DES ASCLÉPIADÉES.

Plantes herbacées on arbrisseaux volubiles, quelquefois charnus, et dont le suc est sonvent lactescent. Les feuilles sont opposées, plus rarcment verticillées ou alternes (abortives ou rudimentaires dans les espèces charnnes), pétiolées, simples, très entières, privées de stipules ou quelquefois munies de poils interpétiolaires. Les fleurs sont complètes, régulières, ombellées ou fasciculées sur des pédoncules axillaires; le calice est libre, à 5 divisions imbriquées avant la floraison; la corolle est insérée sur le réceptacle, gamopétale, tombante, à divisions contournées, offrant à la gorge 5 appendices plus ou moins développés et de forme variée. Les étamines, au nombre de 5, sont insérées à la gorge de la corolle; leurs filets sont soudés et forment un tube dit quiostegium qui renferme le pistil et porte au dehors les 5 appendices pétaloïdes. Les anthères sont fixées longitudinalement à la partie supérieure du tube, sont à 2 loges et reçoivent dans chaque loge une masse de pollen qui lui est envoyée par un petit corps glandulaire placé sur le stigmate. L'ovaire est double et pourvu de 2 styles qui se terminent par 4 stigmate commun, pentagone, portant à chaque angle un des petits corps glandulaires, duquel pendent ou s'écartent en se redressant deux ou quatre masses polliniques qui sont renfermées, non dans les deux loges d'une même authère, mais dans deux loges de deux anthères voisines. Le fruit est un follieuire, c'est-à-dire un fruit composé de deux follicules distincts, contenant un grand nombre de graines souvent aigrettées, dont l'embryon est homotrope au centre d'un endosnerme charuu.

Cette famille a beaucoup de rapports avec celle des apocynées dout clle est un démentement, et s'eu rapproche également par la propriéte toxique, émétique ou purgative d'un grand nombre d'espèces: tels sont principalement le peripleos grece qui est un poison pour les chiens et les loups; l'expstellua Alpini Decaisa. (peripleos seconome L.), dont on peut retirer un suc laiteux et jaunâtre que l'on a cru produire une sorte de scammonée; le secamone emetica de l'Inde (peripleos emetica Retx); le tylophero ashunatica Wight et Arn. (asclepius ashmatica Roxb., epanecham comitorium Link.), et l'asclepius curvassarica des Antilles, dont les racines sont usides comme vomitives et comme succédanées de l'ipécacuanha dans les pays qui les produisent; tels sont enfin le cymancham monspéliocum dont le suc sert à la préparation d'une manyais escammonée indigéen, et le sod-

nostemma arghet Hayn. (cinnehma arghel Del.), dont les feuilles sont toujours mélées à celles du séné de la Palte. Je décrirai les feuilles d'arguel auprès de celles du séné, dont il est important de les distinguer; je parferai de même de la plupart des racines employées comme vontitives, à la suité de l'ipécacuanha, de sorte qu'il ne me reste à mentionner ici que trois plantes que leurs propriétés spéciales recommandent à l'attention des médécies.

#### Bacine d'Asciépiade ou Domnte-venin.

Vincetoxicum officinale Mœnch. (asclepias vincetoxicum L.). L'asclépiade (fig. 228) croît abondamment dans les bois, en France, dans d'autres contrées de l'Europe et en Asic. Elle pousse plusieurs



tiges droites, à la hauteur de 60 centimèt., rondes, pliantes et flexibles, pubescentes sur deux côtés : les feuilles sont opnosées, très entières, ovaleslancéolées, ciliées à la marge et sur la nervure médiane; les fleurs sont blanches, disposées en ombelles ou en cimes axillaires on terminales · la conronne staminifère est en forme de bouclier, charnue, à 5 ou à 10 lobes ovales, surpassant un peu le gynostégium; les authères sont terminées par une membrane; les masses de pollen sont ventrues et pendantes: les follicules sont ovales, amincis en pointe à l'extrémité et glabres; les semences sont surmontées d'une aigrette.

La racine d'asclépiade est composée d'un grand nombre de fibres longues, blanches et menues, qui sortent tantôt d'un senl corps ligneux irrégulier,

tantôt de plusieurs points de la tige devenue souterraine. Elle jouit, lorsqu'elle est récente, d'une odeur forte et d'un goût àcre et désagréable; mais telle que le commerce la fournit, elle n'a plus qu'une odeur faible, toujours désagréable, et une saveur douce, à peine suivie d'un sentiment d'âcreté. Elle a conservé sa blancheur naturelle.

On attribuit autrefois à cette racine de grandes propriétés, et entre autres celle que les anciens prodignaient tant, de résister ou venin. Elle parait être sudorifique et diurétique : c'est à ce titre qu'elle entre dans le vin diurétique amer de la Charité. On doit à M. Peneulle une analyse de la racine de dompte-venin (Journ. de planux., t. XI, p. 305).

#### Baelne de Mudar.

Calotropis gigantea Hamilt. (asclepias gigantea L.). La racine de cette plante, telle que je l'ai reçue d'André Duncan, est dure et ligneuse, épaisse de 27 à 40 millimètres, longue de 22 à 25 centimètres, fusiforme, donnant naissance, de distance en distance, à de fortes radicules cylindriques et tleneuses. L'écorre est mine et couverte d'un épiderme ocracé; tout le reste de la racine est d'une couleur bianche; la saveur en est anère et l'odeur nulle. Les tiges sont ligneuses, bhanches et pourvues d'un canal médullaire très apparent. La racine est usitée dans l'Inde contre l'éléphantissis et d'autres affections cutanées.

### Racine de Nunpari.

Cette racine, employée dans l'Inde comme succédanée de la salseparcille, est produite par l'hemidesmus indicus R. Br. Elle a été décrite à la suite de la salsepareille, page 186.

# FAMILLE DES APOCYNACEES.

Végédaux à tige ligneuse, rarement herbacée, très souvent lactescente; fenilles simples, entières, opposées, très rarement alternes, privées de stipules, mais munies souvent de glandes qui en tiennent lieu; fleurs en cimes ou en grappes, régulières, souvent fort belles; calice à 5 sépales ordinairement libres, à estivation quinconciale; corolle gamopétale régulière, souvent munie à la gorge d'appendices on de poils en forme de couronne. Les étamines au nombre de cinq (1), insérées au tube de la corolle; à fileis très courts ou mis, libres ou rarement un peu soudés, à anthères dressées, introrses, libres ou adhérentes au milien du stigmate, sur lequel s'applique immédiatement le pollen qui red granuleux et clipsoide. Oxirie supiere, double, quelquefois simple cat granuleux et clipsoide. Oxirie supiere, double, quelquefois simple

 Très rarement la fleur ne présente que 4 sépales en calice, 4 lobes à la corolle et 4 étamines. à une ou deux loges, porté sur un disque. Styles réunis en un seul terminé par un stigntate plus on moins discoide; le fruit est composé de 2 follicules quelquelois charms, ou d'un seul follicule bocciforme ou drupacé. Les graines, attachées à un trophosperme sutural, sont nues ou couronnées par une aigrette soyeuse; elles contiennent un embryon droit dans un endosperme charu ou corné.

Beaucoup d'apocynacées doivent au suc laiteux, souvent âcre et amer qu'elles renferment, une propriété émétique ou purgative (exemples : le eerbera lactoria, les rauvolfia, les allamanda, etc. Ce suc est plus ou moins abondant en caoutchouc, principalement dans l'urceola elastica, le eallophora utilis, l'haneornia speciosa, le vahea gummifera et le vahea madagaseaviensis; il est presque privé d'âcreté et même entièrement doux dans un petit nombre d'espèces, et peut alors servir à la nourriture de l'homme (ex. le suc laiteux si abondant du tabernuemontana utilis). Plusieurs fruits sont également recherchés comme comestibles (par exemple, en Asie, ceux du earissa carandas, du carissa edulis, du melodinus monogynus, du willughbeia edulis, et en Amérique ceux des ambelania, des pacouria, des couma et des hancornia). D'autres fruits sont au contraire éminemment vénèneux : telles sont principalement les semences du tonghinia et des thevetia. Enfin plusieurs racines, bois ou écorces amères, astringentes ou aromatiques, sont usitées en médecine ou dans la teinture.

### Tanguin de Madagascar.

Tanghinia remenifera. Arbre de 10 mètres de hanteur, à feuilles entières, alternes, rapprochées vers l'extrémité des rameaux; les fleurs sont formées d'un calice longuement tubuleux, et d'une corolle tubuleuse également, dont le limbe est à 5 divisions contournées et étalèse. Le fruit, quoique succédant à un oveire à 2 loges, est un drupe uniloculaire et monosperme. Il présente à peu près la grosseur et la forme d'un earf; il est formé d'un sarocarpe charmu-fibreux et d'un endocarpe ligneux, contenant une semence huileuse et très vénéneuse, qui est employée à Madagascar pour constater juridiquement, par l'èpreuve du poison, la culquabilité ou l'innocence des accusés dont le crime ne peut être prouvé autrement. L'analyse chimique des semences de tanguin, faite par M. O. Heury, se trouve dans le Journal de phormacie, t. N. p. 69.

Ahouai des Antilles, thecetia neriifolia J., et l'ahouai du Brésil, thectia ohouai J. Arbres assez beaux à feuilles alternes, à suc alteux fort dangereux; le fruit est un drupe presque sec, contenant un novau osseux à loges monospermes, chaque loge primitive de l'ovaire se trouvant divisée en deux par une fausse cloison. L'amande de ces fruits est un poison mortel; les noyaux vides servaient aux naturels de l'Amérique à faire des colliers dont le bruit leur était agréable en marchant et surtout en dansant.

### Écoree de Pao Pereira.

Vallesia inedita. Arbre sylvestre du Brésil à feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, atténuées en pointe des deux côtés, lisses et brillantes. Elles sont le plus souvent longues de 6 centimètres et larges de 2.2 ; les plus grandes sont longues de 7,5 centimètres et larges de 3,5, L'écorce de cet arbre est renommée au Brésil comme tonique et fébrifuge. Le commerce la présente en morceaux longs de 65 centimètres, souvent très larges et presque plats. La couche subéreuse est marquée de profondes crevasses longitudinales et couverte d'un épiderme gris-jannâtre. La substance en est fauve , spongieuse , presque insipide. Le liber est formé de lames plates , appliquées les unes sur les antres , faciles à séparer, mais difficiles à rompre, d'un jaune foncé et d'une forte amertume. D'après plusieurs chimistes, cette écorce contient une matière alcaline éminemment fébrifuge nommée pércirine, laquelle forme avec les acides des sels neutres solubles dans l'eau et dans l'alcool; elle est accompagnée dans l'écorce d'une matière amère extracto-résineuse dont il est difficile de la séparer. Cette matière est insoluble dans l'eau et dans l'éther, mais très soluble dans l'alcool,

Caseo d'anta. Autre écorce très amère apportée du Brésil par Guillenin, et attribuée par lui à un rourcolfo. Elle est formée d'un liber épais, dur, compacte, d'un blanc jaunâtre ou verdâtre, ou d'un vert noirâtre, et comme gorgé d'un suc laiteux desséché. Ce liber est recouvert d'une condex subferuse plus ou moins épaisse, d'une couleur de rouille de fer et quelquefois orangée à l'instar de la fausse angusture. Cette écorce et celle de vallesia prennent une couleur d'un rouge vif, par l'acide nitrique (1).

### Écorces de Paratudo.

An Brésii, le nom de pove-tudo, qui signifie propre à tout, a sét donné à plusieurs substances médicamenteuses, comme chez nous les noms de toute-saine et de toute-bonne ont été appliqués à des plantes fort différentes, auxquelles on attribunia autrefois de grandes proprétées médicales. Indépendamment de la racine du goupherun officientis, que

(1) Le même nom de casca d'anta (écorce de tapir) est donné au Brésil à une écorce bien différente, produite par un drymis. j'ài déjà citée pour avoir reçu ce nom de povotudo (page 611), ct d'une cocroce aromatique analogue à celle de Winter qui le porte également, il n'est donc pas étonnant que deux autres écorces aient été apportées du Brésil sous la même dénouination. Ces deux écorces, arrivées mélangées et assex semblables entre elles, n'ont pas été ésparées dans l'analyse qui en a été faite par Henry père (Journ. de pharm., 1. IX., p. 410), ce qui rend les résultats de cette analyse peu utiles à raporter. Il en est de même de l'indication fournie par M. Auguste Saint-Hilaire que l'écorce analysée par Henry père appartient à un arbre de la famille des apocynées, à moins qu'on n'admette que les deux écorces appartiennent également à cette famille. Dans l'incertitude où je reste à cet égard, je me borne à décrire ici ces deux écorces, sous le nom de porrotudo aver "4 et n° 2. L'écorce aromatique, analogue à celle de Winter, sera décrite plus tard sous le non de parotudo à orea décrite plus tard sous le non de parotudo à orea décrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea decrite plus tard sous le non de parotudo à crea de crea

Paratudo amer nº 1. Écorce large, peu cintrée, épaisse de 5 milimètres, non compris la coucle sobhereuse; elle est légère, à cassure grenue, jamaître et marbrée; la partie interne est recouverte d'une pellicule mince et blanchâtre. La coucle sobhereuse est épaisse de 2 à millimètres, profondément crevassée et facile à séparer du liber; elle est grise à l'extérieur, d'un vert jamaître à l'intérieur, et paraît formée de coucles concentriques nombreuses et très servées. L'écorce se broie facilement sous à dent et a une savour très ambére.

J'ai trouvé chez M. Pinart, droguiste, sous le nom d'écorre de corouille, une écorce que je crois senibable à la précédente, malgré son volume beaucoup plus considérable. Elle a fait partie d'un tronc d'arbre; elle est cintrée, large de 8 à 9 centimètres, paisse de 11 mil-limètres, non compris la coube subéreuse qui en a 4 no 5. Celle-ci est d'un gris foncé et marquée de sillous longitudinaux qui la partagent justu'au filer. Les autres caractères sont sembables.

Écorce de paratudo amer nº 2. Écorce large, plus compacte que la précédente, épaisse de 7 millimétres au plus, à cassure un pen rugaire, marbrée et grenue, excepté à la partie interne qui est formée de quelques lames minces, très fibreuses et d'un gris foncé. La courhe subéreuse est épaisse de 2 millimétres, adhérente au liber, rugueuse et crevassée, d'une texture semblable à celle du liége, et ayant comme lui les fibres perpendiculaires à celles du liber. Cette écorce, dont la asveur est excessivement amère, différe certainement de la précédente. Cette conséquence devient encore plus évidente par la manière dont leur macéré aqueux (8 grammes de poudre d'écorce pour 90 grammes d'ean) se comporte avec les réactifs.

| RÉACTIFS.                                     | PARATUDO Nº 1.                                           | PARATUDO Nº 2.                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tournesol<br>Nitrale de baryte.<br>— d'argent | trouble qui disparaît pres-<br>que complétement par l'a- | rien.<br>rien.<br>précipité de chlorure.   |
| Sulfate de fer                                | cide nitrique.<br>précipité blanchâtre.                  | liqueur verte-noiratre,<br>précipité vert. |
| Gélatine<br>Noix de galle<br>Ean de chaux     |                                                          | rien.<br>précipité.<br>rien.               |
| Acide nitrique<br>— sulfurique                | trouble.<br>trouble.                                     | rien.<br>rien.                             |

Hois amer de Hourbon, carison xylopicron Pet. Th. Peti arbre de l'île Bourbon dont le bois est très compacte, d'un jaune plus foncé que celui du buis, qu'il peut remplacer pour les ouvrages au tour. Il a mne saveur amère qu'il communique à l'eau; il est regardé comme très stomachique.

Bols Jaune de l'île Maurice, ochrosia borbonica Gmel. Le bois de cet arbre est d'un jaune orangé avec un aubier blanc; il est très deuse, d'un grain très fin et susceptible d'un beau poli. Il est très amer et jouit des mêmes propriétés que le précédent.

Écorce d'alysic aromatique, [alysia stellata Rœm. et Sch.; alysia oromatica Reinw.; palassari Rumph. Cet arbrisseau croît dans les îles de la Malsiaie et de l'Occaine. Son Georce mondée ressemble presque, pour la forme et la couleur, à la cannelle blanche; elle est pourvue d'une odeur de méliot très agréable et d'une saveur un peu amère et aromatique. Elle est employée contre les fièrres pernicieuses qui désolent les îles de la Sonde et surtout Balavia.

Econce de codangapata, verightia antidysenterica Brown, nerium antidysentericum L. Écorce du tronc ou des branches de l'arbre, brisée en fragments, épaisse seulement de 1 à 2 millimètres, assez compacte et cassant net sous les doigts; la surface interne est unic, donce au toucher, banchâtre, grise ou jaunâtre; la surface extérieure est d'un brun rougeâtre, assez rugueuse et souvent tuberculeuse; la coupe transversale est brunâtre avec des lignes blanches disposées en cercles réguliers et concentriques; la saveur est très amère, l'odeur unile.

#### Laurier-rose.

Nerium oleander L. Car. gén, : calice à 5 divisions ; corolle infundibuliforme à 5 divisions obliques ; tube terminé par une couronne ; 5 étamines; anthères hastées, terminées par un faisceau de soies; 4 style portant 4 stigmate cylindrique, tronqué: 2 ovaires; 2 follicules droits; semences plumeuses. — Car. spéc.: feuilles ternées, l'inéaireslancéolées; corolles couronnées.

Le laurier-rose est un très bel arbrissean que l'on cultive dans des caises pour l'ornement des jardins. Ses feuilles sont vertes, longues, épaisses, d'une texture sèche, persistantes; ses fleurs sont adorantes, fort belles, disposées en rose, rouges ou blanches; les feuilles passent pour vénénouses.

### Pervenenes.

Finea L. Genre de plantes de la famille des apocynées, qui offre pour caractères un calice persistant à 5 divisions, une corolle hypocractérionne à 5 lobes obtus et contournés; 5 étamines, 1 style, 4 stigmate aplati; fruit composé de 2 follicules cylindriques, polyspermes; sempenes unes

On connaît deux espèces de pervenche indigênes, la grande et la petite. La grande pervenche, vinca major L., croît surtout dans le inidi de la France; ses tiges sont conchées, puis dressées, garnies de fenilles larges, un peu cordiformes, vertes, lisses, un peu colifees sur les bords; ses fleurs sont grandes, d'un ble nd azur, portées sur des pédoncules solitaires, plus contrs que les fenilles. La petite pervenche, vinca minor L., croît dans nos bois, aux lieux montagenex; ses tiges sont grêles, rampantes, munies de rauneaux azillaires redressés; ses fenilles sont orales-obloaques, pointues, vertes, lisses, fermes et coriaces; les pédoncules sont solitaires, plus longs que les fenilles; les fients des fenilles; les fients avortent généralement, et la plante se propage surtout per ses tiges rampantes et radicantes.

Les feuilles de pervenche out une saveur amère et astringente et jouissent d'une propriété astringente très marquée. Les fennmes du peuple lui attribuent la propriété de supprimer le lait, et il est rare que celles qui sèvrent leurs enfants n'en prennent pas pendant quelque temps en infusion.

## Racine de Chynlen ou de Mangouste.

Il est peu de substances qui aient porté plus de noms que celle-ci; car, si je ne me trompe, c'est elle dont les auteurs ont voulu parler soul se différentes denomiations de chonfin, chouline, chotline, souline, racine d'or, racine jaune, racine amère de la Chine, racine de mango ou de mangouste. J'ai reçu, en effet, en 1829, de M. ldt, de Lyon, une racine nommée foit des Chinos ou racine d'or, uni s'est trontée être la même que la rhaline ou rocine moire de la Chine, que jobienais dans le même moment de l'obligence de M. Lodibert; et en comparant ces deux racines an chynlen de Bergius (Materia modies, t. 11, p. 967) et au roiz de mango décrit par Rumphius, il m'a paru que ces substances o idifacient aucune différence essentielle; de sorte que l'origine bien connue de cette dernière pent être raison-nablement appliquée à toutes les autres.

La racine de chynlen , telle que je l'ai reçue de M. Idt (fig. 229) , sous le nom de *racine d'or* , est de la grosseur d'une petite plume à



Fig. 229.

écrire, longue de 25 millimètres et plus, tortueuse, d'une teinte générale jaune-obseur, inodore et d'une forte amertume. Elle colore la salive en jaune safrané, et forme avec l'eau un infusé jaune, très amer, rougissant par le sulfate de fer.

Examinée plus en détail, cette racine est presque toujours formée d'une souche un peu renflée, annelée ou ondulée, armée de courtes pointes épiacuses, rétrécie brusquement à sa partie inférieure, et terminée par un prolongement cylindrique et ligneux, que l'on prendrait pour la tige de la plante, si une petite touflé de pétioles radicax, qui reste souvent à l'autre extrémité, ne montrait où se trouve la partie supérieure de la racine. Ce prolongement ligneux est telement gorgé de matière extractive desséchée qu'il offre souvent une cassure yitreuse: la souche présente la même cassure son écorce, tandis que le centre est formée de fibres d'un heau jame et rayonnées.

La chaline ou rocine omère, que m'a remise M. Lodibert (fig. 230), ne diffère en rien, dans les plus petites racines, de la racine d'or; mais elle est généralement plus grosse, pouvant acquérir le volume du petit doigt, et une lougueur de 55 millimètres. Elle paraît plus âgée on mieux nourrie, et amylacée, car les larres d'insectes l'attaquent

Fig. 230.



facilement, et sa couleur, étant affaiblie, est d'un jaune plus pur; sa cassure est plubit ligeneues que virteuse; elle offre un plus grand nombre de radicules piquantes, et son collet, qui est très rugueux, est souvent entouré de fibres dressées qui sont des débris de pétioles des feuilles radicules.

Occupons-nous maintenant de la plante qui fournit le chyulen ou la racine d'or. J'ai répété après un auteur moderne, dans une notice sur ce sujet (Journ. de chim. médic., t. VI, p. h81), que Loureiro avait attribué la racine d'or au tholietrum sineuse de sa Flore de Cochinchine. Dans cet ouvrage, Loureiro ne parle pas de la racine d'or, et donne au tholietrum sineuse une racine tubéreuse, arvendie, solide et très hlanche, ce qui ne convient aucunement au chyulen: l'erreur ne peut donc pas lui être reprochée. D'autres attribuent seulement la racine d'or à un tholietrum, saus désignation d'espèce; mais cette opinion sans preuve doit céder à celle que j'ai émise, fondée sur la conformité de caractères du chyulen ou de la racine d'or avec la vucine de mongonste de Rumphius (Herb. Amboin, t. VII), p. 29, tab. 16).

des apocynées; c'est donc à ce végétal qu'il convient également d'attribuer les autres (4).

La racine de mangonste iric sou nom de ce que la mangonste, animal du genre des civettes, en máche préalablement lorsqu'elle vent combattre les serpents, on après en avoir été blessée. Ce fait, qui est atteaic par Garcias, Kæmpfer et Rumphius, a conduit les habitants de l'Inde, de Ceylan, des fits de la Sonde et des files Molaques, à adopter la racine de mangonste comme antidote de tonte espèce de venin. A Batavia, on l'emploie contre l'anviété, la fievre, les coliques et les vonissements. En Chine, la racine de chyulen est usitée contre les mêmes affections, et Bergius l'a employée avec avantage, en observant qu'elle produit quelenqués un effet énétique, suivi cenedant de soulaement.

La racine de mangonste est encore une de celles qui out porté le nom si prodigué de bois de contenere, à cause de l'usage qu'on en faisait contre la morsure des serpents venimenx; c'est même, de toutes, celle qui était le plus estimée, puisque Garcias la décrit sous le nom de l'iguane colheirmun primans seu leudatissiamen. On peut consulter sur ce sujet le Mémoire que J'ai publié daus le Journal de chimie médirole, LVI, p., 843, année 1830.

## Racine de Jean Lopez.

Cette racine tire son nom de Janou Lopez Pinieiro, qui, d'après Redi, l'apporta le premier de la côte de Zanguebar, en Afrique; suivant d'autres, elle viendrait de Goa, on plutôt de Malaca, d'oû elle aurait été portée par le commerce dans les divers paş qui ont été ceusés la produire. La racine de Jean Lopez varie beaucoup en grosseur ; elle est sous la forme de labtons qui ont jusqu'à 22 à 27 centimètres de dambétre, ou sous celle d'un trone figneux de 4 à 16 centimètres de dâmbétre. Le bois en est blanc-jaundâtre, plus léger que l'ean , poreux et néanmoins susceptible d'être poli. Il a une saveur amère et une odeur nulle. L'écorce est brune, compacte, amère, recouverte elle-même d'un tissu subéreux janne, sponjeux, doux au toncher et comme velouté. Cette racine est quelque-fois employée comme antidyssentérique; mais elle est très rare et fort chère.

On a fait plusienrs suppositions sur l'arbre qui fournit la racine de

(t) Il est possible d'ailleurs que racine de chynlen soit synonyme de racine de mungo; car chulon est le nom du chat-cervier dans la Tartarie chinoise, et le nom de cet animal, assez voisin des civettes, a pu être employé par les Chinois comme la traduction de mungo.

Jean Lopez; les uns l'attribueut à un zonthoxylom, d'autres à un menispermum. Je pense que cette racine, qui a été vantée d'abord contre la morsure des sernents, les fièvres tierces et quartes et la dyssenterie, n'a été apportée en Europe que parce qu'elle ionissait de la même réputation en Asie (autrement, pourquoi l'aurait-on apportée?), et qu'elle appartieut eucore, par conséquent, à l'un des nombreux végétaux qui ont porté le nom de bois de couleuvre, peut-être au soulamoe de Rumphius (Amb. II, p. 129), dont la description se rapporte en effet au Jean Lopez (1). D'un autre côté, je possède une racine ligneuse apportée de l'Inde et de l'île Bourbon, qui se rapproche beaucoup par ses caractères physiques de celle de Jean Lopez. Elle est produite par le toddalia aculeata ou par le toddalia paniculata, de la famille des zanthoxylées; elle est formée d'un bois assez dense et jaunâtre, et d'une écorce brune et compacte, couverte d'une couche subéreuse jaune et spongieuse. Cette racine ressemble donc beaucoup à celle de Jean Lopez; mais je ne l'ai jamais vue qu'en rameaux cylindriques ayant au plus 2 centimètres de diamètre; de plus elle possède une odenr analogue à celle de la rhubarbe et une saveur nauséeuse pareille à celle de l'angusture vraie. Je ne puis donc pas dire que ces deux racines soient identiques, et je laisse toujours dans le doute l'origine de la racine de Jean Lopez.

## FAMILLES DES JASMINÉES ET OLÉACÉES.

La famille des jasminées, telle qu'elle a été établie d'abord par A.-L. de Jussieu, compreud des arbres ou arbustes à feuilles ordinairement opposées et à fleurs hermaphrodites, excepté dans le genre fruzims, qui les a polygames. Le calice est très petit, rarement nul; la corolle est très petite, gampoétale ou dixiée perfondément en 4 ou 5 lobes qui la font paraître polypétale. Les étamines sont au nombre de deux seuleuent; l'ovaire est à 2 loges contenant chacune 2 ovules; le style est terniné par un sitgunate bilobé.

Pendant longtemps beaucoup de botanistes, ainsi que le fait encore aujourd'hui M. Richard, se sont contentés de diviser cette famille en deux sections, suivant que le péricarpe est sec (lilacées) ou charnu (Jasminées); mais aujourd'hui le plus grand nombre des botanistes la partagent en deux familles distinctes:

- 1. Les JASMINÉES, dont les fleurs sont toujours complètes et régu-
- Le soulamoe de Rumphius (soulamea amara Lamk.) est un genre anormal de la famille des polygalées.

lières, et dont la corolle hypocratériforme est ordinairement à 5 divisions contournées et imbriquées peadant l'estivation. Le fruit est succulent; les semences sont droites, presque privées d'albunen, tandis que les cotylédons deviennent charnus. Cette famille ne comprend que les genres jossiman et nucleaules.

- II. Les Oléacées, dont le calice et la corolle sont divisés par quatre parties, dont les semences sont pendantes et le plus souvent pourvues d'un albumen charnu. On partage cette famille en quatre tribus :
- 4º Les fraxinées, dont le fruit est sec, samaroïde, biloculaire, indéhiscent, et les semences endospermées; exemple le genre fru-ximus.
- 2º Les syringées, dont le fruit est capsulaire, biloculaire, à déhiscence loculicide, semences endospermées; exemples les genres syringa, fontanesia.
- 3° Les oléinées, dont le fruit est charnu, drupacé ou bacciforme, les semences endospermées; exemples les genres olea, phillyrea, liquistrana.
- 4° Les ebionanthées; fruit drupacé, charnu; semences privées d'endosperme; exemple le genre chionanthus.
- Les Jassatines sont des arbrisseaux originaires des pays chauds, dont les rameaux nombreux sont disposés en buisson, ou sont grêtes, volubiles et grimponts sur les corps qui sont dans leur voisinage; leurs feuilles, opposées ou alternes, sont pinnées avec impaire, mais souvent réduites à 3 foiloies on à une seule, sur un pética articulé. Les fleurs sont jaunes ou blanches, souvent rosées extérieurement, ordinairement disposées en panicules peu garnies et d'une odeur très suave. Les espèces les plus usitées sont :
- Le jasmin d'Arabie, jasminum sambae Ait., à feuilles opposées, unifoliolées, à fleurs très blanches d'une odeur très suave, surtout pendant la nuit. Cet arbrisseau est cultivé partont dans l'Inde et dans l'Arabie, à cause de l'arome de ses fleurs.
- Le jasmin jonquille, josuiram odoratissimam L., dout les feuilles sont alternes, à 3 foiloes, persistantes. Les fleurs sont jaunes et très odorantes. On le cultive en Europe depuis près de deux siècles; on le reutre l'hiver dans l'orangerie.
- Le jassuis officiand. jasminum officiande L. Arbrisseau originaire de l'Asie, haut de 6 mètres et plus, cultivé depuis très longtenaps en Europe où il supporte bien le froid de nos hivers; ses feuilles sont opposées, composées de 7 folioles dont la dernière est beaucoup plus grande que les autres; les fleurs sont blanches et d'un parfum très agréable.
  - Le jasmin grandiflore on jasmin d'Espagne, jasminum gran-

diflorum L. Cette espèce, originaire de l'Inde, s'élève moins que la précédente, supporte moins le froid et doit être rentrée dans l'orangerie pendant l'hiver. Ses fleurs sont plus grandes, blanches, nuancées de rouge en dehors, à divisions obtuses, d'une odeur très suave.

L'essence des jasmins est tellement volatile et difficile à coercre qu'on ne peut l'obtenir dissoute dans l'ean on l'alcool, par la distillation. Pour l'obtenir, il faut imbiber du coton cardé avec de l'huile de ben qui est inodore et peu susceptible de rancir, et disposer ce coton, couche par couche, entre des fleurs de jasmin, dans des tamis que l'on couvre bien; vingt-quatre heures après, on sépare le coton qui s'est imprégné de l'odeur du jasmin et on le remet avec de nouvelles fleurs; on répète cette opération jusqu'à ce que le coton sente le jasmin comme a fleur même; alors on le soumet à la presse pour eu retirer l'huile que les parfumeurs conserveut dans des flacons pleins et bien bonchés.

Les Has (genre sgringa) sont des arbrisseaux à feuilles opposées, simples et entières, dont les fleurs sont disposées en belles grappes pyramidales, purpurines ou blanches suivant les espèces ou les variétés, d'une odeur très suare. Le calice est très petit, à h dents peu sensibles et persistant. La corolle est infundibuliforme, à tobe plus long que le calice, à l'inibe partagé en h lobes arrondis; les étamines, presque sessiles, sont insérées à l'orifice du tube de la corolle et portent des anéres ovales; l'ovaire est surmonté d'un style et d'un stignade un peu épais et bifide. Le fruit est une capsule pointue, comprimée, à 2 valves opposées à la cloison, et à 2 loges contenant chacune une ou deux graines bordées d'une aile membraneuse.

Les lilas fleurissent au mois de mai et font à cette époque l'ornement des jardius par feur beau feuillage et par le nombre, l'élégance te sautité de leurs fleurs. Les feuilles sont très amères et ne sont broutées par aucun quadrupède; elles ne sont mangées par les cautharides qu'à détant des feuilles de frène. Le bois de lilas est dur, d'un grain fin, veiné de brun, susceptible de prendre un beau poi et pourrait faire de jolis ouvrages de tour. Les Tures font des tuyaux de pipe avec les jeunes rameaux vidés de leur moelle; c'est sans doute par allusion à cet usage que Limé a donné à ce genre le nom de syriage.

Les frèmes sont des arbres élevés qui habitem les parties tempérés de l'Amérique septentionale et de l'Europe. Leurs feuilles sont oposées, presque toujours ailées avec inquier; elurs fleurs sont polygames on dioïques par avortement; pourrues d'un calice le plus souvent und un fort petit et à divisions; la corolle «to ordinairement mulle, plus rarement composée de à pétales; le fruit est un carcérule à 2 loges dont une oblitérée et stérile et l'autre monosperme; ce carrérule est prolongé «n une aille munbraneus» suitaut l'Aza du fruit.

L'espèce de frèue la plus commune en France est le frèue deterfraxions excelsior L., arbre d'une grande lauteur qui croit spontanément dans nos forêts et que l'on plante avec avantage dans les parcs. Son bois est blanc, veiné longitudinalement, assez dur, liant et élastique, ce qui le read utile pour faire des brancards et des timons de voltures, des échelles, des chaises, des manches d'outils, etc. On l'emploie peu pour la charpente, parce qu'il est sujet à la vermoulure après un certain tenns.

Le frêne peut difficilement être planté dans les jardins d'agrément on près des habitations, par l'inconvénient qu'il a d'attirer les cantharides, dont le voisinage peut être dangereux et qui, se nourrissant de ses feuilles, l'en dépouillent presque tous les aus, vers le milieu de juin. L'écorce de frêne est amère et était employée comme fébrifuge avant la découverte du quinquina.

#### Manne.

La maine est un suc sucré, concret, apporté de la Sicile et de la Calabre, où on la récolte sur deux espèces de frêne nommées froxiines votandifolin et frucions ornas, mais principalement sur la première. Plusieurs botanistes font de ces deux arbres un genre particulier sous le nom d'ornus, parce que leurs fleurs sont pourvuse de corolle et presque toutes hermaphrodites, tandis que les fleurs des autres frênes sont privées de corolle et polygames; mais cette séparation n'est pas généralement admise.

Le frême à feuilles rondes, quand il est cultivé, contient une si grande quantité de sue sucré que celui-ci en exsude souvent spontanément, ou par la piqure d'une cigale nommée egoada orni; mais celle qui est livrée au commerce est le produit d'incisions que l'on commence ordinairement au mois de juillet, et que l'on continue de faire jusqu'au mois de septembre ou d'octobre. On obtient ainsi plusieurs produits qui varient en pureté, suivant l'époque de la récolte et suivant que la saison a été plus ou moins pluvieuse.

Ainsi, dans les mois de juillet et d'août, la saison étant en général chande et séche, le suc se concrète presqu'à sa sortie des incisions, sur l'écorce même des arbres, ou sur des fetus de paille que l'on a disposés à cet effet, et constitue la manne la plus sèche, la plus blanche et la plus pure, qui est nomnée manne en larme

Pendant les mois de septembre et d'octobre, la saison étant moins chaude et souvent pluvieuse, la manne se dessèche moins vite et moins complétement. Elle coulc le long de l'arbre et se salit. Elle contient cependant encore une grande quantité de petites larmes, et en outre des parties molles, noirâtres, agglutinées, formant ce qu'on nomme des marrons. Ce mélange constitue la manne en sorte.

La manne en larmes vient presque exclusivement de Sicile, et la manne en sorte se divise en manne de Stelte ou manne geraey, et manne de Calabre ou manne en paey. Celle - ci contient de plus belles larmes et en plus grande quantité que la manne geraey, par la raison qu'on ne les en retire pas pour en former une sorte particulière; aussi paraît-elle plus belle et plus blanche lorsqu'elle est récente; mais, comme elle est toujours très molle et visqueuse. elle fermente et jaunit avec une grande facilité, et se convertit en manne grosse au bout de l'année. La manne de Sicile se conserve plus longtemps, mais cependant guère plus de deux ans; alors elle jaunit également, se ramollit et fermente. Il faut donc aussi la choisir nouvelle.

La manne a été analysée par M. Thénard, qui l'a trouvée composée de trois principes : de sucre, d'un principe doux et cristallisable, et d'une matére nauséeuse incristallisable. On n'en peut isoler le sucre qu'en le détruisant par une fermentation ménagée. On obtient le second principe en évoperant le fiquide fermenté à siccité, et traitant le résidu par l'alcool chaud, qui le dissout complétement, mais qui laisse cristalliser le principe doux par le refroidissement. L'alcool évaporé donne le principe incristallisable.

Le sucre existe dans la manne pour un dixième de son poids. Le principe doux cristallisable constitue presque entièrement la manne en larmes, et lui donne toutes ses propriétés. Aussi l'a-t-on nommé man-uite; il est composé de C<sup>\*</sup>111\*0°. Le principe nauséeux incristallisable abonde dans la manne en sorte, et se trouve encore en plus grande quantité dans la manne grasse. Il y a tout lieu de croire que ce n'est que de la mannie altérée.

On comaissait autrefois, et seulement comme objets de curiosité, trois autres sortes de manne qui sont tout à fait oubliées. Ce sont la manne de Briançon, la manne d'Alhagi et le téréniabin. La manne de Briançon exsudait spontanément, dans les environs

de cette ville, des feuilles de mélèze, larix europea. Elle était en petits grains arrondis, jaunâtres. Elle jouissait d'une faible propriété purgative.

La manne d'Albugi était en petits grains comme la précédente et

La manne d'Albagi était en petits grains comme la précédente et était fournie par une espèce de sainfoin de la Perse et de l'Asic-Mineure, nommée alhagi (alhagi maurorum Tourn.).

Enfin le téréniabiu ou triugibiu ou manue liquide, était nue matière blanchâtre, gluante et douce, assez semblable à du miel que l'on récoltait sur les feuilles d'arbres ou arbrisseaux des mêmes pays. Suivant plusieurs auteurs, cette manne était produite également par l'alhagi.

Manne tombée du ciel. En 1845, à la suite d'une pluie, on a trouvé sur le sol, en Auatolie, une substance grisâtre que les habitants ont regardée comme une moune tombée du ciel et dont ils se sont servis pour faire du pain. Cette substance présente une très grande ressemblance avec le lichen esculentus de Pallas, dont on a voulu faire depuis un urceolaria. Ce sont tantôt de petits corps arrondis ou un peu aplatis, de 1 ceutimètre de diamètre, et d'antres fois des masses plus considérables, mamelonnées, larges de 2 centimètres à 2,5, mais n'ayant toniones environ que 1 centimètre d'énaisseur. Ces netits corps on ces masses ont d'ailleurs leur surface entièrement converte par de petits tubercules gris, de formes très variées, dont les pédicules se réunissent à l'intérieur en une petite masse de forme irrégulière, avant tout à fait la couleur, la consistance et l'apparence de l'agaric blanc. Ainsi, en reprenant maintenant la description par le centre, nous voyons une petite trasse irrégulière, blanche et fongueuse, qui se ramifie tout autour en un grand nombre de tubercules pédiculés de nature semblable, mais cependant terminés par une enveloppe grise, de nature gélatineuse, analogue à celle des lichens. Ces corns tuberculeux ne présentent aucun prolongement on aucune griffe qui pût les fixer au sol, dont ils étaient certainement isolés, chacon d'eux pouvant être comparé . dans son entier à une netite truffe. Ils ont une saveur fade et terreuse : ils ne contiennent nas d'amidon, si ce n'est pent-être une très petite quantité, dans la couche gélatineuse externe. Cette substance, dont les séminules ont sans donte été transportées par les vents et développées par la pluie, est curieuse par l'analogie de forme, d'origine et d'application qu'elle présente avec la manne dont les Hébreux se sont nonrris dans le désert.

#### Olivier, Olives, Iluite d'Olives,

Ofen europea I. (fig. 231). Arbre originaire d'Asie, d'où il s'est propagé naturellement on par la migration des anciens peuples, en Grèce, en Áfrique, en Italie, en Provence et en Espagne. En Provence, as tige acquiert par le bas de 1 à 2 mètres de circonférence, et es divise, à la bauteur de 3 ou 4 mètres, on branches qui yébèenet à 7 ou 10 mètres; mais dans les pays plus chauds il devient beaucoup plus gros et s'ébèe jusqu'à la bauteur de 16 mètres. Il croît très lentement et peut vivre cinq ou six siècles et plus; son bois est jaunière, marbré de veines brunes, très dur, compacte et susceptible d'un beau poli; il est à regretter qu'il ne soit pas plus emplové.

L'olivier est pourvu de feuilles opposées, persistantes, coriaces, entières, longues et étroites, vertes en dessus, blanchâtres en dessous;

les fleurs ont un calice à £ dents, une corolle infundibuliforme, à £ d'uissous planes; 2 étamines insérées à la base de l'ovaire; 1 ovaire arrondi surmonté de 1 style épais et de 1 stigmate en ête on à 2 lobes peu marqués; l'ovaire est à 2 loges dont chacune contient 2 ovules peudants; le fruit est un drupe à noyau uniloculaire et monosperne, par avortement.

Les olives varient de forme, de grosseur ct de couleur, suivant les variétés et les contrées où on les cultive. Celles de Provence, les plus ordinaires, sont oralesoblongues, à peu prés de la grosseur d'im gland, d'un vert noirâtre et possèdent une saveur âcre, amère et désagréable; mais on parvient à adoncir cette saveur et même à la rendre agréable, en faisant macfere les fruits dans de la saumure. Ces fruits es



distinguent de la plupart des autres drupes parce qu'ils contiennent de l'huile fixe dans leur péricarpe tout aussi bien que dans l'amande. C'est cette huile qui est le produit le plus important de folivier; elle tient le premier rang entre toutes les huiles pour l'alimentation et pour la fabrication du savon. On l'extrait des olives mûres à l'aide des différents procédés qui influent beaucoup sur sa qualité et qui lui font donner les noms d'huile cierge, huile ordivaire, huile fermentée, huile d'eufer, etc.

Du côté de Montpellier, ou appelle huile vierge celle qui surnage la pâte des olives écrasées au moulin, ou qui se rassemble dans des creux qu'on y a pratiqués. Cette huile, peu aboudante, ne se trouve pas dans le commerce; elle est toute consommée dans le pays, soit comme remêté adoucissant, soit pour huiler les rouges d'horlogerie. Dans les environs d'Aix, ou nomme faulie vierge celle que l'on obtient en soumettant à une première pression modérée les olives écrasées. Cette huile, comme dans le commerce sons les noms d'huile d'Aix ou d'huile vierge, est très douce, un peu verdière, d'un goût de fruit facilement soildfable par le froid, très recherchée pour la table.

Huile ordinaire. Du côté de Montpellier, cette huile est préparée en soumettant à la pression les olives écrasées et mélangées d'eau bonillante; du côté d'Aix, on l'obtient de la même manière avec les olives qui ont déjà servi à préparer l'huile tierge. Par cette seconde pressiou, plus forte que la première, on obtient une luile inférieure à l'huile vierge et un peu inférieure également à l'huile ordinaire de Montpellier. Cette huile est jaune, peut-être un peu moins solidifiable que la première, toujours douce au goût lorsqu'elle est récente, très usitée pour la table.

Huite fermentée. On obtient cette huile en abandonnant les olives fraiches, en tas considérables , pendant un temps plus ou moins long, aunt de les écraser; on les mélange de mieme d'eau bouillante et on les exprime. Pendant la fermentation que les olives éprouvent, leur pareuchyme se ramolit et se détruit en partie, ce qui permet d'en retirer l'huile plus facilement et en plus grande quantité; mais cette luile est moins agréable que les précédentes, un peu âcre et pourvue quelquefois d'un goût de mois. Aussi le procédé de la fermentation , encore usité de Resgage, est l'il presque abandouné en France.

Hulle tournonte, huile d'enfer. En délayant avec de l'eau, dans de grandes chaudières, les tourteaux des opérations précédentes, et en les soumettant à une demière expression, on en extrait encore une certaine quantité d'une huile désagréable qui est employée daus les savonneries et pour l'éclairage. Enfin, l'eau qui a servi à toutes les opérations et dont on a séparé l'Inuile après queiques beures de repos, est conduite dans de grands réservoirs nommés enfers, où, après plusieurs jours de repos, elle laisse encore surnager uite certaine quantité d'huile qui sert aux mêmes usages que la précédente.

L'huile d'olfres est très souvent falsifiée dans le commerce, et elle l'est d'autant plus, maintenant, que la grande extension dounée à la fabrication des savons de Marseille a appelé, dans le midi de la France, l'importation d'une très grande variété d'huiles ou de semences hui-leuses étrapères. Cependant la substance avec laquelle on faisfie tou-jours, le plus habituellement, l'huile d'olives destinée à l'usage de la table et de la pharmacie, est l'huile de semences de pavois, connuerce dans le commerce sous les noms d'huile bénache et d'huile d'aillette. C'est donc principalement à découvrir cette falsification que nous allons nous attacher.

L'huile d'olives est toujours liquide dans l'été, mais elle se solidifie en partie dès que la température s'abaisse au-dessous de 11 degrés, « et elle se présente alors sous la forme d'une masse greune d'antant plus ferme qu'il fait plus froid; elle forme avec les alcalis des savous soildes et avec l'oxide de plomb [Hitarge] un emplatre blanc, solide et cassant. Elle n'est pas sécrative à l'air et est si peu soluble dans l'alcoul que 1000 goutres de celui-ci n'en dissolvent que 3 gouttes (Planche).

L'huile de pavots est toujours liquide et ne forme un dépôt de mar-

garine que dans les temps de gelée. Elle est plus fluide que l'huile d'ulives liquide, d'une couleur plus pâle, d'une odeur et d'une saveur presque nulles lorsqu'elle est récente; 100 goutes d'alcool en dissolvent 8; elle est siccative à l'air et elle forme avec l'oxide de plomb un emplàtre mon qui acquiert promptement une odeur rance, et qui iaunit et se dessèche à sa surface.

Beaucoup de moyens ont été proposés pour reconnaître le métange de l'huile de pavots avec l'huile d'olives. Le plus simple, qui est bon pour l'usage ordinaire, consiste à remplir à motité une fiole à médecine de l'huile suspectée et à l'agiter fortement. Si l'huile d'olives est pure, après quelque temps de repos sa surface sera rice suite; si celle est mélangée d'huile de pavots, ail restera tout autour une file de bulles d'air, ce qu'on exprime en disant qu'elle forme le chopélet. Ce procédé peut faire reconnaître 0, d'fluile de pavots dans l'huile d'olives.

Un deuxième moyen consiste à refroidir l'Ihuile dans de la glace piléce. l'huile d'olives s'y fige complètement (d'autant plus qu'elle est plus récente) : celle qui est mélange d'huile de pavots y reste en partie liquide; un mélange de deux parties d'huile d'olives sur une d'huile blanche ne s'y fice pas du tout parties d'huile d'olives sur une d'huile blanche ne s'y fice pas du tout parties d'huile d'olives sur une d'huile blanche ne s'y fice pas du tout parties d'huile d'olives sur une d'huile blanche ne s'y fice pas du tout parties d'huile d'olives sur une d'huile blanche ne s'y fice pas du tout parties d'huile d'olives sur une d'huile d'olives d'olives d'olives d'huile d'olives d'une d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'huile d'olives d'olives d'huile d'olives d'huile d'olives d'huile d'o

Troisième moyen, diagomètre de Rousseau. La pièce principale de cet instrument est une pile électrique sèche, c'est-à-dire formée de disques métalliques très mineses, cuirve et zûne, alternés avec des disques de papier. Ces piles ont une très faible tension, mais elles la conservent très longtemps. Dans le diagomètre, cette pile agit sur une aiguille faiblement aimantée, libre sur son pivot, et placée sous une cloche, en regard d'un cercle gradué dont le zéro répond au plan du méridien magnétique. Lorsque l'aiguille est en repos et à l'abri de toute excitation étranère, elle marque donc zéro.

Maintenant, si Yon soumet cette signille à l'influence de la plie sòche, au moyen d'un disque de cuivre qui la touche à zéro, et qui communique avec la pile, on conçoit que l'aiguille et le disque se trouvant chargés de la même électricité, l'aiguille, qui est mobile, s'éloignera du disque d'une quantité proportionnelle à la force qui agit sur elle, et si on interpose entre le disque et la pile un corps peu conducteur, on obteindra une déviation de l'aiguille d'autant moindre que le corps hisse moins facilement passer le fluide électrique. Or, l'auteur de cet instrument a vu que l'huile d'oileves conduit l'électricité 675 fois moins que les autres huiles végétales, et qu'il soffit d'ajonter 2 gouttes d'huile de faine ou d'œillette à lo grammes d'huile pure pour quadrupler son pouvoir conducteur (voir Journ. de pharm., t. LX, p. 587, ett. X, p. 216). Ce moyen est donc très bon pour reconnaître la pureté de l'huile d'olives, bien que la propriété sur laquelle il est fondé ne soit

pas exclusive à cette huile. Ainsi l'Inuile séparée de la graisse des animanx ruminants partage avec l'huile d'olives la faculté non conductrice de l'électricité; mais elle ne sert presque jamais à la falsifier.

Procédé de M. Poutet. Mettez dans une fiole 6 parties de mercure et 7 p. 1/2 d'acide zatique à 38 degrés | sorque la dissolution est opérée, pesez dans une autre fiole 5 grammes de la liqueur ( qui consiste en un mélange de proto-azotate et de deuto-azotate de mercure, d'aside hypo-azotique et d'acide azotique) et 60 grammes d'imile; agitez fortement le mélange de dix minutes en dix minutes, pendant deux heures, parès lesquelles on le laisse en repos. Le lendemain toute la masse est solidifiée, si l'huile d'olive était pure. Un dixième d'huile blanche lui donne une consistance d'huile d'olives fait, An-delà de cette proportion, une portion d'huile liquide survage le mélange, et est d'autant plus abondante que l'huile d'olives contenait plus d'huile étraugiere. On peut méme juger, par approximation, de la quantité de celle-ci par la première, en opérant la solidification de l'huile falsifiée dans un tube cylindrique gradué.

Ce moyen de reconnaitre la pureté de l'Inuile d'olives est très bon lorsque la dissolution mercurielle est récente (4); mais il cesse d'être cacat lorsqu'elle est aucienne, et cela s'explique par les expériences de M. Félix Bondet, qui a vu que de tous les corps renfermés dans la lipueur mercurielle, ce n'est n' l'acide azoique ni les azoitates de mercure qui agissent; mais seulement l'acide hypo-azotique. Aussi M. Félix Bondet a-t-il proposé un autre moyen d'essayer la pureté de l'Inuile. Ce moyen consiste dans l'emploi de l'acide hypo-azotique étendu de 3 parties d'scide azotique; 12 parties de ce melange solidilient en cinq quars d'heure 400 parties d'huile d'olives pure. Un centième d'huile de pavots retarde la solidilication de 40 minutes; un vingtième la retarde de 90 minutes; un dixième la retarde infiniment plus; enfin l'huile de pavots pure reste toujours fiquide (2).

Elaïomètre de M. Gobley. L'huile d'olives pèse, d'après Brisson,

(1) MM. Soubeiran et Bloudeau, dans une note très intéressantes sur les moyeus de reconaître la purcié de l'huité d'ôlives (Journal de pharmacie, t. XXVII, p. 72), reprochent au réactif l'outet de cristalliser peu de moments après la dissolution du mercure, ce qui oblige à le réfaire, l'orsque cet effet est arrivé. Il faut que ce résultat tiemne à quelque circoustance particulèire de la préparation, peut-être à un degré différent dans la force de l'acide, car eu opérant exactement comme l'auteur, le ui'a junais va la liqueur cristalliser. Le seul defaut de ce réactif, c'est qu'il perd sa propriété en vicil-lissant.

(2) Les expériences de MM. Soubciran et Blondeau n'ont pas confirmé pleinement les résultats obtenus par M. Boudet. Ces deux chimistes neusent

0,9153 à la température de 12.5, centigrades, et l'Imilé de pavots péso 0,9288. Si donc, on plonge un aréomètre à tige très déliée, successivement dans ces deux liquides, il en résultera une différence considerable dans l'enfoncement de la tige, et cette différence, partagée en centièmes on en cinquamièmes, indiquera des quantités correspondantes dans le mélange des deux huiles. Soit, par exemple, de l'Imilé de pavots pesant 0,9284 à la température de 12.5 et marquant 20,9216 à la même température, et marquant 50 degrés au haut de l'échelle; il est évident que ces deux degrés indiqueront tonjours des bulles pures, et que 25 degrés, par exemple, indiqueront 25/50° ou 0,50 d'huile d'olives; 40 degrés, 40/50° ou 0,80 d'huile pure, etc.; tel est l'élaiomètre de M. Gobley.

M. Gobley ayant gradué son instrument à la température de 12°,5 centigrades, qui est sensiblement celle des caves où l'on conserve builes, il a calculé que la dilatation des deux huiles ou de leur mélange était de 3°,6 pour 1 degré centigrade; de sorte que, au-dessus de 12°,5 centigrades, il fant retrancher de l'indication de l'étaiomètre autant de fois 3°,6 qu'il y a de degrés de température supérieure. Soit par exemple une huile qui , à la température de 15 degrés centigrades, marque 35 divisions à l'éblomètre; cette huile, rannecé à 12°,5 degrés, marquerait en moins 3,6  $\times$  2,5 = 9 divisions; c'est-à-dire qu'elle ne doit compter que pour 26 divisions indiquant 26/50° ou 52 centièmes d'huile d'olives pure.

Je pense que l'élaiomètre de M. Gobley pourra rendre de grands services au commerce et qu'il suffira, pour en étendre l'usage, d'en rendre la construction plus facilé. Je dirai donc qu'en comparant avec soin cet instrument avec l'alcoomètre de M. Gay-Lussac, j'ai trouvé que

de sorte qu'il suffit de diviser en 58 parties l'espace compris entre

d'ailleurs, et je crois que c'est avec raison, que la présence du sel mercuriel n'est pas suss' étrangér à la réceitin que l'a pensé M. Boudel. 1'ajoute un dernière observation, non utile pour la pratique, mais qui indique une action bien différente des huites d'olives et de pavois sur le sel mercuriel. L'huile d'olives purc, solidifiée par le réactif l'Poutet, et conservée pendant plusieurs années, reste parfaitement solide et jaume, sans aceune apparence de réduction du mercure. L'huile de pavois ou le mélange de cette huile avec l'huile d'olives, se colore en brun foncé avec le temps, reste liquide ou redevient en partie liquide, et le mercure se dépose réduit au fouid de la bouteille.

53<sup>d</sup>,25 et 58<sup>d</sup> de l'alcoomètre, pour construire l'élaïomètre de M. Gobley.

#### Comme d'Glivier.

Gette substance était en grande réputation chez les anciens, et fisiat partie d'un grand nombre de médicaments extérieurs, cicatrisants et vulnéraires. Elle était complétement oubliée, lorsque les expériences de M. Paoli et de Pelletier (Joson. de plueva., t. II, p. 114 et 337) on appelé de nouveau sur elle l'attention; Pelletier, surtout, en a retiré une matière particulière, nomunée olivile, qui la constitue presque ne totalité; qui est soluble dans 32 parties d'eau bouillante, bien plus soluble dans l'alcool, et cristalisable par l'évaporation ou le réfordissement de ce dernier dissolvant. La gomme d'olivier n'est donc ni une gomme ni une résine; c'est une matière particulière qui n'a guère d'analogue que la surrecolle, parmi les produits naturels des végétaux.

La gamme d'olivier venait autrefué d'Éthiopie; nais elle est produite aujourd'hui par les oliviers sauvages et cultivés qui croissent abondamment dans le royaume de Naples. Elle est sous forme de larines arroudies, rougeâtires, souvent agglutinées ensemble, transparentes ou opaques; souvent aussi opques à l'intérieur et transparentes à la surface. Elle se ramollii par une chaleur modérée, se fond et se réunit en une masse qui simule le baume de Tolu; elle se dissout complétement dans l'alcool houillant; ce liquide refroidi ou évaporé spontanément, laisse cristalliser l'olivile sous la forme d'aiguilles aplaites. L'alcool retient en dissolution une matière résineuse, colorée, soluble dans l'éther.

L'olivile pure est blanche, fusible à 70 degrés; elle partage la propriété idio-électrique des substances résineuses; elle se dissout dans les . alcalis; elle ne produit pas d'ammoniaque par sa décomposition au feu.

#### Sarcocolle.

La sarcocolle est une substance comme des anciens Grees et des Arabes, que tous leurs auteurs font venir de Perse, de sorte qu'elle ne peut être produite par le penseu surcocolle de l'Afrique méridionale, dont la place dans l'ordre des familles naturelles est également très incertaine.

On a rangé pendant longtemps la sarcocolle au nombre des gommesrésines; mais M. Thomson, dans son Système de chimie, l'a considérée comme tenant le milieu entre le sucre et la gomme, et l'a placée en conséquence : depuis, M. Pelletier en a repris l'analyse, et l'a trouvée composée de :

| Sarcocolle pure . |      |    |    |  |  |  | 65,30  |
|-------------------|------|----|----|--|--|--|--------|
| Goinnie           |      |    |    |  |  |  | 4,60   |
| Matière gélatineu | ise. |    |    |  |  |  | 3,30   |
| Matières ligneuse | s,   | et | €. |  |  |  | 26,80  |
|                   |      |    |    |  |  |  | -      |
|                   |      |    |    |  |  |  | 100,00 |

La matière gelatinense a quelques propriétés communes avec la bassorine et d'antres qui l'en font différer. La gomme est de la gomme ordinaire. La sarcocolle pure, ou la sorcocolline, est un principe sui generis, d'une saveur sucrée-amère, d'une odeur faible, mais particitière, soluble dans 40 parties d'eun froide et dans 25 d'eun bouillante. Sa dissolution, saturée à claud, laisse précipiter par le refroidissement une partie de la sarcocolle sous la forme d'un liquide sirupeux, qui m'est plus soluble dans l'eau (cette propriété emble indiquer une nature composée dans la sarcocolle). L'alcool dissout la sarcocolle presque en toutes proportions; l'eau trouble cette dissolution, mais ne la précipite pas. (Voy. Bull. de phorma, I. V, p. 5.)

## FAMILLE DES SAPOTÉES.

Calice infère, non adhérent à l'ovaire, divisé supérieurement en 5. 4 ou 8 lobes imbriqués, persistants; quelquefois accompagné d'écailles extérieures; corolle hypogyne, gamopétale, régulière, divisée en autant de lobes que le calice. Étamines à filets distincts, insérées au tube de la corolle, tantôt en nombre double des lobes et alors toutes fertiles : tantôt en nombre égal et opposées aux lobes, mais séparées par des languettes alternes qui représentent autant de filets d'étamines stériles. L'ovaire est supère, à plusieurs loges contenant chacune un oynle fixé à la partie supérieure ou inférieure de l'angle central. Le fruit est un drupe ou une baie à loges mono-permes dont plusieurs avortent sonvent. Les graines sont couvertes d'un tégument presque osseux, excepté à l'ombilic qui est infère ou latéral, souvent très grand. Le périsperme est charnn ou huileux, manquant quelquefois. Les sapotées sont des arbres ou des arbrisseaux à suc laiteux, dont les feuilles sont alternes. entières, coriaces, penninervées, courtement pétiolées, privées de stinules. On les rencontre et on les cultive dans les contrées intertropicales, soit pour leur bois qui est généralement très dur, soit pour leurs fruits succulents qui sont très estimés, ou pour leurs semences luileuses, ou pour leur suc laiteux qui fournit une sorte de caoutchouc.

SAPOTÉES. 543

#### Bols les plus usités.

| Bois de natte à              | petites feui | lles | Labourdonaisia calophylloides.    |
|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|
| _                            | _            |      | — glauca.                         |
| -                            |              |      | <ul> <li>revoluta.</li> </ul>     |
|                              |              |      | <ul> <li>sarcophleia,</li> </ul>  |
| _                            | _            |      | Imbricaria petiolaris.            |
| _                            | _            |      | Mimusops angustifolia.            |
| _                            | rouge        |      | <ul> <li>erythroxylon.</li> </ul> |
| Bois de natte                | ì            |      |                                   |
| — de balata                  | {· · · · ·   |      | — balata.                         |
| <ul> <li>de chair</li> </ul> | )            |      |                                   |
| Bois de natte.               |              |      | <ul> <li>dissecta.</li> </ul>     |
|                              |              |      | <ul> <li>nattarium.</li> </ul>    |
| Bois de fer de               | Cayenne      |      | Sideroxylon inerme.               |
| de                           | Bourbon      |      | <ul> <li>cinereum.</li> </ul>     |
| Bois d'acouma                |              |      | <ul> <li>acouma,</li> </ul>       |
|                              | bâtard       |      | <ul> <li>pallidum.</li> </ul>     |
| _                            | boucan       |      | Bumelia nigra.                    |
| Bois d'argan.                |              |      | Argmia sideroxylon.               |

La plupart de ces bois se trouvent dans le commerce, et plusieurs sont tellement semblables qu'il est difficile de leur assigner une origine précise. Ceux qui portent les noms de bois de natte, de bois de balata et de bois de chair, spécialement, sont très durs, très compactes, d'un grain très fiu, d'une couleur rougetire et susceptibles d'un poil parfait; on les reconnaît en outre à leur coupe perpendiculaire à l'axe qui ofire un nombre infini de lignes blanchâtres concentriques très fines et très serrées, plus des points blanchâtres, formant l'extrémité de tubes ligueux, rapprochés par 3 ou 6, de manière à former de très petites ligues interrompures, à peu près dirigées dans le sens des rayous.

Le bois de fer de Cayenne est d'une teinte rongeâtre moins prononcée; il est moins fin, toujours très dur et très pesant cependant, mais facile à se gercer par la dessiccation, ce qui le rend très inférieur aux premiers.

Le bois d'argom, originaire du Maroc, est un très joli bois d'un gris jaunâtte, marqué d'un très grand nombre de cercles concentriques d'une couleur alternativement plus claire et plus foncée, et susceptible d'un beau poli; il en vient très peu dans le commerce, en raison du prix, qu'on y attache dans le pays qui le produit.

### Écorce de Buranhem ou de Guaranhem.

Cette écorce est arrivée du Brésil sous le nom de mohica, donn il est possible qu'ou aif fait, par emplonie, le nom de momenia, sous lequel elle a été introduite en France dans la thérapeutique. L'arbre qui la produit, anciennement décrit par Pison, sous le nom de libérore (Brus, p. 71), a été reconnu par M. Biselel pour un chrysophyllum et à été nommé par M. Casaretti chrysophyllum glycyphletem (Journ, phorn, et chim. VI), p. 64). L'écorce, telle que nous la recevous, est généralement très plate, épaisse de à à 6 millimètres, non fibrense, sans couche subéreuse ou herbacée. Elle est formée d'une substance uniforme, brune, dure, compacte, pesante, tonte gorgée d'un suc à la fois sucré, astringent et amer. Elle contient, d'après l'analyse de MV. Henry et Payen :

| Matière grasse, cire et chlorophylle            |     | 1,2   |
|-------------------------------------------------|-----|-------|
| Glycyrrhizine                                   |     | 1,4   |
| Monésine (matière grasse, analogue à la saponin | e). | 4,7   |
| Tanuin                                          | ٠.  | 7,5   |
| Matière colorante rouge (acide rubinique)       |     | 9,2   |
| Malate acide de chaux                           |     | 4,3   |
| Sels de potasse, de chaux; silice, etc          |     | 3     |
| Pectine et ligneux                              |     | 71,7  |
|                                                 |     |       |
|                                                 |     | 100.0 |

On apporte également du Brésil l'extrait d'écorce de Buranhem tont préparé; il est noir, sec, en masses plates, enfermées entre deux feuilles de papier; il possède une saveur d'abord sucrée, puis successivement astringente, amère, très âcre et fort désagréable.

### Semenees de Sapotillier ou Sapotille.

Aclaras sapota L., sapota neclaras Nill. Arbre fort élégant des Antilles, dont le fruit est une grosse baie globuleuse et charme, assez estimérour la table, présentait intérieurement 40 à 12 loges monospermes, dont un certain nombre avortent toujours. Les senences sont lenticulaires-elliptiques, longues de 18 à 25 millimètres, larges de 8 à 12, polies, brillantes, d'une couleur marron foncé, avec un long ombilie linéaire, blanchâtre du côte inférieur de la marge, qui regardait l'angle interne de la loge. Le test est dur et cassaut; l'annande est blanche, médiocrement buileuse, contenant un embryon droit presque

de la longueur de l'endosperme. Telle que je l'ai , je lui tronve nue saveur très amère. Je ne sais s'il en serait de même de l'amande récente. Cette semence passe pour être diorétique.

Sapotille mamme, lucuma mamonosa Gartin. Arbre très clevé con Attilles, de la Colombie et des missions de l'Oréenque, dont le fruit est une baie très volumineuse ne contenant ordinairement qu'une semence ovoïde, pointue, longue de 6 à 9 centimètres, offrant un angle arrondi du côté externe du fruit et un omblie très large, occupant toute la longueur de la semence, du côté interne. Le test en est ligueux, très dur, poil, inisant, d'une couleur de narron elaire et junnâtre. L'ombisite est terne, rugneux et janualtre. L'endosperme est nul; les cotylédons sont charnus, très volumineux et composent toute l'amaude; la radicule est infère, très petite. Cette belle semence est fréquemment apportée d'Amérique comme objet de curiosité. M. Candido Gaytan a aumoncé en avoir extrait de l'amgéaline et une huite grasse fusible à 15 degrés, composée d'oléine et de séarine, puisque l'acide solide qu'on en obtient par la susonification n'est fusible qu'ô 7 0 degrés.

Maile d'Hilpe. Le dossiné longifolia, qui produit cette luille, est un des arbres les plus ntiles de l'Inde, à cause de son bois qui est plus dur et anssi durable qué le bois de tek; par les usages médicinaux de son écorce et de ses feuilles; par la qualité nutritive de ses fleurs, enfin par l'haile extraite de ses senences, qui sert à la fabrication du savon, pour l'éclairage, et même comme assaisonnement, bien qu'elle soit inférieure à cet égard au ghee [gén] et au beurre de coco. On en a importé en Prance pour la fabrication du savon.

L'huile d'Illipé mériterait autant que d'autres de porter le nom beurre, car elle est solide à la température de 22 ou 23 degrés centigrades et ne se liquéfie qu'a celle de 26 à 28 degrés. Elle est d'un blanc verdâtre à l'état solide et devient jaune par la fusion; elle est à peine solible dans l'alcoul bouillant; elle paraît être formée d'élaîne et de stéraine, comme l'huile de locuma.

On extrait ansai dans l'Inde l'huile des semences du bassiu latifòlio, mais elle ne sert que pour l'éclairage. Les fleurs, qui ont un goût sucré et vineux, sont recherchées comme aliment par les hommes, par les chiens et par d'autres animaux. On en obtient par la fermentation et la distillation une linueur très enivrante.

Enfin le bassia butyrarea fournit un beurre solide, connu sous le nom de ghee ou ghi, plus estimé que les huiles précédentes et réservé pour les aliments et pour les usages de la médecine. Il est probablement fort analogue au suivant.

11.

### Beurre de Galam.

Nommé également beurre de bomboaue et beuvre de shea (chi). Ce beurre est tiré des royannes de Bamboue et de Bambara, situés dans l'intérieur de l'Afrique, à l'est du Sénégal; il y est extrait des semences d'une espèce de bossia qui a été décrite par Mungo-Park et qui se nomme en conséquence bossia Parkii (be Cand., Profix., t. VIII, p. 199); il est parfaitement propre à la préparation des aliments et est Obbjét d'un commerce assec considérable pour les contrées qui le produisent. Il est d'un blanc sale, quelquefois faiblement rougeâtre et a l'apparence du suif en pain; mais il est plus onctueux que le suif et graisse les doigis à la manière de l'axonge, en y lassant quelques parties plus solides; il a une légère odeur et une saveur donce privée de toute âcrété.

Ce beurre, fondu au bain-marie, laisse déposer des flocons rongeâtres d'une substance sucrée et des plus agréables, qui doit proyenir de la pulpe du fruit; le beurre, refroidi lentement, commence à se solidifier à 29 degrés, mais n'est complétement solide qu'à 21d, 25. Il se dissout complétement à froid dans l'essence de térébenthine , incomplétement à froid dans l'éther, et la matière insoluble paraît être de la stéarine. Il est presque insoluble dans l'alcool. Les alcalis le saponifient avec une grande facilité (Journ. chim. méd., 1825, p. 175). Il y a un certain nombre d'années qu'il est arrivé par les voies du commerce, à Paris , une assez grande quantité de beurre de Bambouc. Il avait une forme toute particulière qui l'a fait reconnaître aussitôt par M. Perrotet: il était en pains orbiculaires, plats sur la face inférieure, bombés supérieurement, ayant 25 à 26 centimètres de diamètre, complétement recouverts de grandes feuilles à nervures palmées et à lobes arrondis : le tout était maintenu à l'aide d'un réseau lâche formé par des lanières d'une écorce fibreuse. Chaque pain pesait de 18 à 1900 grammes.

# Gutta-Percha on Gettania.

Cotte substance, qui est appelée à rendre de grands services à l'industrie, a été apportée pour la première fois en Angleterre, en 1843, et en France, en 1846, par la commission du commerce envoyée en Chine. Elle découle en abondance, à Bornéo, dans les lles Malaises et dans les environs de Singapore, d'un arbre de la famille des aspotées qui appartient au genre isonondro, caractérisé par un sent rang d'étamines, toutes fertiles. Cet arbre, nommé par M. Hooker isonomdro gutts, s'étre à la hanteur de 40 pièces; ses fertilles sont alternes, ébénacées. 547

olovées, très entières, courtement acuminées, atténuées en long pétiole à la base, vertes en dessus, dorées en dessous, comme dans les chrysaphglitum; les fleurs sout axillaires, fasciculées, à 6 divisions, à 12 étamines; l'ovaire est à 6 loges; le fruit est une baie dure sous-globulueus, à 2 loges fertiles, monospermes.

Le gutta percha apporté par la commission de Chine a la forme d'un pain rond, un peu aplati. Il est blanchâtre, solide à l'extérieur, encore un peu nou à l'iniérieur et comme formé de conches superposées, fibro-membraneuses et un peu nacrées. Il a une odeur fort désagréable et un peu puritide de fromage aigre. Lorsqu'il a acquis toute sa solidité et à froid, il a une consistance très ferme, très dure, très tenace; il résiste au choc et au frottement, et est susceptible, par conséquent, d'un très long asge. Il se rambilit très facilement dans l'ean chande, devient alors d'une extrême plasticité, prend toutes les formes qu'on veut lui donner et les conserve en se refroidissant. C'est cette propriété surtout qui rendra le gutta percha très utile pour remplacer le cuir dans un grand nombre de cas, et pour fabriquer des fouests et des manches d'ouits.

Le gutta percha brut contient un certain nombre de substances différentes qui composaient le suc hieten de l'arbre et qui es sont desséchées ensemble à l'air. Ainsi on y trouve un acide végétal que l'eau chaude lui enlève facilement, de la caséine, une résine soluble dans l'alcool et une autre soluble dans l'éther. Mas ces matières ne forment qu'une minime partie de la masse, et le reste peut être considéré comme une substance sit generis très analogue au coutchoue, dont elle diffère cependant par sa consistance pâtense, as faible élasticié, son insolubilité dans l'éther, sa plus grande solubilité dans l'essence de térébenthine. Le gutto percha a été examiné surtout par M. Solli, pharmacien à Londres, et par M. Soubeiran (voir le Pharmaceutic journal de J. Bell et le Journal de pharmacie et de chiuie, t. XI, p. 47).

# FAMILLE DES ÉBÉNACÉES.

Arbres ou arbrisseaux non lactescents, à feuilles alternes, coriaces, très entières, privées de stipules. Les fleurs sont très souvent dioiques par avortement, formées d'un calice ganosépale à 3-6 lobes persistants, et d'une corolle insérée sur le réceptacle, gamopétale, à 3-6 lobes imbriquées et contournés, presque toujours velus à l'extérieur. Les élamines sont insérées à la base de la corolle ou sur le réceptacle, en nombre double des divisions de la corolle, rarement quadruple, très raremuel égal et alors alternes et incluses.

L'oraire est libre, à 5-42 loges contenant un orule solitaire, on deux orules collatéraux et pendants. Sylves distincts on plus on moins soulés, répondant au nombre des loges; baie globuleuse, à un petit nombre de loges contenant chacune une semence pendante, oblongue, comprimée, lisse, coriace, à endosperme cartilagients.

Les ébénacées différent des sapotées par leur suc non laiteux, leurs voules pendants et leur style très souvent divisé; leur geare le plus important est le geure diosypros (Plaqueninier), dont plusieurs espèces, répandues sur la côte de Mozambique, dans l'îlé de Madagacar, dans les îles Maurice, dans l'Înde et dans la Gochinchine, fournissent des bois noirs connus sous le nom d'ébène. Ces espèces sont principalement de

Le diospyros reticulata Willd., croissant anx îles Manrice et probablement à Madagascar et à Mozambique.

Le diospyros melonida et le diospyros leuromelus Poir., des îles Manrice, à hois noir panaché de blanc.

Le diospyros metonoxylon Roxh., le diospyros ehemon et le diospyros ebenaster de Retz, croissant à Ceylan, dans l'Inde et aux îles Moluques, à bois parfaitement noir.

Le plus hean hois d'ébène vient des îles Maurice; îl est formé du comr de l'arbre, l'aubier, qui est fort épais et hlanchâtre, ayant été enlevé. Il est parfaitement noir, très pesant, d'un grain si îin qu'on n'y découvre, lorsqu'il est poli, aucane trace de couches ou de fibres fignenese, et il est susceptible d'un pois is parfait qu'il resemble à un miroir. Il a une savenr piquante et répand une odeur agréable sur les charbons allumés. On le connaît dans le commerce sous le nom d'ebène maurice.

On connaît à Loudres, sons le nom de bois de l'ovronomadel on de Calamonder, un hois de l'Inde généralement attribué à un dioppyros. Il est volumineux, pourru d'un aubier dur, compacte, nerveux, d'un gris rougestre, un peu satiné, et d'un cœur noiratre nuancé de larges veines de la conlient de l'aubier. C'est un fort bean bois, mais dont le poli est alféré par une infinité de petites lignes creuses provenant de vaisseaux ligneux overtes à la surface.

Dans le commerce français, on donne le neun d'ébène à nn certain Libre de bois qui n'ont que des rapports éloignés avec le bois d'ébène. Libre d'eux, cependant, nonumé ébène rouge de Brésil, me parait dit à un d'oupgros : il est très dur, pesant, pourva d'un aubier gris et d'un ceru noirfate avec des veines rubanées d'une teinte rougetire assez prononcée. Ce bois, du reste, offre de si grands rapports avec celui de Coronandel, qu'il est évident qu'ils appartiement tous dens venuence gene d'arbres. Un autre bois, nomme ébène noire de Portugul,

mais venant également du Brésil, paraît presque noir d'abort]; mais il est d'un brun très foncé avec des veines violacées. Il est très dur, très pesant, d'un tissu très fin, et prend un beau poil. Il est pourvu d'un aubier jaune, peu épais, également dur et serré. Il est privé de son écorce, qui a dû étre fibreuse et qui a laissé sur le bois des stries longitudinales très marquées. Il présente en outre, de distance en distance, 2 ou 3 tubercules ligneux rapprochés sur une ligne horizontale, qui divient avoir servi de base à des épines. Ce bois, très rapproché de certaines espèces de grenadille, me paraît appartenir à la famille des papilionacées; il est possible qu'il soit produit par le melanoxylon branan de Schott, arbre du Brésil à bois iout, exploité.

On donne le nom d'ébène verte ou de bois d'evilasse à deux bois verdàtres, dont l'un est produit par le bignonia leucoxylon mentionné précédemment (page 500).

#### FAMILLE DES STYPACINÉES

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, privées de stipules, à fleurs complètes et régulères dont le calice libre, plus ou moins soudé avec l'ovaire, présente hou 5 divisions imbriquées. Corolle insérées ur le calice, le plus souvent divisées n'parties; étamines insérées à la base de la corolle, en nombre double, triple on quadruple des divisions; filtes soudés en tube sur toute leur longueur, ou monadelphes par la base; ovaire libre ou soudé, à 2, 3 ou 5 loges; ovules au nombre de 4 ou plus dans chaque loge, bisériés, de directions différentes, les inférieurs étant horizontaux ou ascendants et les supérieurs pendants, tous anatropes. Style simple; signante créncle ou lobé; drupe charu ou desséché, quelquefois ailé par les nervures accrues du calice; noyau à 3 ou 5 loges, souvent réduites à une et devenues monospermes par avortement; embryon orbitorope dans l'ave d'un endosperme charmu.

Cette famille, peu nombreuse, devrait faire partie des caliciflores, puisque la corolle est insérée sur le calice au lieu de l'être sur le réceptacle, comme dans les familles précédentes; cependant elle présente tant de caractères communs avec la famille des ébénacées qu'elle ne peut en être séparée. Elle fournit à la pharmacie deux baumes d'un très grand pris, le benjoin et le storax colamite.

### Benjoin.

Le benjoin est un baume à acide henzoïque, solide et d'une odeur très agréable, qui est apporté des îles de la Sonde et de Malaca. L'arbre qui le produit a été longtemps inconnu. D'abord on l'a attribué à un laurier de la Virginie, qui eu a reçu le nom de Imeros beazoia, puis à un badamier de l'île Maurice, qui a pris le nom de terminatia brazoia; enfin l'arbre qui le produit, ayant été observé par Dryander à Sumatra, a été reconnu pour un aliboufier et a été nonmé stymes benzoin. Cet arbre croît abondamment dans la partie méridionale de Sumatra, à Java et dans le royanne de Siam. Le baume en découle par des incisions, sous la forme d'un suc blanc qui se solidifie et se colore par le contact de l'air. Chaque arbre peut en fournir trois livres et les incisions peuvent être continuées pendant dix ou douze années.

On trouve aujourd'hui dans le commerce deux espèces de beujoin qui différent par leur lieu d'origine et sans doute aussi par la manière dont elles out été produites. La première, nommée heujoin de Stiane, est assez nouvellement comme, ou plutôt a reparu de nouveau après aroir été lougetunps perdue. Elle est en larmes toutes déchées ou et masses formées de larmes agglutinées. Les larmes détachées sont grandes, plate, agguleuses, et paraissent s'être formées naturellement sous l'écorce de l'arbre. Elles sont blanches, opsques et d'une odeur très suave de vanille, ce qui a valu aussi à cette sorte le nom de heajoin a odeur de vanille. Je pense, malgré quéques opinions contraires, que ce baune est produit par le même arbre que le suivant; au moins doit-ce être une essèce très voisine.

Lorsque ce benjoin est en larmes plus petites, réunies en masses, il faut remarquer que la matière qui agglutine les masses est d'un brun foncé, vitreuse et transparente.

La seconde espèce de henjoin, ou henjoin de Sumatra, qui, depuis très longtenps, était la seule connue dans le commerce, préseute également deux qualités, le benjoin annygdaloïde et le benjoin commun.

Le premier est en masses considérables, formées de larmes blauches et opaques, en forme d'ommudes, empâtées dans une masse rougeâtre; opaque, à crossure inégale et récultense. Ce benjoin a évidenment été obtenu par de larges incisions faites à l'arbre. Lorsqu'il est récent, il exhale une odeur manifeste d'annaudes aufres.

Le benjoin commun est en masses rougeâtres semblables, presque privées de larmes et contenant des débris d'écorces.

Le benjoin possède une saveur d'abord douce et balsamique, mais qui finit par irriter fortement la gorge 11 se fond au feu, et dégage une odeur forte et une fumée qui, condensée sur un corps froid, offre des cristaux d'acide benzoïque. Il excite fortement l'éternument lorsqu'ou le pulvérise.

Le benjoin est entièrement soluble dans l'alcool, et en est précipite par l'eau et les acides. On en retire l'acide benzoïque par la sublima tion, ou à l'aide d'un alcali et ensuite par la précipitation au moyen de l'acide chlorhydrique; mais ces deux produits ne sont pas purs. le premier contient de l'huile et le second de la résine; il faut les pur dier par la sublimation, après les avoir mêtés avec du sable et du charbon.

Le beujoin entre dans la composition du baume du Commandeur et dans celle des clous fumants. On en fait aussi une teinture simple, qui, étendue d'eau, forme ce qu'on nomme le lait cirginal. L'acide benzoïque huileux obtenu par la sublimation, et non purilié, entre dans les pilules balsamiques de Morton.

# Baume storax (1,.

Suivant Dioscoride, le styrax est une larme produite par un arbre qui ressemble au coignassier; le meilleur est ouctuenx, jaune, résineux, mélé de grunneaux blanchâtres; il est très persistant dans son odeur, et donne par la fusion une liqueur qui ressemble à du miel; té est celui qui vient de Gabala (ville de Phomicie), de Pistilie et de Cilicie. Ou en trouve une sorte qui est transparente comme une gomme, et semblable à la myrrhe; on le sophistique avec la poudre de son propre hois, avec du miel, de la cire, etc.

Pline fait venir le styrax 'de différents lieux de la Syrie, de la Phonicie, de la Séleucie, et cite aussi celui tiré de Gilicie, de Pisidie et de Pamphylie; il dit que l'arbre ressemble au coignassier, qu'il est creux et dedans comme un rosean, et tout rempli de suc. Il est évident que Pline prend pour le bois de l'arbre les roseaux dans lesquels on transportait sou produit balsamique.

Galien ne dit rien autre chose du styrax, si ce n'est qu'on doit choisir pour la thériaque celui qui est apporté de Pamphilie dans des tiges de roseaux, et comme le roseau est nommé colomus en latin, ou zalagas; en grec, il en est résulté que les pharmaciens ont donné le nom de styrax ou storax calamate à la melleure sorte de storax, bien qu'on ne l'apporte plus du tout dans des roseaux.

Après des indications si précises de lienx tous voisins les uns des autres, il est bien difficile de ne pas croire que les auticus tirassent un effet leur styrax calamite de la Syrie et de l'Asie mineure. Il a donc fallu chercher l'arbu e ressemblant au orignassier, qui devait le produire, et on l'a trouvé dans l'al-bomfer de Provence, qui croît aussi en Italie

(1) Quoique le mot storax ne soit qu'une corruption de sigrax, cependant, dans la vue de mieux distinguer le baume dout il est ici question du sigrax liquide précèdemment décrit (page 293), je suivrai l'usage actuel de donner le nom de storax au sigrax calamite, et celui de sigrax au sigrax liquide. et dans tout le Levant; dont toutes les parties sont imprégnées de l'odeur din storax, et qui en laises sortir quelque peu lorsque son écorce se trouve percée par des insectes, ou incisée artificiellement. En consèquence, cet arbre a été nommé par Linué styrax officinale. Il appartient à la décandrie monoguie, et donne seu nom à la petite famille des styracinées séparée de celle des ébénacées.

Rien ne paraît plus logique et plus certain que ce qui précède, et cependant il m'a semblé que si le storax calamite découlait dans l'Asie mineure d'un arbra qui paraît y être commun, ce ne serait pas une chose plus rare et plus chère que l'opium, par exemple. Aussi ai-ie pensé, pendant un certain temps, que notre storax calamite ponvait bien ne pas être une production du Levant. Déjà Amatus Lusitanus le faisait venir d'une île Zana, située près des Indes, et je peuse qu'il s'agit ici de Java. De son côté, Garcias, le premier auteur qui nous ait donné des notions exactes sur l'origine du benjoin (Aromat, hist., lib. 1, c. 5), en distingue plusieurs espèces, savoir : le benjoin tamygdatoïde venant surtout des provinces de Siam et de Martaban ; le benjoin en sorte tiré de Java et de Sumatra, et un troisième noir, découlant, dans l'île de Sumatra, d'arbres nommés novella, et appelé benjoin de boninos, à cause de la suavité de son odeur. Celui-ci est dix fois plus cher que le premier. Un fragment de ce baume, envoyé en don à Garcias laissait les mains imprégnées d'une odeur d'une fragrance admirable.

Garcias avait peusé souvent que ce beujoin de banious était un mélange de benjoin et de styrax liquide (que les Chinois nomment royar malho), parce que son odeur a quelque rapport avec celle du styrax. Mais, ayant essayé plusieurs fois d'opérer ce melange, il n'obtint qu'un parfum bien inférieur an benjoin de boniros.

Il m'avait paru difficile que ce beujoin de boninos, d'un prix si clevé et d'une odeur si excellente, qui offre ecpendant un peu de rapport arec celle du styrax liquide, ne fút pas notre storax calamite actuel, et pendant quelque temps, ainsi que je l'ai dit plus haut, j'ai regardé le fait comme probable; mais anjourd'hni que la description du benjoin de boninas peut se rapporter au benjoin à odeur de vanille, cette opinion a perdu presque toute sa valeur, et je suis revenn à ue considère le storax calamite, que j'attribnais à un aibonifer de l'Inde, que comme nu produit très par du styrne officinale. Voici d'ailleurs les différentes sortes de storax que l'on trouve dans le commerce on les drocuiers.

 Storax blane. Ce storax est composé de larmes blanches, opaques, assez volumineuses, molles et réunies en une seule masse par leur adhérence réciproque. Il prend, par suite de la même mollesse, la forme des vases qui le renferment, et ressemble alors au galhanum blanc en masses II a une oder forte, et cependant sarve, qui tient à la fois du l'iquidambar et der la vanille, une saveur douce, parfumée, finissant par deveuir amère. Cette sorte une paraît être celle que Demenve décrit comme storax calanite; je la crois naturelle. Ou la distingue du liquidambar blanc d'Amérique par son odeur plus forte et plus suave, et par les larmes blanches qu'elle renferme. Cette substance doit être le produit d'incisions faites à l'arbre.

2. Norax auxyadatotiac. Ce storax est en masses séches, cassantes, formées cependant, comme le précédent, de larmes agglutinées, et prenant encore à la longue la forme des vases qui le renferment. Sa cassure offre, sur un fond brun, des larmes amygdatoïdes d'un blanc jamatre, ce qui lint idonne de la ressemblance avec du bean galbanum vieilli; les portions brunes, qui, à la suite du temps, coulent et remplissent les vides compris entre les parties inférieures de la masse et paroi du vase, forment nue conche vitreuse, transparente et d'un ronge clair. Son odeur est des plus snaves, analogne à celle de la vanille, plus douce que celle du précédent; sa saveur est donce et parfumée.

Je pense que ce storax, qui est celui nommé par Lemery storax culunitle, ne differe du premier que par son âge dans les droguiers; ses variations de consistance, de couleur, d'odeur et même de saveur, s'expliquent facilement dans cette hypothèse.

L'un et l'autre de ces baumes, traités par l'alcool bouillant, laissent, indépendamment des impuretés, un petit résidu blanc insoluble, et la liqueur liltrée bouillante se trouble en refroidissant.

- 3. Storax rouge-bran. Ce storat aux aspérités de sa surface. Il jouit néamoins d'une certaine tenacité, et se ramollit encore bien sous la dent. Il a une couleur ronge brune, une saveur donce, une odeur très agréable, moins forte que la première sorte; on y observe çà et là quelques larmes rougeâtres.
- h. Norax Hquide pur. Je dois un échantillon de cette substance da M. Percien : j'ai supposé d'abord que ce pouvait être du liquidambar d'Amérique épaissi à l'air ; mais son odeur, qui offre le parfum de vanille particultier aux différents produits du styvax officinale, me fait séparer extete substance da styrax liquide ordinaire et du liquidambar, pour le joindre aux produits du styvax officinale. Cette opinion se trouve d'ail-leurs conforme aux informations fournies à M. Percira par M. Landener, l'un des éditeurs de la Pharmacopée greeque, « que le storax liquide (nommé bachari-jaja qu haile de storax) est obtenu à Cas et à Rhodes, du styvax officinel (nommé 520-546). Au moyen d'incisious

longitudinales, l'écorce de la tige est enlevée sous forme de lanières étroites dont on forme des bettes de 2 livres environ, qui sont exprimées à chaud. Le storax en découle sous forme d'un liquide épais, d'une couleur grise et d'une odeur analogne à celle de la vanille.

- Ce storax, qui, pour moi, est une chose différente du styrax liquide commerce, a l'aspect d'une térébenthine d'un jaune brunâtre et néboleuse. Il forme un sublimé blanc et acide, contre la paroi supérieure du vase qui le contient. Il ressemble considérablement au liquidambar mou d'Amérique, unsi il s'en distingue par son odes-
- 5. Storax noir. Ce storax forme une masse solide, d'un brun noir, coulant un peu à la longne, à la manière de la poir, dans le vase qui le ronferne; sa surface offre un éclat un peu gras, et se recouvre à la longue de petits cristant très brillants; il possède une odeur fort agréable, analogue à celle du vanillon; il contient une assez grande quantité de seiure de bois. Je ne serais pas étonné que ce banne fui ohtenn par décoction des ranueaux de l'arbre, et solidifié ensuite par l'addition de la sciure du bois. C'est avec ette sorte que l'on prépare à Marseille le faux storax calamite, en y incorporant des larmes de gomme ammoniaque on de résine tacamaque, de l'acide benzoîque, du sable, etc.
- 6. Storax en pain du en savilles, sciare de storax. Cette sorte arrive en masses de 25 à 30 kligrammes, reconvertes d'un bran rougeàtre, facile à diviser en une pondre grasse et grassière qui se reunet en masse par la pression. Il a une odeur analogue à celle du précédent, mais mois gréable. Peu-tière est-il formé seulement de l'écorce de l'arbre broyée au monlin et pourvue de la quantité de banne qu'elle contient naturellement.
- 7. Écoree de storax, storax rouge du commerce. D'après la note de M. Landener, citée plus laut, il me paraît certain que cette substance est formée de l'écorce du styrax officiaule qui a été divisée en lanières et soumise à la pression pour en retirer le baume. Elle est en effet sous forme de lanières étroites, minces, rougeâtres, pressèes les unes coutre les autres, sèches, mais conservant entore une forte odeur halsamique; à la longue, il s'y forme par places une ellorescence d'acide. Il paraît, d'après ce que dit Mathiole, que cette substance portait autrefois dans les officines le nom de tigname, qn'il pense être dérivé du grec "Supiaux", porfum; il serait possible alors que ce fitt d'elle que parte Dissordite, sous le nom de aucrophthum.

Storax de Bogota. On trouve en Amérique un grand nombre d'espèces du genre styrax, dont on peut extraire un banme analogme au benjoin ou au storax; tels sont, au Brésil, les styrax reticulations et ferriquems; à la Guyane, les styrax printenese, publidhom; an Péron,

le  $styrax\ racemosum\ ;$  dans la Colombie , le  $styrax\ tomentosum$  , et beancoup d'antres,

En 1830, M. Bonastre a décrit (†) un storax de Bogota nouvellement introduit dans le commerce, mais que je n'y ai pas vu depuis. Il était sons forme d'un pain orbiculaire un peu aplati, de 13 à 16 centimètres de diamètre, sur 2,5 à 6 centimètres d'épaisseur. La surface en était ronge-brune et comme vernissée, à l'intérienr il était opaque, de couleur de brique, à cassure sècle, écailleuse et inégale, tout à fait sembable à celle du henjain commun; mais il présente l'odeur mixte de liquidambar et de vanille des storax. Il est moins aromatique que le benjoin et le storax, et pourra difficilement leur faire concurrence en Europe.

## ADDITION à l'article Manne tombée du ciel (page 53h).

Lorsque jai rédigie cetarticle, j'ignorais que la substance qui en fait e sipiet et tié examinée par M. Ed. Eversanan, professor à Casan, par M. Fr. L. Ness d'Eseubeck et par d'autres savants étrangers. M. Eversmann a décrit trois espèces de leconora dont la dernière, nommée leconora cosaleutat, est le licheu esculenta de l'allas j. la seconde, nommée leconora offusis, est la manne tombée du ciel, et l'excellente figure qui accompagne la Mémoire représente très exactement notre substance. La première espèce, nommée leconora fruticulosa, est assez différente des deux autres.

Dans une notice de M. Fr. Nees, jointe au Mémoire de M. Eversmann, se trouve la citation suivante dont je dois la traduction à l'obligeance de M. Nicklès.

(Journal de Schweigger, 1830, t. III, nº 4, p. 393; Recherches chimiques de M. Goebel à Dorpat, sur une pluietombée en Perse).

« La substance qui constitue cette pluie est le pormetie escutenta. Elle mà été remise par M. Parrot, qui ajouta ce qui suit : cette substance a été recueillie durant un voyage sur l'Ararat. Elle est tombée vers l'année 1828, dans quelques districts de la Perse, où elle a recouvert la terre d'une couche de 5 à 6 pouces de hauteur. Les habitants de la contrée l'ont employée comme aliment. Anssi paraît-elle être à M. Parrott d'orgine organique.

» Les résultats aualytiques m'ont donné la certitude que cette substance est un lichen arraché au sol par des vents électriques et transporté par eux dans des contrées éloignées; ce qui expliquerait competité par eux dans des contrées éloignées; ce qui expliquerait competité par eux dans des contrées éloignées; ce qui expliquerait competité par eux dans des contrées éloignées; ce qui expliquerait competité par eux dans des contrées éloignées; ce qui expliquerait competité par eux dans des contrées éloignées; ce qui explique aux des contrées de contrê de contrê

<sup>(1)</sup> Journal de pharmacie, t. XVI, p. 88.

556 ADDITION.

ment, d'après M. Parrot, elle a pu tomber sons forme de plnie. Pom la mieux connaître, j'ai pris 'M. le professeur Ludebour d'en faire l'examen botanique. M. Ledebour y a reconnu tous les caractères du purmetia esculenta, et il a ajouté qu'il avait fréquemment rencontré ce lichen dans les steppes des kirgis, et qu'en général des vtrouve aboudamment dans l'Asie-Mineure, dans les terres argileuses, ainsi que dans les fissures des rocters, oi souvent elle apparaît subtiement à la suite de fortes pluies, de sorte que M. Ledebour ne croît pas que ce cryptogame soit tombé comme pluie, mais plutôt qu'il s'est dévelopé subtiement, pendant la muit, à la suite d'une forte pluie.

« Quelle que soit la manière dont cette plante soit apparue en Perse, elle est remarquable par la grande quautité d'oxalate de chaux qu'elle renferme et par l'absence des autres substances minérales que l'ou frunue ordinairement dans les végétaux. Son abondance dans les contrées nommées plus hant et sa richesse en oxalate de chaux font supposer à U. Ledelour qu'elle ponrrait servir avec avantage à la préparation de l'acide oxalique et des oxalates.

# » 100 parties de parinelia esculenta renferment :

| Chlorophylle content<br>Résine molle inodore |    |    |     |    |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------------------------|----|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|-------|
| Substance amère sole                         |    |    |     |    |  |  |  |  |  |  |       |
| Inuline                                      | ٠. |    |     |    |  |  |  |  |  |  | 2,50  |
| Gelée (pectine sans                          | d  | 96 | tle | ). |  |  |  |  |  |  | 23    |
| Pellicules de lichen.                        |    |    |     |    |  |  |  |  |  |  | 3,25  |
| Oxalate de chaux                             |    |    |     |    |  |  |  |  |  |  | 65,91 |

La seule observation que je me permettrai de faire sur cette note, c'est que M. Ledebour assimile la plante dont il est ici question au licheu esculentus, et qu'il est certain qu'elle se rapporte exactement an Jeconome offinis de M. Exersmann.

FIN DU TOME DELXIÈME.